

8-3.0.10









- + -

### MEMOIRES

D E

# $M^R \cdot L \cdot C \cdot D \cdot R \cdot$

Contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous le Ministere du

CARDINAL deRICHELIEU,

ET DU

CARDINAL MAZARIN,

Avec plusieurs particularités remarquables du Regne de

LOUIS LE GRAND.



A COLOGNE, Chez PIERRE MARTEAU, 1687.

A second of the second of the

E C.D.R. a été un homme si connu, & qui est mort depuis si peu de temps, qu'il semble presque inutile de vouloir ju-

stifier ce qu'il raporte dans ses Me-moires. Tous ceux qui ont été hom-mes de guerre, ou de Cour, sçavent qu'il n'étoit pas capable de conter une fable pour une verité, & encore moins de l'écrire pour abuser le public. Il n'y a point eu de plus honête homme depuis long-temps, & ce n'est pas parce que j'ai toujours été de ses amis, que je parle ainsi, mais parce que je suis obligé de lui rendre justice. Ainsi si dés le commencement de ses Memoires il raporte une chose de son pere qui paroit surprenante, il ne faut pas inferer de là qu'elle n'est pas veritable, nous en voions arriver tous les jours de si extraordinaires, que ceux qui connoi tront bien Paris, ne s'en étonneront pas, & il n'y a gueres d'année où cette grande ville ne fournisse ainsi quelque fujer

fujet de douleur pour les uns, pendant que les autres s'en divertissent à leurs dépens. Ce qu'il raporte pareillement de son beau-frere, & de sa sœur, n'est pas si extraordinaire. Combien de maris courent aprés leurs femmes, aprés les avoir quitées, je ne dis pas par devotion, comme il arriva en cette rencontre, mais par de belles & bonnes raisons, que la foiblesse leur fait pourtant oublier? J'en connois plus de deux à qui il a couté bien de l'argent pour se faire déclarer cocus, & qui cependant aprés avoir obtenu ce qu'ils fouhaitoient, ont pris la peine de témoigner la même ardeur pour se rejoindre, qu'ils en avoient témoigné aupara-vant pour se separer. Or si je ne se se vois pas que c'est une chose veritable; elle me paroitroit bien plus incroiable, que de voir un homme reprendre sa femme, pour qui il n'avoit jamais eu sujet que d'avoir de l'estime. Mais, me dira-t-on, il s'étoit fait Prêtre, & il ne lui étoir pas permis de la reprendre aprés cela? Pourquoi non, puis que

le Parlement a jugé qu'il le pouvoit faire, & un honête homme le diroit-il, à moins qu'il ne fût vrai? Jele trouve même de bonne foi de vouloir ainsi raporter des choses de sa famille, que beaucoup d'autres à sa place voudroient taire. Quoi qu'il en foit, je dirai pour rendre témoignage à la verité, que m'étant trouvé l'autre jour en compagnie avec Mr. le President de Bailleul, & aiant l'esprit tout rempli de ces Memoires, je lui demandai s'il ne se ressouvenoit point de ce procés, aussi-bien que de certaines choses, dont Mr. L.C.D.R. fait mention en parlant de lui. Il me dit qu'our, tout de même que si la chose venoit de se passer: aprés quoi, y-a-t-il rien à dire. En éset, Mr. de Bailleul est un homme d'une probité si connuë, que son témoignage sust pour convaincre les plus incredules. Cependant il faut que j'avouë que je l'ai été à l'égard de ce qu'il raporte des Suisses, car qui pour roit croire qu'il y eût des gens affez simples, pour prendre des Marionetes

pour des forciers. Rien n'est pourtant plus veritable, & je ne me suis pas contenté de m'en éclaircir avec Brioché, mais encore avec Mr. du Mont que je connois particulierement. Ils me l'ont avoué tous deux, mais bien diferemment l'un de l'autre; car Brioché n'en a fait que rire, comme s'aplaudissant encore d'un tour qui lui convenoit sibien, au-lieu que Mr. du Mont s'en mit en colere, comme si la chose ne venoit que d'arriver.

Si Mr. L.C.D. R. se montre ainst sincere dans un recit qui ressemble si sort à un conte sait à plaisir, combien à plus sorte raison devons-nous ajoûter soi aux choses qu'il raporte d'ailleurs? En éset, quel inconvenient peut-on trouver à l'égard de ce qu'il dit du Cardinal de Richelieu? ne sçait-on pas bien que tous les Ministres sont misterieux, ou du moins qu'ils le doivent étre, & que celui-là sur tout afectoit cette qualité, comme le raporte sort bien Mr. le C. D.R. Quoi qu'il en soit, y-a-t-il rien de plus naturel que ce que

CC

ce Ministre fait faire à Sauvé, & tien de plus surprenant que l'ambition de celui ci, qui sacrifie sa femme pour pouvoir pousser sa fortune? Cepen-dant l'on trouve dans tout cela des leçons pour sçavoir se conduire, ce qui est la plus grande utilité que l'on puisse retirer de la lecture d'un livre. Je crois aussi que le principal motif qui a pousse Mr. L. C. D. R., à écrire, n'a pas tant été le desir qu'il avoit de faire voir qu'il avoit été emploié dans les afaires secretes, que celui de rendre les autres sages par son exemple. Il me semble que s'ai lieu de soutenir cette verité, quand je considere combien de fois ils se reprend lui-même du méchant usage qu'il a fait des gra-ces qu'il a reçues de Mr. le Cardinal de Richelieu.La même chose paroit aussi, quand il fait voir la foiblesse qu'il a toujours euëde vouloir paroitre jeune. Cependant si ces Memoires ne sont passi utiles que je me l'imagine, toujours seront-ils sort curieux, l'on y voit des choses fort touchantes, & qui n'ont jamais été écrites ailleurs. Ils seront

ront aussi fort divertissans, & je ne crois pas que personne s'ennuie jamais à les. lire. C'est peut-étre l'amitié que j'ai euë pour celui qui les a faits, qui me fait tenir ce discours, & j'avouë que nous ayons été tous deux si bons amis, que je pourrois bien avoir cette foiblesse. Toutefois comme je ne suis pas le seul qui les ait lûs, & que les autres se sont trouvés de mon goût, je ne craindrai point de dire encore une fois qu'il y en a de moins agreables. Cependant il faut que j'avouë une chose, dont je ne sçais si on me sçaura gré, ou non. Je donne ici ces Memoires contre la derniere volonté de leur Auteur, lequel n'aiant survêcu qu'un mois ou deux à sa retraite, me dit de les suprimer. Je n'en sçais pas bien la raison, si ce n'est qu'étant prêt de quiter le monde, il vouloit épargner quelques gens, avec qui il avoit eu des de-melés. Mais cela ne m'a pas paru une raison sufisante, pour priver le public d'un ouvrage si curieux : quoi qu'il en foit, le voilà tel que je l'ai reçû, & jen'y ai augmenté, ni diminué. ME-



### MEMOIRES

DE

# $M^R$ · L· C· D· R:

Contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous le Ministere du

CARDINAL de RICHELIEU,

ET DU

CARDINAL MAZARIN,

Avec plusieurs particularités remarquables du Regne de Louis LE Grand.



NTRE la ville de Paris, & celle d'Eftampes, fur la droite auprés de Chaftres, est un château appellé Olinville 3º qui a été autretois une maîton Roiale, mais qui apartient aujour-

dhur a Mrs. de Marillac. Mon pere étant forti de chèz lui pour aller voir le maitre de la maifon, qui étoit fon parent, y mena ma mere, qui étoit groffe de quatre mois & demi. Et leur cocher s'étant A foulé

foulé chez un Gentilhomme du voifinage nommé Grigni, où ils s'étoient artêtés, il verfa à la porte d'Olinville, quoi que ce fut le plus beau chemin du monde. Cet accident fut caule qu'au lieu du divertissement que mon pere s'atendoit de prendre, il eut une afliction qui ne se peut exprimer , car ma mere qui s'étoit blessée, étant accouchée de moi le lendemain, elle ne vécut que deux jours, ce qui fut un sujet de douleur pour toute la maison ; qui assurément avoit de l'estime pour elle. Mon pere en fut si afligé, qu'il auroit tué le cocher, si Mr. de Marillac ne l'en eut empêché; mais ne pouvant lui ôter de la tête, qu'étant coupable comme il l'étoit de la mort de ma mere, il lui feroit faire fon procés, il le fit mettre en prison, où il le tint deux ou trois mois, aprés lesquels la Justice le renvoia absous.

Comme on ne s'atendoit pas que je dusse vivre , l'on songea d'abord à me batiser. Mr. de Marillac me tint fur les fonds avec une Dame de neuf ou dix licües de là , apellée Madame d'Arbouville, laquelle le trouva par hazard dans la maison. Je fus apellé Charles Cefar, nom que portoit mon pere, & qu'ils me donnerent croiant lui faire plaisir. On prit une nourice du lieu même, & mon pere m'aiant envoié dans son château, qui étoit à l'entrée de la forêt d'Orleans, il s'en fut à Paris où quelques afaires l'apelloient. Comme il n'avoit que moi d'enfans, & qu'onne croioit pas, comme je viens de dire, que je dusse vivre, chacun lui conseilla de se remarier, & lui qui étoit encore jeune, & qui ne haïssoit pas le sexe, s'y laissa porter aisement. On lui proposa divers partis des meilleures familles de Paris, & les aiant voulu voir avant que de s'engager , il n'en trouva point qui lui plût , toit qu'éfectivement on ne lui fit rien voit de beau, ou que sa destinée voulût qu'il lui arrivat l'accident que je vais raporter, & me reservat la plus méchante belle-mere qu'on ait peut-etre jamais eue. Quei

DE MR. L. C. D. R.

Quoi qu'il en soit, comme il faisoit si fort le dificile, un de ses parens qui étoit Curé d'une des meilleures Paroisses de Paris, & en reputation d'un St. homme, comme veritablement il l'étoit, le vint trouver, pour lui dire qu'il avoit trouvé son fait, une belle fille, jeune, bien-faite, riche, vertueuse, de qualité, & enfin un veritable tresor pour le fiecle qui commençoit à étre extrêmement corrompu. Quoi que mon pere fût qu'il n'y avoit rien de si dangereux que d'étre marié de la main d'un Prêtre, neanmoins la sainteté de son parent lui faisant croire qu'il n'y avoit point de regle si generale qui n'eut son exception, il lui dit qu'il n'avoit point à regarder aprés lui : qu'il lui étoit bien obligé de la bonté qu'il avoit, & qu'enfin il sçavoit' mieux ce qu'il lui faloit que lui-même. Le Curé lui fit réponse, que c'étoit aussi à cause de la confiance qu'il avoit en lui, qu'il l'avoit preferé à beaucoup d'autres parens, dont un tel mariage auroit fait la fortune : que la Demoiselle auroit un jour vingt mille livres de rente, qu'elle étoit de la Maison de la Force, Maison considerable parmi ceux de la Religion Pretenduë Reformée, dont elle venoit de faire abjuration entre ses mains; que quand il l'auroit épousée, il pourroit toujours recueillir le bien de son pere, dont la succession étoit ouverte, & que pour celui de sa mere, ce seroit à lui à faire par son adresse, que le changement de Religion de sa femme ne lui portat point de prejudice.

Il est impossible de dire combien tous ces discours rendirent mon pere amoureux, il demanda avec empressement à voir la Demoiselle, & le Curel'aiant mené à un Couvent, où elle étoit, il en fortir si passionné, qu'il n'eur point de repos que l'afaire ne sin conclué. Il écrivit cependant, comme il n'étoit pas dupe, ou du moins, comme il s'imaginoit ne le pas être, à quelques amis qu'il avoit à Agen, aux environs de laquelle ville on di-

soit qu'étoit le bien de cette fille; mais lui aiant fait réponse que la Demoiselle étoit extrêmement vertueuse, qu'elle étoit riche. & qu'elle ne s'étoit retirce à Paris, que pour faire son abjuration, il l'époula, se figurant être le plus heureux de tous les hommes. Son bonheur dura environ trois femaines, pendant lesquelles il n'y a point de jeune homme qui eut fait tant de caresses à sa maitresse, qu'il en fit à sa nouvelle épouse. Il la mena au bal, à la comedie, aux promenades publiques, & enfin quand il étoit oblige de s'éloigner d'elle une heure ou deux, il revenoit la trouver avec des empressemens qui n'étoient pas pardonnables à un mari. Tout le monde étoit surpris que la jouissance n'eut. pas moderé de si grands transports, mais il disoit à tous ceux qui lui en parloient, que si cela étoit ordinaire à l'égard des autres femmes, il n'en étoit pas de même de la sienne, qui n'avoit rien en elle

capable de donner du dégoût. J'étois bien oublié dans de si grands empressemens, & si l'on parloit quelquefois de moi , ce n'étoit que pour demander si je n'étois pas encore Car mon pere pretendoit avoir bientôt un enfant de sa femme, & comme il ne se souvenoit déja plus de ma mere, il fentoit d'avance toutes les tendresses qu'on a coutume d'avoir pour ceux d'un second lit. Dans un si grand contentement il se croioit exempt des ateintes de la fortune, & ne songeoit qu'à passer son temps, en atendant la belle. faison, qui ne devoit pas etre plutot venue, qu'il avoit resolu d'aller faire un tour sur le bien de sa femme. Il lui avoit donné cependant un carosse magnifique, & des habits à proportion, mais tout cela ne la réjouissoit point, & il paroissoit dans son visage un si grand fonds de mélancolie, que mon pere en étoit tout afligé. Il lui demandoit à toute heure, & à tous momens, s'il ne lui manquoit rien, qu'elle n'avoit qu'à parler, & qu'un homme dent elle possedoit si bien le cœur, n'auroit garde

DE MR. L. C. D. R.

de lui refuser aucune chose. Il joignoit à des difcours si obligeans, les caresses du monde les plus tendres: mais comme un jour il lui en faisoit beaucoup, il fentit fur fon dos, la chemife entre-deux, quelque chose qui n'étoit pas ordinaire, Il lui demanda ce que c'étoit, mais elle eut plus de soin de se retirer, que de lui répondre, ce qui donnant du foupçon à mon pere, que ce ne fût quelque cautere, il se raprocha d'elle, & voulut voir ce que c'é-Elle le pria de n'en rien faire, lui dit que ce n'étoit rien, & chercha encore à s'éloigner. Mais voiant qu'il ne s'arrétoit pas pour cela, elle le défendit le mieux qu'elle put, & ce ne fut qu'aprés une grande violence qu'il découvrit la chemise, & qu'il vit une chose qui l'auroit fait tomber évanoui, s'il n'eut été couché. Il vit, l'oserois je dire, une fleur de lis bien marquée; ce qui lui fit juger ausli-tôt combien il s'étoit trompé dans la bonne opinion qu'il avoit eue d'elle. Comme elle avoit éprouvé tant de caresses, elle essaia de le faire revenir à force de le baifer, & lui qui étoit devenu intentible, la laissa faire sans prendre garde à ce qu'elle faisoit. Mais ses sens étant revenus au bout d'un moment; Allez, infame, lui dit-il, que je ne vous fasse pendre, & si l'on ne me fait justice, vous ne mourrez jamais que de ma main. Il se leva en-suite le plus diligemment qu'il put, fut trouver le Curé, lui dit tout ce que la rage, & le desespoir peuvent inspirer de plus funeste; mais voiant que tout cela ne produisoit rien, il lui demanda quel remede il pretendoit donc aporter au mal qu'il avoit fait.

Le pauvre Curé avoit eu de la peine d'abord à croire ce que mon pere lui avoit dit, mais reconnoissant à la fin que cela n'étoit que trop veritable, il se jetta à ses piés, lui demanda pardon, & levant les yeux au ciel, il fit mille exclamations fur la méchanceté de cette fille, qui s'étoit servie de la confession pour lui infinuer tant d'impostutes. Cependant mon pere continuoit à se desesperer, & toute la Communauté s'étant assemblée à ses cris , un Prêtre qui avoit été autrefois Avocat, lui dit que le mal étoit grand, mais qu'il n'étoit pas sans remede: que le mariage étoit nul par la supposition de nom , & que quoi qu'il auroit de la peine à le faire casser, il en viendroit neanmoins à bout. Comme dans un naufrage on s'atache à tout pour le sauver, mon pere écouta ce conseil, comme lui étant envoié du ciel, & s'en allant de ce pas au Palais, il assembla trois des plus habiles Avocats, qui furent du même sentiment. Ils lui dirent cependant qu'il auroit besoin d'amis, principalement si la fille avoit quelque apui, ce qui faisant de la peine à mon pere, qui avoit honte d'aller prier ses parens pour une afaire comme celle-là, il demeura quelques jours sans y vouloir aller, jusques à ce que voiant qu'un partisan entreprenoit la chose pour elle, la necessité lui sit faire, ce qu'il n'auroit jamais fait (ans cela.

Par malheur pour lui, il se trouva que la fille n'avoit point changé de nom, qu'elle s'apelloit yeritablement Madefaine de Caumont, comme elle. avoit signé dans son contract de mariage, qu'elle avoit mis même le nom de son pere, & de sa mere, & que toute la supposition qu'il y avoit, c'est qu'elle avoit qualifié l'un de Chevalier Seigneur de plusieurs lieux, & l'autre de noble & puissante Dame, au lieu que ce n'étoit qu'un meunier, & une meuniere. Comme cela rendoit la chose delicate on lui conseilla de donner quelque argent à cette fille, pour soufrir qu'on donnat un arrêt tel qu'il voudroit; mais le partisan qui prenoit à cœur de chagriner mon pere avec qui il avoit eu deja quelques demélés, n'aiant pas voulu d'accommodement, mon pere fut conseillé de faire joindre le Procureur General au procés, qui demanda qu'elle fut punie de s'étre moquée de la Religion, aiant fait abjuration publique, quoi qu'elle fut née Catholique,

DE MR. L. C. D. R.

& qu'elle l'eut toujours été. Ce tour de chicame mir le partifan, & clleà la raifon, elle s'abfenta auffi-tot, & faifant parler fous main à mon pere, il en fur quite pour mille écus, quoi qu'il en eut

ofert auparavant deux mille.

Mes parens qui voioient que ce mariage m'alloit ruiner, ne furent pas faches de cette mortification, qu'ils crurent le devoir rendre sage; mais il ne fut pas plurôt forti d'une afaire, qu'il pensa rentrer dans une autre. Il s'étoit logé chez un riche marchand au commencement de la ruë St. Denis, pour étre plus prés du Palais. Il y avoit une fille unique dans la maison, de l'age de dix-neuf, à vingtans, mediocrement belle, mais fort bien-faite. Il avoit trouvé sa conversation charmante, & elle l'avoit souvent consolé, lors qu'il en avoit le plus de befoin. Aiant gagné son afaire, il crut qu'il ne pouvoit mieux faire que de l'épouser, elle qui étoit une fille de connoissance, élevée sous l'aîle de la mere, point coquete, qui avoit du bien, & qui fe tiendroit heureuse de se marier avec une personne de condition. Le pere & la mere lui avoient même temoigné quelquefois, que n'aiant qu'elle, ils seroient bien-aises, de la loger avantageusement, tellement que croiant en un mot que c'étoit son fait, il pressentit la fille, qui fut d'abord de bonne volonté. Il fut ravi de la trouver fi favorable, & n'aiant plus qu'à gagner le pere & la mere, il leur en parla , & obtint d'abord leur consentement.

Comme il avoit été trop vite en besogne l'auttefois, il ne voulut pas pont le coup. rien fisire. lans
en parler à ses parens. Mr. de Marillac étant un
des plus considerables, en futle premier avetti, &
il ne manqua pas de lui exagerer la bonne grace de
la fille, son éducation, sa fagesse, son biens la bonne soi du pere, & dela mere; & ensintrour ce qui
pouvoir jetter de la poudre aux yeux, pour faire
aprouver une alliance qui faisoit si peu d'honneur

à toute la parenté. Mr. de Marillac qui étoit homme d'honneur, faché qu'il s'allat ainti encanailler. lui dit qu'il s'étonnoit qu'il donnat si-tôt tête baiflée dans une afaire, où il trouveroit peut-etre encore quelque mécontentement: qu'il ne s'étonnoit pas de ce que la fille aiant tant de bien, le voulue époufer, parce que toutes les filles veulent être mariées, mais de ce que le pere & la mere, gens nouris dans l'aversion des Gentilshommes de campagne, y eussent si-tôt donné leur consentement : que cela cachoit quelque mistere, qu'il faloit déveloper, & que s'il ne craignoit de le facher, il lui diroit qu'en pensant épouser une fille, il alloit peutétre épouler une veuve. Si ç'avoit été un autre que Mr. de Marillac qui eut dit ces paroles, mon pere ne l'auroit jamais soufert, mais aiant été élevé dans une espece de respect pour lui, il se contenta de luidire qu'il n'y avoit rien à craindre de ce côté-là, & qu'il en répondoit. Mr. de Marillac lui dit en souriant, que c'étoient ses afaires, & non pas les siennes, & que s'il lui avoit dit cela, ce n'étoit que parce qu'il s'y croioit obligé, à cause non seulement de la parenté, mais encore de l'amitié qu'il y avoit toujours eu entre les deux familles.

Cela en demeura là, & mon pere se disposant à passer outre nonobstant le bon conseil qu'on lui avoit donné, manda un cousin-germain qu'il avoit, vieu garçon, qui n'avoit jamais eu tant de penchant que lui à se marier, & dont nous devions recueillir la succession. Celui-ci, avant que de se montrer, voulut le faire habiller, & aiant dit le sujet de son voiage à son tailleur, c'est-à-dire qu'il venoit pour le mariage de son cousin, & de son heritier, qui épousoit la fille d'un tel marchand; Ah! Mr. lui répondit-il, que pretend-il faire, & n'y a-t-il pas d'autres filles à Paris ? Cela surprit ce vieu Gentilhom nie, & lui aiant demandé pourquoi; C'est, luid t-il, qu'elle a eu un enfant d'un garçon qui étoit chez son pere, mais je n'en parlerois pas , s'il

s'iln'y avoit que cela, & je croirois qu'elle seroit devenue sage. Comment, c'est donc une bagatelle sei, répondit ce Gentilhomme, d'avoir un ensant, & vous autres gens de Paris contez cela pour rien. Je ne dis pas cela, Mr., reprit le taileur, mais plutôt que de perdre une fille de reputation, je me serois resolu à n'en point parler, si ce n'est que ce seroit dommage qu'un honête homme su trompé. Non-seulement elle continue dans sa débauche, mais elle est même si grande, qu'il n'ya gueres de jour qu'elle ne vienne dans ul lieu public, qui est ci-devant. Elle croit n'être pas connué, mais elle ne sçait pas que j'ai autresois acheté chez scon prer, & que je sçais bien qui elle

cft. Un aveu fi fincere, & fi rempli de bonne foi, eut dequoi surprendre notre parent. Il envoia querir mon pere une heure aprés, & lui demandant ce qu'il pensoit faire d'épouser cette fille, mon pere traita tout cela de médifance, & de mensonge.Son cousin le voiant si aveuglé, lui dit que pour lui il il n'iroit point à la nôce, & même qu'il le desheriteroit, s'il passoit outre aprés ce qu'il lui avoit dit. Mais mon pere méprisant toutes ces menaces, lui vint le jour même aporter le contract de mariage pour le signer, & notre parent l'aiant pris des mains du Notaire, le déchira en mille piéces. Il ne se contenta pas de cela, il fut trouver Mr. de Marillac, lui conta ce qu'il avoit apris, & le pria d'interpofer son credit pour empêcher une chose si infame. Mr. de Marillac monta en carosse au même temps avec lui fut, trouver mon père, & lui dit que le connoissant obstiné, comme il étoit, ils ne venoient pas pour le prier de rompre tout-à-fait, mais pour lui dire de s'éclaireir; que ce qui se disoit de la fille étoit peut-étre une médisance, mais que toujours il avoueroit qu'il n'y avoit rien à négliger : qu'on pretendoit lui faire voir, & qu'à moins que decela, il seroit le maitre de conclure ; qu'il n'y avoir qu'une chofe à faire, qui étoit de feindre que des afaires l'apelloient indispensablement chez lui pour quelques jours, que pendant ce temps-là, on s'ofroit de lui faire connoitre la verité, sinon, comme il venoit de lui dire, on trouveit bon qu'il

passat outre..

Cela étoit trop raisonnable pour que mon pere y trouvât à redire, & aiant pris congé de la belle, & promis de revenir dans huit jours au plus tard, il s'en fut loger chez le tailleur, où toute son occupation fut de se mettre en sentinelle. Il vit dés le lendemain, ce qu'il ne vouloit pas voir, c'est-à-dire. cette fille entrer en écharpe dans le lieu de débauche. Mais croiant que ses yeux l'avoient trompé, parce qu'il ne l'avoit vûe qu'au travers de la fenêtre, il décendit en bas le nés caché dans son manteau, & fit le pié de gruë, jusques à ce qu'elle fortit. Il la reconnut bien, mais ne voulant pas que ce fut elle , il la suivit jusques à ce qu'elle fut entrée chez son pere. Ce fut alors qu'il fut bien étonné, toutefois aiant pensé en lui-même qu'il pouvoit y avoir quelque autre ménage dans ce logis, il la justifia encore dans son esprit, jusques à ce qu'il se fût informé de ce qui en étoit. Mais les gens du quartier lui aiant dit le contraire, aussibien que le tailleur, il n'en voulut encore rien croire s'il ne voioit tout de ses yeur. Pour cet éfet ils'en fut lui-même dans cet honêre lieu, où son argent lui faisant faire bentôt connoissance, on lui amena une fille. Il ne voulut point dire qu'il en vouloit une autre, depeur de donner du foupcon. Il la païa même graffement, de forte que dés le jour même ce fut le meilleur ami du logis. Il y retourna le lendemain, & aiant demande qu'on lui fît venir quelque chose qui en valût la peine, on lui amena celle qu'il vouloit, ou plutôt celle qu'il. ne vouloit pas. Car au même temps il se prit à pleurer comme un enfant, & s'en étant allé sans rien : dire, il monta à cheval à l'heure-même, & s'en. retourDE MR. L. C. D. R.

retourna chez lui sans voir personne, ni même Mr.

de Marillac. Cependant comme on ne lort pas ainsi des mains des Parifiens, & que mon pere nonobstant tout ce qu'on lui avoit dit, avoit eu la folie de signer des articles, on le fit revenir malgré lui, pour effuier un proces à l'Officialité, où il fut condamné à deux mille francs de dommages & interéts. Il ne paia jamais d'argent si à contre-cœur, c'est pourquoi aprés en avoir apellé au Parlement, il se pourvut au Conseil, voiant qu'il alloit étre condamné. Mais tout cela ne fit que groffir son chagrin, au même temps que la dete, sa chicanne qui lui avoit été utile dans l'autre instance, lui fut nuisible dans celle-ci, & au lieu de deux mille francs, à quoi il avoit été condamné, il fut obligé d'eu

païer trois mille.

Quoi qu'il eut paru incorrigible après la premiere afaire, on crut que celle-ci lui étant venue de furcroit, il ne songeroit plus à reprendre une femme. Mais mon malheur voulant, comme j'ai deja dit, que j'eusse une belle-mere, il époula une fille de qualité de nôtre païs, qui s'empara fi-bien de son esprit, qu'elle ne fut pas plutôt dans la maison, qu'elle m'en chassa avec ma nourice. Je fus reporté à Olinville, afin, comme je crois, que comme ce lieu m'avoit été funeste des le premier jour de ma naissance, il m'arrivat la même chose qu'à ma pauvre mere. J'y demeurai un an tout entier, Tans que manourice entendît parler de mon pere, quoi qu'elle lui eut fait écrire plusieurs lettres, & que même son mari eut été jusques à son château. Au bout de ce temps-là un charetier de la maison pasfant prés d'Olinville, envoia dire à ma nourice qu'il avoit ordre de lui donner un septier de blé, & comme si cela cut sufi pour ma nouriture, on fut encore un an sans s'informer si j'étois mort ou en-vie, tant on avoit peur d'entendre demander de l'argent, Rien nobligea les pauvres gens où j'étois. de me garder, que quelque gentillesse qu'ils trouvoient en moi, ou plutôt le désaut qu'ils avoient d'enfans, qui étoit cause qu'ils me regardoient

presque comme si j'euste été à cux.

Cependant ma belle-mere étoit non-seusement accouchée d'un garçon, mais étoit prête encore d'en mettre un autre au monde, ce qui faisoit que mon pere avoit encore moins de peine à m'oublier. Comme il ne se pouvoir faire neanmoins que quelqu'un du voifinage ne lui demandât de mes nouvelles, il se trouvoit souvent embarrasse, mais sa femme qui étoit plus fine que lui, disoit en même temps que je me portois bien, & que s'il ne me faifoit pas encore revenir, ce n'étoit que parce que ma presence le faisoit ressouvenir trop tendrement de la défunte. Il n'y avoit que les bêtes qui donnaffent dans un paneau tendu fi groffierement ; mais les parens de ma mere étant pour mon malheur à plus de quatre vingt lieues de nôtre pais, & n'aiant personne qui prît soin de moi, je demeurai encore trois ans entiers chez ma nourice, & je crois que j'y serois encore, si Mr. de Marillac étant venu à Olinville, & m'aiant aperçû à la Mesle, n'eut demandé malgré le pauvre équipage où j'étois, , si je n'étois pas le fils de lon coufin. Comme je l'avois oui dire plusieurs fois à ma nourice, & que fans vanité je ne manquois pas de cœur, je n'eus que faire qu'elle répondit pour moi, & dis à Mr. de Marillac que j'étois le fils de Mr. L. C. D. R. mais que pour mon malheur, je ne l'avois point vû depuis que je me connoissois. Ma réponse lui plut, qui n'étoit pourtant rien qu'une redite de ce que ma nourice avoit dit plusieurs fois en ma prefence, mais comme j'étois éveillé, il me fit prendre la main par un de ses laquais, & me fit emmener au château. Il me fit habiller depuis les pies jusques à la tête, & aprés qu'il m'eut gardé jusques à ce qu'il s'en retournat à Paris, il me renvoia par son Concierge chez mon pere, à qui il écrivit que

DE MR. L. C. D. R. 13 je commençois d'étre à un âge, où l'on devoit

avoir plus de soin de moi.

Mon pere fut obligé de me recevoir peut-étre à fon grand regret, car il me traita si rudement des le jour même, que tout jeune que j'étois, il me fut aisé de juger qu'il n'avoit pas grande amitie pour moi. Si j'eusse osé je lui eus demandé à m'en retourner chez ma nourice, mais n'ofant ouvrir la bouche, je me tins à un coin, comme si je n'eusse pas été l'enfant du logis, pendant qu'on caressoit celui du second lit qui étoir galeux comme un braque. Jamais je ne fus si aslige, & comme j'avois bientôt fix ans, & que la connoissance commencoit à me venir, je pensai crever de depit. Il me falut pourtant passer un an & demi comme cela, beuvant, & mangeant avec les valets, & n'aiant d'autre consolation que celle que me donnoit notre Curé, qui étoit un bon homme. Je le priai de vouloir m'aprendre à lire, car on ne parloit point dans le logis de me donner un maître, & ravi que cela vînt de moi , il s'y donna tant de peine , qu'en trois mois je lus courament dans toutes fortes de livres.

Il n'y avoit point de jour cependant que ma belle-mere ne me desolat, & non contente de me faire tout le mal qu'elle pouvoit, elle excitoit encore mon pere à me mal-traiter, par cent faux raports qu'elle lui faifoit pour le mettre en colere. Mon pere qui ne m'aimoit pas, & qui la croioit, me maltraita plusieurs fois sans entrer en connoissance de cause, & mon desespoir fur si violent, que je refolus de m'empoisonner. Il y avoit de la segue dans le Jardin, qu'on m'avoit montrée pour être une herbe mortelle, j'en pris, & aprés m'étre recommandé à Dieu, j'en mangeai sufisament pour me faire mourir, s'il n'eut permis que je me mépris, en cueillant une herbe pour une autre, ou plutôt, comme je l'ai toujours cru, s'il n'eut fair un miracle tout évident pour moi. Car non-feule-

. 7 mc

•

ment je n'eus ni convultion, ni tous les autres fignes que je devois avoir, mais même je ne fus pas un feul moment malade. Je le dis au Curé, à qui je commençois d'aller à confeffe, & il me gronda forr, me remontrant l'enormité du crime que j'avois commis. Il m'en fit démander pardon à Dieu, & m'obligea à ne rien faire dorenavant, dont je ne lui demandalle permittion.

La cruauté de ma belle-mere allant toujours en augmentant, & mon pere n'aiant pas de meilleur naturel pour moi, je resolus de m'en aller à la premiere occasion que je pourrois trouver, & l'aiant dit au Curé, il voulut m'en diffuader, en me remontrant que n'aiant pas encore huit ans, j'étois incapable de toute chose. Il m'exhorta à soufrir plutôt jusques à ce que je fusse en âge de porter les armes ; mais confiderant que j'aurois encore long-temps à atendre, je lui dis resolument que je ne le pouvois pas, & connoissant que j'executerois au plutôt mon dessein, si l'onne me prevenoit, il en avertit mon pere, qui feignant de ne le pas croire, lui dit qu'il n'avoit qu'à me laisser aller. Le Curélui voiant une fi grande dureté, ne put s'empêcher de pleurer en m'embrassant, & m'exhortant encore une fois à prendre patience : comme il vit qu'il étoit impossible de m'y resoudre, il tira deux écus de sa poche, & me les mettant dans la main, me dit qu'il étoit faché de n'en pas avoir davantage, que j'en pourrois avoir besoin, & qu'il prioit Dieu d'avoir soin de moi : que je me souvinsse que j'étois ne Gentilhomme, c'est-à-dire, que j'étois obligé de mourir plutôt mille fois, que de faire une action indigne de ma naissance. Mon dessein étoit d'aller trouver Mr. de Marillac, en qui j'avois déja reconnu tant de bonté; mais des Bohemes étant venus dans nôtre village, & leur aiant demandé s'ils vouloient m'emmener avec eux , ils me dirent qu'ils le vouloient bien , pourvû que je les puffe fuivre..

C'en fut aslez pour me faire prendre mon parti, & étant sorti de chez nous sans dire adieu à personne, je fis voir des le même jour, combien la jeunesse est peu capable de retenir les leçons qu'on lui a données. Car je me mis au même temps à piller les poules à droit & à gauche, comme je voiois faire aux autres, & fans songer que j'étois encore à nôtre porte, & que même toutes ces terres étoient la plûpart à nos parens, j'allai toujours mon chemin, sans faire reflexion à ce que je faisois. Chacun aiant fait son petit butin, on le fut porter au Capitaine, qui me voiant pour le moins six poules pour ma part, me fit boire un petit coup de brandevin, disant aux autres que ce n'étoit pas mal commencer, & que je serois un jour joli garcon. Nous fimes bonne chere le soir aux dépens de nôtre larcin, & n'y aiant rien où l'on s'accoutume plutôt qu'au libertinage, principalement quand on a été maltraité chez soi, je trouvai cette vie si douce, en comparaison de celle que j'avois menée, que je crus étre en paradis.

Je passai prés de cinq ans dans une vie si miserable, courant non-seulement toute la France, mais encore plusieurs pais étrangers, dans lesquels nous étant arrivé quelque petite infortune, c'est-à-dire, quelques-uns de nos compagnons aiant été pendus, nous fimes resolution de revenir dans nôtre païsnatal. Nous rentrâmes donc en France par la Comté de Bourgogne, & prenant la route de Diion, nous passames en-suite dans le Lionnois, de là dans le Dauphiné, puis en Languedoc, & enfin dans la Comté de Foix. Nous crûmes que ce païslà nous seroit favorable, parce qu'étant environné de montagnes, ce nous seroit une retraite assurée, s'il nous arrivoit de trouver des gens qui ne voulussent pas s'humaniser à nos larcins; maisnous connoissions bien mal le terrain, les gens du pais en sçavoient encore plus que nous, & dés la: nuit même ils nous devaliserent entierement, pendant que chacun étoit écarté (à & là, pour aller à la petite guerre. Ce malheur qui étoit arrivé par la faute de ceux qu'on avoit laiffés au bagage, lefquels s'étoient laiffés atirer imprudemment par quelques poules qu'on leur avoit fait paroitre pendant qu'on étoit en embuscade, surprit & desola en même temps toute la troupe. Qui pis est pas un n'avoit su rien gagner dans sa course, aiant tous ferré leurs poules, comme s'ils se fussement le mon, tellement que quoi qu'on fit bien las, il falut se coucher sur la dure sans souper.

Cette vie qui m'avoit plu au commenement, parcet que je n'avois pas de connoissance, n'avoit plus les mêmes charmes pour moi, depuis quelque temps, & à mesure que la raison me venoit, je me faisois à moi-même une secrete constison, me ressourant de ce que j'étois né, & de ce que ma naissance demandoit. Je pleurois le plus souvent en secret, & ceusse lou me consier, ensin je me representaie que nôtre Curé m'avoit dit en partant, & me demandai sa c'étoit là la vie d'un Gentil-

homme.

Cette pensée que je n'avois pas rapellée une seule fois depuis si long-temps, fit tant d'impression sur moi, que je me resolus de deserter, & prenant le temps qu'on m'avoit detaché pour aller en courfie, je gagnai les montagnes du Capsi, & vins décendre en Roussillon, par le col de Villefranche, En passant je vis sur la droite la plus haute montagne des Pirennées, elles 'apelle le Canigour, au cime de laquelle est un étang, où il y a toute sorte de bon poisson. Mais ce qu'il a de plus particulier, c'est qu'on n'y scauroit jetter une pierre, qu'il ne pleuve en même temps à la verse, j'en demandai la raison aux habitans d'alentour, mais ils ne me la squrent dire.

J'avois toujours gardé jusques-là les deux écus du Curé, & ils me servirent bien dans ce voiages Mon dessein étoit de prendre parti dans la premiere compagnie que je trouverois, & comme on ne se se se la comme on ne se se se la comme on ne les soldars à l'aune, comme on fait aujourdhui, j'esperai que ma perite teaille ne m'empêcheroit pas de trouver qui voulût de moi. Comme j'étois fort bazanné, comme ont coutume d'être ceux qui ont fait la vie que j'avois faite, je passai par toutes les places des Espagnols pour un homme du païs, & quoi que nous eustions la guerre, on ne m'arrêta ni à Perpignan, ni à Salses. Ensin je gagnai Locates qui étoit la tête que nous tenions, & je, pris parti dans la compagnie de Mr. de Sr. Aunais,

qui en étoit Gouverneur.

Je voulus être de tous les partis que nous faissons contre la garnison de Salses, & aiant bientôr apris la langue Catalane, je crus que je devois me servir de la ressemblance que j'avois avec un Espagnol, pour faire quelque action qui me pût faire distinguer. Car je commençois, pour dire le vrai, à m'ennuier d'étre soldat. & comme j'aprochois de quinze ans, l'ambition me montoit deja dans la tête, jusques à m'empêcher de dormir. Pen demandai la permission à Mr. de St. Aunais, qui me dit qu'il le vouloit bien, mais me voiant revenir sans rien faire; Cader, me dit-il, cela n'est pas bien , il faut se faire déchirer une oreille ; plutôt que de faire ce que vous faites, on voit les ennemis quand on veut, & il ne faut pas demander à les aller voir, fil'on ne veut les aprocher de plus prés. J'en ai été affez prés, Mr., lui répondis-je, mais nous étions trop de monde, & je ne pretens pas partager l'honneur que je remporterai avec un fi grand nombre. Combien étiez-vous donc, repliqua Mr. de Sr. Aunais? Nous étions onze, Mr., lui dis-je, & c'étoit trop de neuf, mais si vous voulez que j'y retourne demain avec mon camarade, je vous affure que vous ne me ferez plus de reproches. Ne veux-tu point deserter, me dit-il auffi-

#### MEMOIRES

aussi. Tôt, Si j'en avois eu envie, Mr., lui répondis-je, je nevous en viendrois pas demander permission, voilà déjà deux sois que je vais jusques aux palissades des ennemis, & si j'avois voulu entret dans la place, personne ne mênauroit empêché. Ma hardiesse lui plaisant, il me demanda qui j'écois, à quoi je fis réposse, que si perésission sois dans mon dessen, je le lui dirois, mais que si je ny résissios pas, j'atendrois jusques à ce qu'il se presenta quelque autre occasion, qui me tut plus savorable. Il se plut encore à cette réponse, & jugeant qu'il faloit que je susse de quelque chose pour parler de la sorte, il m'aima dés ce moment, dont il ne tarda gueres à me donner des

marques.

Cependant j'eus permission de sortir le lendemain, & étant arrivé à deux portées de mousquer de Salfes, je fis mettre dans un fonds mon camarade sur le ventre, pendant que jem'aprochai encore davantage. Au reste j'avois remarque tous les deux jours que j'avois été en parti, qu'un Oficier de la garnison avoit un rendez-vous avec une fille, qui le venoit trouver dans une méchante maison abandonnée. Je m'y serois bien embusqué, fij'avois vouln, mais j'avois pris garde aussi qu'il l'envoioit reconnoître un moment auparavant par un soldat, & je ne voulois pas m'exposer à manquer mon coup. Etant arrivé à l'endroit où je voulois m'arrêter, je fis semblant de savonner quelque linge, & regardant de temps en temps du coin de l'œil, je vis mon foldat qui alloit à la découverte, & qui s'en retourna faire son raport. Un moment aprés la fille vint d'un côté, & Mr. l'Oficier de l'autre, mais pendant qu'ils s'amufoient à faire l'amour, j'entrai deux pistolets de ceinture à mes deux mains, & l'aiant desarmé comme un mouton, je lui dis, que s'il ne marchoit devant moi, & sans rien dire, je lui allois mettre la bourre dans le ventre. Il ne jugea pas à

DE MR. L. C. D. R. propos d'essaier, si je serois homme à le faire, ou non, & lui aiant fait prendre le chemin, fur lequel mon camarade m'atendoit, ce nouveau renfort que je trouvois lui fit desesperer de se pouvoir sauver. Nous marchames ainsi une bonne heure, pendant laquelle mon camarade ne songea qu'à gagner pais, mais croiant alors que nous étions en sureté, il se mit à regarder la fille, & la trouva si belle qu'il voulut s'arrêter pour contenter sa fantaisie. Je lui demandai s'il étoit sou, dont ne fe faisant que rire, il se mit en devoir d'assouvir sa brutalité. Je me mis fortement en colere contre lui, mais n'en devenant pas plus sage, je fus obligé de le menacer que je le tuerois. Il me dit que je n'avois qu'à y venir, & me presenta en même temps le bout du pistolet ; je ne m'étonnai point, je fus à lui tenant le mien d'une main, & mon prisonnier de l'autre. Lui qui étoit brutal, ne se contentant pas de m'avoir mis en jouë, tira, mais m'aiant manque, & aiant peur que je n'en fisse pas de même, il s'enfuit avec precipitation. Je ne me mis pas en peine de courir aprés lui, & toute mon inquietude fut de gagner chemin, me doutant bien qu'il deserteroit, & avertiroit la garnison de Salses de ce qui se passoit. Je doublai donc le pas, & le fis doubler de même à ceux que je conduisois, ce qui me fut salutaire. En éset je n'étois pas encore à la porte de la ville, qu'il parut trois Oficiers bien montés, qui étoient accourus aprés moi , mais me voiant tout prêt d'y entrer, ils ne jugerent pas à propos de s'avancer d'avanta-J'entrai à Locates comme en triomphe; chacun voiant venir un enfant de seize ans avec deux prisonniers, sortit dans la ruë pour me voir, & j'eus bonne compagnie pour m'escorter jusques au logis du Gouverneur. Eh bien, Mr., lui dis-je en le voiant, j'en ai aproché de prés, comme vous voiez, je vous avois bien dit que le grand nombre n'étoit pas le meilleur, puis que j'avois encore

trop

trop d'un homme, quoi que je n'en euste qu'un. Il me demanda ce que je voulois dire, ce que je lui expliquai en lui racontant ce qui m'étoit atrivé. Il se mit là-dessus me loiter extraordinairement, & beaucoup plus que mon action ne meritoit, & me donnant en même temps un drapeau dans le regiment de Picardie, dont la Cour lui laissoit adisposition, aussiliable qui étoient vacantes dans sa garnison; il me dit fort obligeamment que je n'en demurerois pas là,

& qu'il prendroit soin de ma fortune.

Ce qui donna encore plus d'éclat à cette action , fut que le prisonnier se trouva etre le Lieutenant de Roi de Salses, & Mr. de St. Aunais l'aiant mandé à la Cour, & de quelle maniere cela s'étoit passé, le Cardinal de Richelieu lui écrivit de m'envoier auffi-tot à Paris, & me fit toucher cent pistolles pour mon voiage. Je vous laisse à penser quelle joie fut la mienne, elle ne se put exprimer, & j'en témoignai toute la reconnoissance imaginable à Mr. de St. Aunais, que je reconnoissois pour mon bien-faiteur. Il me demanda, avant que de partir, qui j'étois, & je lui contai ma petite fortune le plus succinctement qu'il me fut possible. Je suis bien-aise, me dit-il, de sçavoir que vous soiez Gentilhomme, ce n'est pas que la vertu ne foit à estimer dans tout le monde, mais elle a toujours beaucoup plus de lustre dans une personne de naissance, que dans un autre. Allez trouver Mr. le Cardinal, continua t-il, c'est un homme, si je ne me trompe, qui va faire beaucoup de choses pour vous, il aime les braves gens, & fait tout ce qu'il peut pour les atirer à son service.

Je partis ainfi de Locates fort fatisfait, aprés avoir acheté deux chevaux, un pour moi, & l'autre pour mon valet que l'avois pris. Comme j'étois encore jeune, & que la vanité regne dans une jeune tête, je voulus me faire voir dans mon païs, en l'état où j'étois, & fans confiderer que je perdrois beau-

coup de temps, je me détournai du grand chemin, lors que je fus à Briare, & arrivai fur le soir au logis du Curé, où je mis pie à terre. Il fut surpris, & ravi en même temps de me voir, & aprés lui avoir conté ce qui m'étoit arrivé, & où j'allois, ie le remerciai des bontés qu'il avoit eues pour moi, & lui donnai dix pistolles, l'assurant que si jamais je faisois fortune, il y auroit bonne part. Il me dit que je trouverois une grande famille chez mon pere, qu'il avoit sept enfans sans me conter, que cependant ses afaires n'étoient pas trop bonnes, Dieu lui aiant envoié une grande afliction, en punition comme il croioit du peu de naturel qu'il avoit eu pour moi. Là dessus il me conta l'avanture du monde la plus extraordinaire qui lui étoit arrivée, telle que je la vais raporter. Nous avions un de nos parens qui avoit nom Courtilz, homme de qualité allié aux premieres Maisons de la Province, quoi qu'il n'en fût pas originairement, mais qui avoit fort peu de bien pour foûtenir sa naissance, & sa bonne mine, car il étoit un des des hommes de France aussi-bien fait. Comme il cherchoit fortune, il étoit le plus souvent à Paris, où il est plus facile de la trouver; & soit qu'il eut des femmes qui fournissent à l'apointement, ou qu'il fût heureux au jeu, il étoit toujours magnifique, & voioit les meilleures compagnies. Etant devenu amoureux d'une jeune veuve, qui avoit beaucoup de bien, il la rechercha en mariage, & crut lui donner dans la vûë par son grand air. Mais la Dame ne l'aiant pas écouté, foit qu'il n'eut pas son étoille, ou comme il est plus vrai-semblable, qu'elle eut resolu déja de se donner à Dieu, elle le pria de ne la pas importuner davantage. La dificulté aiguisant ses desirs, il étoit toujours par tout où elle étoit, & quoi qu'elle l'eut prié de ne plus venir à son logis, il faisoit si-bien qu'il n'y avoit point de jour qu'il ne la vît, soit à l'Eglise, soit chez quelqu'une de fes amies. Pour le défaire tous



d'un coup de cet importun, elle se retira dans un Couvent, mais aiant menacé d'y mettre le feu, la Dame en fortit, craignant qu'il ne le fit tout comme il le disoit. Cependant comme elle perseveroit toujours dans le dessein de ne le point soufrir, il resolut de l'enlever, & elle n'en eut pas plutôt le vent, qu'elle s'en alla secretement à la campagne, sans que personne sut où elle étoit allée; si ce n'est une semme qu'elle laissoit dans sa maison, & celle qui l'avoit menée avec elle. Comme elle avoit laissé tous ses gens, ses parens en furent en peine, & deux ou trois jours s'étant écoulés, sans qu'on en eut des nouvelles, ils s'imaginerent que nôtre parent l'avoit enlevée, d'autant plus qu'il s'en étoit vanté en plusieurs endroits. Aiant fait entendre des témoins, ils eurent prise de corps contre lui, & ne voulant pas entrer en prilon, il se refugia chez mon pere, & de la chez un autre parent, aiant eu avis qu'on scavoit l'endroit où il Or il arriva que justement dans ce tempsla mon pere reçût un remboursement de vingt. mille écus, & des filoux l'aiant sû, louerent ou firent faire des casaques d'Archers, & sous pretexte de venir chercher Courtilz dans notre maison, lui mirent le pistolet sous la gorge pour sçavoir ou étoit son argent. Aiant été obligé de le dire, ils le chargerent fur un cheval de bas, & mon pere leur vit prendre le chemin de la forêt, d'une tour où ils l'avoient enfermé avec tous les gens du logis, pour pouvoir se sauver plus facilement.

Cette pette étoit grande pour un Gentilhomme qu'in avoir pas vingt mille livres de rente, & qui avoit huit enfans, tellement que ne doutant point qu'ilne fût bien-afigé, je ne fûs presque si je devois m'exposer à le voir, seachant bien que comme ma vûë ne lui étoit pas agreable, celane feroit que redoubler son chagrin. Cependant aiant fair ressexion qu'il se pourroit plaindre de moi, si je manquois à mon devoir, je m'en sus rebez lui, où il ne me reçût pas mieux que j'avois deviné. Car il croioit que j'y venois pour long-temps ; & pour me faire voir qu'on ne me reconnoissoit pas pour le fils de la maison, ma belle-mere défendit qu'on donnat ni foin, ni avoine à mes chevaux. Mon valet me l'étant venu dire , j'en envoiai querir chez le Curé, & mon pere qui étoit décendu dans son écurie, vit tout cela sans y donner ordre. Je crevois en moi-même de dépit, mais comme j'étois resolu de partir le lendemain, je crus à propos de n'en dire mot , quoi que cela me fit bien mal au cœur. Je me retirai de bonne heure dans ma chambre , & comme je m'allois coucher, mon pere entra avec ma belle-mere, & me demanda avec un visage riant , si ce qu'avoit dit mon valer à table étoit vrai, sçavoir quej'allois trouver Mr, le Cardinal par son ordre. Je lui dis qu'ou'i fort froidement, car je voiois bien d'où procedoit cette demande, & que ce n'étoit que pour avoir part à ma faveur , s'il étoit vrai que j'y pusse entrer. Mon pere me dit qu'il avoit une grande joie de me voir sur le point de faire quelque chose, & ma belle-mere prenant la parole m'ofrit sa maison, ajoutant qu'elle esperoit de moi, que quand j'aurois fait ma fortune, je procurerois celle de mes freres. Je lui répondis fur le même ton que j'avois fait à mon pere , que ce n'étoit pas une chose faite, mais que si j'étois assez heureux que cela pût étre, je ferois toujours le bien conrre le mal.

Cette parole donna lieu à de grandséclaireissemens, & si je l'osé dire à de grandes excises de ce qu'ou avoir resulté du soin, & de l'avoine à mes chevaux. Elle me dit que ce n'étoit que par une bevuë de celui qui en avoit le soin, à qui ils avoient donne ordre depuis le malheur qui leur étoit arrivés, de n'en point donner aux étrangers : que ne me connoissant pas, il m'avoit traité comme les autres, mais que cela ne bui arriveroit plus. Je sisseme que j'en devois croire, mais là discretion & bien ce que j'en devois croire, mais là discretion &

## MEMOIRES.

le respect m'obligeant à ne pas dire tout ce que je pensois, je lui dis que ce n'étoit qu'une bagarelle, & que cela ne valoit pas la peine d'en parler. Mon peres'enquit alors de moi de ce que j'avois fait depuis que j'étois parti, & me fit une petite reprimande, comme s'il ne se futressouvenu qu'en ce temps-la, qu'il étoit mon pere.

Ils me laisserent coucher aprés bien d'autres questions, & leur aiant dit que je voulois partir le lendemain, je trouvai un grand déjeuné, comme si c'avoit été une nôce. Ils firent lever les valets des deux heures avant le jour, manderent mes parens, qui étoient dans le voifinage, & pour les obliger à venir, les instruisirent tous par une lettre circulaire du sujet qui me faisoit aller à la Cour. Je vis donc arriver dix ou douze Gentilshommes, les uns à pié, les autres à cheval, & je fus accablé de mille complimens, comme fi j'eusse déja été en état de faire leur fortune. Pour me délivrer de ces importuns, qui ne me plaisoient pas, je priai mon pere de vouloir permettre que je m'en allasse, que je n'avois point de temps à perdre , & que Mr. le Cardinal qui vouloit que l'on fut ponctuel, contoit peut-étre déja les momens, & les heures que j'avois trop tardé: que je m'étois détourné de deux journées, ou peu s'en faloit, pour avoir l'honneur de le voir, mais qu'il ne voudroit pas que cela me fut nuifible. Ma belle-mere qui étoit presente à ce compliment, ne l'eut pas plutôt entendu, qu'elle s'en fut elle-même à la cuifine, d'où elle ne revint point qu'elle ne fit fervir.

Ce que je venois de voir chez mon pete, m'étoir une image de ce que je verrois à la Cour. D'abord que j'y fiss arrivé, & qu'on sut que j'étois le Cadet de Locates, chacun me fit mille complimens, & je fiss fort surpris que des gens, dont je m'eusse cru fort honoré de leur pouvoir parler une fois la semaine, me vinssent demander mon amitié. Le Capitaine des gardes de Mr. le Cardinal, à qui

DE M.R. L. C. D. R. 25 je m'étois adressé, lui étant allé dire que j'étois dans l'antichambre, il commanda qu'on me sit entrer, & mevoiant sans un poil de barbe, & afsez petit; Ce n'est qu'un ensant, dit-il en riant

à quatre ou cinq grands Seigneurs qui étoient avec lui, & St. Aumais se moque de nous de nous

avoir mandé ce qu'il a fait.

Je ne sçais pas , Monseigneur, lui dis-je , aprés lui avoir fait la reverence, ce qu'il vous a maudé, mais si c'est que j'ai pris le Lieutenant de Roi de Salses avec sa maitresse, il ne vous a dit que la verité. H nous a bien dit autre chose, répondit en même temps Mr. le Cardinal, il nous a dit que tu avois empêché le foldat qui t'accompagnoit de baiser cette fille, que pour en venir à bout tu as marché contre lui, qu'il t'a tiré un coup de pistolet, mais que tout cela ne t'a pas empêché d'emmener tes prisonniers. Cela est vrai, Monseigneur, lui repliquai-je, mais c'est bien peu de chole, & si j'en trouve jamais l'occasion, j'espere en faire bien d'autres pour le service du Roi, & pour celui de Vôtre Eminence. Il est resolu, dit-il, en se retournant vers ceux qui étoient autour de lui, mais ce n'est qu'un enfant, c'est dommage de l'exposer à l'âge qu'il a, & c'est proprement vouloir forcer la nature. Ce discours me fit craindre qu'il ne voulût rien faire pour moi ; c'est pourquoi reprenant la parole; J'ai plus de forces, Monfeigneur, lui dis je, que vous ne pensez, & Vôtre Eminence en peut faire l'experience, si elle a quelque chose à me commander pour son service. Il ne me répondit rien, mais parlant tous bas à son Capitaine des Gardes, il lui dit de me faire manger avec les Gentilshommes, & des'informer qui j'étois. En même temps il entra dans son cabinet, ce qui me surprit, & m'afligea tout en semble, m'atendant que je ne paroitrois pas plutôt devant lui, que ma fortune feroit faite.

Le Capitaine des Gardes n'aiant pas manqué de B faire

faire ce qu'il lui avoit dit, & lui aiant raporté que j'étois Gentilhomme, il me fit revenir l'aprés-dinée dans son cabinet, & me dit qu'il avoit tant de bonne volonté pour moi, qu'il avoit resolu de me mettre à fon iervice, que je fusse sage, & afectionne, & que je n'aurois pas lieu de m'en repentir. Je lui fis une profonde reverence en figne de remerciement, & tenois déja les mains toutes ouvertes pour recevoir les bienfaits que je croiois qu'il alloit répandre fur moi; mais je fus fort furpris quand toutes mes esperances se terminerent à un habit de Page, qu'il commanda de me donner. Je ne fus pas assez maitre de ma passion, pour ne pas faire paroitre fur mon visage le mécontentement que j'en avois, de quoi s'étant aperçû; Que cela ne te fache point, me dit-il avec une bonté qui racommoda toutes choles, c'est que je te veux conserver, & quand il en fera temps je ne te mettrai peut-étre

que trop à tous les jours.

Un discours si obligeant aiant remis la serenité fur mon visage, je me contentai de lui faire voir le changement qu'il y avoit, & de lui faire tout de nouveau une profonde reverence. Je m'atendois au fortir de là que j'allois changer de figure, ou du moins qu'on alloit prendre la mesure de mon habit; mais le gouverneur des Pages me dit, que j'écrivisse à mon pere de m'envoier quatre cens écus, pour les presens, pour la petite oie, & pour la livrée, & que je ne pouvois pas étre habille auparavant. Mon chagrin fut terrible à cette déclaration, car de conser fur mon pere, je voiois bien que je m'abuserois; de vendre mes chevaux , j'y étois bien resolu, mais je n'en pouvois pas avoir plus de cinquante pistolles, ce qui n'étoit pas seulement la moitié; d'avoir recours à mes parens, c'étoit encore quelque chofe de bien incertain, eux à qui bien loin de faire part de ma fortune qu'ils croioient faite, je demanderois du secours. Je pasfai la nuit fans dormir, revant comme je pourrois fortir

DE MR. L. C. D. R.

fortir de cette afaire, & je me resolus d'aller trouver Mr. de Marillac, qui étoit la seule ressource que je pouvois avoir. Mais m'étant assoupi sur le matin, , il étoit trop tard quand je m'éveillai , & je fus obligé de remettre la chofe aprés d'iner. Cependant pour faire toujours ma cour, je m'en fus chez Mr. le Cardinal , qui ne m'eut pas plutôt aperçû, qu'il me demanda pourquoi je n'étois pas encore habillé. C'est, Monseigneur, lui répondis-je, qu'il faut que j'aie de l'argent auparavant, & notre gouverneur m'a dit que je lui aportaffe quatre cens écus , & que cela leroit bientôt fait. Quelle maltôte, dit-il en même temps à ceux qui étoient autour de lui, en levant les épaules; puis se tournant vers moi , Allez-vous en lui dire, continua-t-il, de ma part, que s'il vous prend un sou, il ne fera pas un quart d'heure chez moi ; dites lui encore que si cela n'est fait demain matin , il peut prendre la peine de chercher maitre.

Il est ais de concevoir que ces paroles me furent ort agreables, & me lentant bien apuis , je n'en oubliai pas une seule, pour pouvoir mortifier nôtre gouverneur. Il obeït fort ponctuellement, & me restant encorre ir ou douze pistolles, je sus acheter les ajustemens qu'on ne donnoit point, dont Mr. le Cardinal ne me rendit pas seulement mon argent, mais me fit encore rembourser au tri-

ple.

Pour n'étre que Page je ne laissai pas d'étre de la faveur. Il n'y en avoit point qui fut plus agreable à son Eminence, elle vouloit que ce fut moi qui sus fisse tout, & pour en étre reconnoissant, j'étois toujours derriere son fauteül tout prét à sairece, qu'il me commanderoit. A table c'étoit toujours moi qui lui donnois à boire, non pas que les autres me le voulussent faire, & même ils en étoient jaloux, mais il me nommoit par mon nom, afin qu'il n'y eut que moi qui lui en presentac. Quand il alloit chez Madame d'Eguillon, c'étoit

encore la même chose, il n'y avoit que moi qui l'y accompagnât, & il me faisoit tenir dans l'anti-chambre, où il n'entroit jàmais personne, tellement que c'étoit moi qui allois querir ceux à qui il vouloit parler, & qui les faisois monter, & décendre par un escalier dérobé, sans que personne s'en apercût.

Le bruit du peuple étoit qu'il aimoit cette Dame, laquelle étoit sa niece. Je ne dirai pas que celane fut point, car elle étoit affez belle pour en faire desirer la possession à qui que ce fut. Je fçais bien même, que s'il n'avoit tenu qu'à moi, j'aurois été ravi d'être de ses amis; mais je dois dire pour détromper la posterité, que toutes les fois qu'il y alloit, ce n'étoit pas pour se divertir. Il s'y enfermoitavec des personnes qu'il ne pouvoit voir ailleurs fans donner du foupçon, c'est-à-dire, avec des étrangers, tantôt travestis en Moines, tantôt en Ecclesiastiques, tantôt en marchans; & il me louvient qu'un jour aprés une de ces conferences, il me donna ordre de porter une bourle extrêmement lourde sur le chemin de Pontoise, me disant qu'à l'entrée d'un village, nommé Sanois, je trouverois un Capucin endormi, dont le capuche seroit hors de dessus sa tête, que je misse la bourse dedans, & m'en revinsse sans rien dire. Je trouvai tout cela, comme il m'avoit dit, & executai les ordres ponétuellement.

Devantque de m'emploier à des chofes fi (cretes, il m'avoit éprouvé par un endroir aflez particulier. Il y avoit un homme nommé Sauvé, de qui il fe fervoit quelquefois à de pareilles chofes, & il l'avoit déja envoié deux ou trois fois en Efpagne, pour découvrir les intrigues que de certaines perfonnes avoient en cette Cour au prejudice de ses interêts. Cet homme avoit époule une femme fort joile; & même qu'on pouvoit dire fort belle, & étant chargé par Mr. le Cardmal de fonder ma fidelité, il s'avia de faire agir sa femme, à qui il soufroit tant DE MR. L. C. D. R.

de choses, qu'on pouvoit dire qu'il n'étoit pas jaloux. Cette femme en usa d'abord de bonne soi, & con dessein étoit de me surprendre, en me faisant bonne mine, piege inévitable pour tour le monde, & principalement pour la jeunesse. Mais lui aiant plupar je ne sçais quel endroit, elle m'avoita de bonne soi la supercherie, & m'avertit de me désse de tout le monde. Else sit donc telle réponse que je voulus, dont le Cardinal étant informé par le mari, qui pour gagner ses bonnes graces lui avoit avoité ingeniment qu'il avoit sacrisis sa servine se, qu'il se sarcine ne core lui-même, il cut tant de consiance en moi, que j'eus part à quantité d'afaires importantes.

En éfet il m'ordonna à quelques jours de là de quiter mon habit de Page, & de m'en aller vers le marché aux chevaux, à une maison qu'il me désigna: que je montasse jusques à la quatrieme chambre, & que si je trouvois une croix sur la porte faite avec de la craie, je demeurasse en bas jusques à ce qu'il m'envoiat Sauvé. Je trouvai ce qu'il m'avoit dit. & m'étant mis sur la porte de la rue le nez dans mon manteau, Sauvé vint un moment aprés, qui me demanda ce qui en étoit. Je lui dis, que j'avois trouvé ce que son Eminence souhaitoit, aprés quoi il m'interrogea si je n'avois point vu sortir deux hommes, l'un vetu en Prêtre, l'autre en Abé, c'est-à-dire, avec un manteau court. Je lui dis que non, à quoi il me répondit que j'y prisse garde, & que si cela étoit, je m'avançasse jusques à la ditié, finon que je demeurasse en sentinelle,jus-· ques à ce qu'il revînt. Il fut bien une heure & demie devant que de revenir, mais ce fut en bonne compagnie, car il avoit une escouade des Gardes avec lui, dont une partie investit la maison, & l'autre monta en haut. On trouva dans la chambre les deux hommes qu'il m'avoit designés, & on les mena à la Bastille, mais il n'y en eut qu'un qu'on y fit entrer, & l'autre aiant eu permission de se retirer, 10

je lui portai le lendemain dix mille écus en or, qui étoit aparemment la recompense qu'on lui avoit promise, pour avoir vendu son camarade.

Me voiant emploié à des choses si secretes, je ne fouhaitois rien plus passionément que de me voir plus vieu d'un an, ou deux. Carje me figurois que j'aurois bien d'autres emplois, quand je ferois forti de Page, & je souhaitois sur tout que ce sut à la guerre, où j'avois une particuliere inclination. Cependant mon pere & ma belle-mere, - aiant fù que toutes mes esperances avoient abouti à des trousses, furent fâchés des honêtetés qu'ils m'avoient faites, ce qui ne m'empêcha pas de desirer de faire quelque chose pour mes freres, qui en avoient bon beloin. Même pour leur donner des marques que c'étoit toute ma passion, j'écrivis à l'un & à l'autre, que je les priois de me donner avis, s'il se presentoit quelque Benefice dans le pais. Mais ils me firent réponse que je n'avois que faire de faire tant le glorieux, qu'ils scavoient le credit que je pouvois avoir,& qu'ils me permettoient de l'emploier pour un antre.

l'étois assez en colere d'ailleurs pour prendre cela au point d'honneur, & Mr. le Cardinal aiant eu la bonté à quelques jours de là de m'interroger sur ma famille, je sui dis non-seulement tout ce qui en étoit, mais encore le desespoir auquel j'avois été porté dans ma jeunesse. Il aima ma franchise, & comme je vis qu'il s'enqueroit de moment à autre de ce qui m'étoit arrivé, je lui parlai des obligations que j'avois à nôtre Curé, les lui exagerant neanmoins beaucoup au delà de ce qu'elles étoient. me dit qu'il se plaisoit à me voir reconnoissant, mais en même temps comme je lui avois parlé de Mrs. de Marillac, il me demanda s'ils sçavoient que je fusse à lui, & si je les avois vûs depuis peu. lui dis que non, mais que mon dessein étoit de les aller voir au premier jour, à quoi il me répondit que je ne le fisse pas , si je voulois qu'il me continuât

l'afection qu'il me portoit. Je n'eus garde de rien dire aprés un commandement si precis, & s'apercevant que je paroislois tout étonné, & même interdit; Au moins, me dit-il, qu'il ne vous arrive pas d'aller patier dece que je viens de dire, & songez que si cela vous arrive, vous n'avez plus rien à esperca auprés de moi. Je lui répondis qu'il me sufficir de s'avoir sa volonté, pour obeir, & que je ne connoissois plus dé parens, dés qu'il s'agissoir de son service.

Il parut satisfait de ma réponse, & en éfet continuant à m'emploier comme auparavant, il m'envoia fur le chemin de St. Denis, porter un sac plein d'or, avec ordre de le jetter sous une pierre de taille, que je trouverors apuice fur d'autres pierres, un peu au de là de Montfaucon. J'avois ordre aufsi de m'en revenir sur mes pas, tellement que je ne puis dire pour qui c'étoit , encore moins qui le vint ramasser. J'en portai un aussi quelques jours aprés dans Nôtre Dame à un homme qu'il m'avoit dit devoir être apuie sur un trone, tenant sa tête d'une main, & aiant l'autre derriere son dos, ni plus ni moins que Moliere nous represente un Medecin, qui est avide d'argent. Ce fut dans celle-là que je mis le tresor que j'avois en depôt, mais il ne m'étoit pas permis de voir au vilage celui à qui je faifois tant de bien. Je crois qu'il y avoit plus de miftere à tout cela, que de necessité, & que ce n'étoit que pour voir si on lui seroit sidele, ou pour rendre son Ministere plus estimé par le secret. Quoi qu'il en soit, je passai deux ans dans ces sortes d'emplois, pendant quoi il se fit diverses brigues à la Cour pour le chaffer de son poste, mais toutes inutilement.

Cependant comme j'avois écrit à nôtre Curé, auffice qu'à mon pere, de m'avertir s'il n'y auroit rien dans le païs que je pusse demander, il m'envoia un jour un homme exprés en poste, pour me dire qu'une petite Abaïe de la valeur peu-étre de quatre

il en riant, & je vous mettrai peut-étre à l'épreuve plutôt que vous ne penfez.

Je me preparois à lui répondre, lors que Mr. le Prince de Condé entra, ce qui me fit rengainer mon compliment, pour songer à lui donner un fau. teuil. Il ne fut gueres avec lui, & l'aiant reconduit jusques à la porte de sa chambre, il aperçut Mr. de Charoft, qui étoit en ce temps là un bien petit compagnon, & que nous avons vû depuis Capitaine des Gardes du corps, Gouverneur de Calais, & Duc & Pair. Il le haissoit mortellement, tellement qu'il ne fut pas plutôt rentré , qu'il me dit de chercher son Capitaine des Gardes. L'aiant trouvé je vins avec lui dans sa chambre, & il lui dit de le défaire, à quelque prix que ce fut, de cet importun: qu'il dît à ses Gardes de lui refuser la porte, autrement qu'il s'en prendroit à lui. Le Capitaine des Gardes lui demanda s'il vouloit qu'il le chassat de l'antichambre ; Je ne vous dis pas cela , répondit-il, mais que vous ne le laissiez plus entrer. Ce commandement se répandit un moment aprés dans la maison, & chacun commença à toutner le dos à ce pauvre malheureux, comme s'il avoit eu la peste. Ie ne sçais s'il s'aperçût bien qu'il y avoit quel-

quelque chose sur le tapis, mais toujours n'en fit-il rien paroitre, desorte qu'il demeura encore trois grandes heures dans l'antichambre. Mr. le Cardinal qui avoit envie de fortir, m'envoia voir s'il y étoit resté, & lui aiant raporté qu'ouï, il aima mieux garder la chambre, que de s'exposer à son compliment. Le lendemain s'étant presenté pour entrer, les Gardes lui refuserent la porte, & aiant demandé à parler à leur Capitaine, le Capitaine fit dire qu'il n'y étoit pas. Deux jours se passerent sans qu'il put voir Mr. le Cardinal, quoi qu'il asliegeat la porte; mais au troisiéme scachant qu'il alloit à la Messe, il se fut mettre sur lon passage. Les Gardes l'en délogerent encore, & ne le voulant pas laiffer dans le chemin, il sauta dans une niche qui avoit été faite pour mettre une figure de marbre, & quand Mr. le Cardinal vint à pailer, Monseigneur, lui dit-il, vos Gardes ne veulent pas me laiffer entrer, mais quand vous me chafferiez par la porte, je rentrerai toujours par les fenêtres. Mr. le Cardinal ne put s'empêcher de rire le voiant dans la niche, & le trouvant si asectionné, non seulement il revoqua l'ordre ci-dessus, mais lui fit encore, beaucoup de bien. Charost étant ainsi venu à bout de son dessein, continua à lui faire la cour assidument, fanslui rien demander neanmoins, quoi qu'il en eut affez de besoin. Cela plut au Cardinal, qui étoit bien-aile qu'on l'aimat sans interêt, & qui vouloit recompenser les gens sans en étre importuné. Cependant il se presenta une occasion si favorable pour lui, qu'il crut devoir avoir recours à son Eminence. C'est pourquoi le venant trouver un jour qu'il étoit de belle humeur, Si j'ofois, Monseigneur, lui dit il, je vous prierois de me faire gagner deux cens mille écus, dont il ne coutera pas un sou au Roi ni à vous. A quoi donc, Charost, répondit Mr. le Cardinal , en riant ; A me marier de vôtre main, Monseigneur, repliqua Charost, j'ai découvert un bon parti, & si Votre Eminence veut

## MEMOIRES

dire une seule parole, ma fortune est faite. S'il ne itent qu'à cela, reprit le Cardinal, vous pouvez conter là-dessus. Charost lui embrassa les genoux pour le remercier, & lui disant que tout ce qu'il souhaitoit étoit qu'il envoiat demander Mademoiselle Lesalopier pour lui, il le fit au grand étonmement de tout le monde, qui sçavoit qu'il n'aimoit pas à se méler de ces sortes de choses. Les parens de la fille n'eurent garde de refuser un homme qui gouvernoit l'Etat absolument; a insis Charost aiant épousé une semme si riche, se trouva en état d'acheter une grande charge, & le Cardinal qui ne mettoit auprès du Roi que ceux qui lui étoient dévoûés entierement, lui fit traiter de celle de Capitaines des Gardes du corps.

Cependant j'avois eu ma petite Abaie, comme j'ai dit ci-devant, & j'en envoiai les Bules toutes mulquées à nôtre Cure, ce qui fit deux éfets bien diferens. Car il en penía mourir de joie , & mon pere & ma belle-mere, de triftesse. Ils vinrent tous à Paris, le Curé pour me remercier, eux pour me faire mille reproches. Ils me dirent si je n'avois point de honte de songer aux étrangers, pendant que j'avois des freres si necessiteux. Mais enfin après avoir évaporé leur bile, ils me parlerent d'une autre maniere, c'est-à-dire, qu'ils s'éforcerent de me persuader de demander une nouvelle Abaïe. Je leur dis que ce n'étoit pas ma faute, s'ils ne l'avoient pas eue, mais qu'on ne se gouvernoit pas comme cela à la Cour, qu'il n'étoit pas toujours temps de demander, & que le moien de ne rien avoir étoit de se rendre importun: que si Mr. le Cardinal m'avoit bien fait la grace de me confiderer, n'étant que son Page, j'esperois avoir encore plus l'honneur de ses bonnes graces , lors que je lui rendrois d'autres services : que je n'étois pas sans naturel, quoi que je n'en eusse pas trop de lieu, mais que je me souviendrois plutôt de ce que mon honneur m'obligeoit de faire, que de toute DE MR. L. C. D. R.

autre chose. Je les apaisai par ces esperances, mais aprés les avoir eu ainsi sur les bras, j'eus encore toute notre Province, c'est-à-dire tous mes parens, qui creioient, qu'aprés avoir fait donner une Abare à nôtre Curé, il ne tiendroit qu'à moi de répandre sur eux les graces à pleines mains. Il en vint même du fonds du Berri, que je ne connoissois point, & que je n'avois jamais vûs, aussi me debuterent-ils par leur genealogie, me disant qu'ils étoient mes parens au troisiéme degré, & qu'ils esperoient qu'à cause de cela, je seur procurerois quelque emploi. Je tranchai court avec eux, & leur dis que j'avois la meilleure volonté du monde, mais que je n'avois point de pouvoir, ce qui étoit facile à connoitre, puis que je n'avois encore rien fait pour mes freres : que m'étant a upremier degré, il étoit juste qu'ils passaffent devant ceux qui étoient au troisiéme, que ceux qui étoient au second étoient encore privilegies, & que quand ils auroient tous de l'emploi, si tant est que je leur en pusse faire donner, ils pouvoient conter que je ferois pour eux tout ce qui seroit en mon pouvoir. Ils entendirent bien ce que cela vouloit dire, & m'en étant ainsi défait, ils me laisserent en repos

Etitu le temps que j'avois tant souhaité arriva, je veux dire celui où je devois sortir de Page. Mr. le Cardinal me donna deux cens pistolles pour me saire habiller, & me disant de rester avec ses Gentishommes, j'eus esperance qu'il feroit bientôr quelque chose pour moi. je ne demeurai pas cependant sans emploi, je fus en Angleterre & en Ecosse porte des lettres en chifres; & comme il y avoir déja du bruiten ce païs-là, je sus arrêté par un parti du Roi d'Angleterre, que j'aprehendois bien autant qu'un de ceux des revoltés. Je sus foüillé aussi-tôr, mais l'on ne me trouva rien, j'avois mis mes lettres dans la selle de mon cheval de poste, que j'avois fait fair cà Paris, & à moins que

de rompre les bandes , qui étoient d'un fer double. entre lequel elles étoient, il n'y avoit rien à faire. Ils fouillerent bien dans les paneaux, & par tout, mais n'aiant pas découvert la cache, on me demanda d'où je venois, où j'allois, & mille autres queitions semblables. Je répondis à tout cela, comme je m'y étois preparé, & aiant dit que j'étois un jeune Gentilhomme qui voiageois, cela leur donna du soupçon, trouvant que la voiture que je prenois, n'étoit gueres d'un homme tel que je voulois paroitre. Cela fut cause qu'on m'arrêta quatre ou cinq jours, pendant lesquels je n'étois pas sans inquietude. Car j'étois chargé, ou je me trompe, d'afaires bien delicates, & si je fusse venu à être découvert , je pouvois dire que c'étoit fait de moi. Ce qui me rassuroit neanmoins, c'est que mes lettres étoient la magie noire, c'est-à-dire, que j'eusse bien donné au diable à les déchifrer. Il n'y avoit point d'Alphabet reglé comme à l'ordinaire, un trait semblable fignifioit vingt mots diferens, & il n'y avoit que ceux qui en avoient la clef, qui puffent y connoitre quelque chose. Pour bien expliquer ceci, il faut sçavoir qu'on étoit convenu qu'un trait signifieroit un mot tout entier d'une ligne de St. Augustin, & que pour sçavoir lequel c'étoit, on mettroit le chifre de la page qui delfous du trait, de la quantiéme ligne, celui du rang où se trouveroit le mot, & que pour une plus grande intelligence, le trait seroit conforme à la premiere lettre qu'il devoit y avoir au mot. Par exemple, si c'étoit le mot de j'aurois, & qu'il fut à la dixieme page deSt. Augustin, à la dixieme ligne, & le cinquième en rang dans la ligne, la figure 6poit faite de cette maniere

Cela étant ainsi, je laissle à juger s'il n'eut pas salu ftre plus habile qu'un demon, pour sçavoir nos afaires. Toutesois je ne laissois pas de trembler, & je voiois bien que si on trouvoit mes lettres, je scrois d'autant plus tourmenté, qu'on auroit plus d'inquietude de sçavoir ce qu'elles contenoient. Mais mon bonheur aiant voulu non-seulement qu'on ne trouvât rien, mais encore qu'on crût à ma jeunesse que j'étois incapable de cesssortes de négociations, on me relâcha, & je rendis mes dépêches, dont je raportai la réponse. Je sus fort bien paie de cette course, & j'eus une ordonnance de deux mille écus, dont un Commis de l'Epargne m'aiant voulu prendre quelque chose, pour me donner de l'argent comptant, il fut chassé de son emploi, sur la plainte que j'en fis à Mr. le Cardinal. Je ne sçais si mon voiage sit éset, ou si ce sut le genie de la nation Angloise, qui lui faisoit prendre les armes legerement, mais les trois Roiaumes qui commençoient déja à remuer , comme j'ai dit, se trouverent bien-tôt remplis de confusion, & de desordre, tellement que le Roi d'Angleterre qui nous avoit donné des marques de sa méchante volonté en plusieurs rencontres, eut tant d'afaires chez lui, qu'il n'eut que faire d'en aller chercher ailleurs.

Ce qui me confirme que nous avions bien autant de part à cela qu'un autre, est ce qui m'arriva trois mois aprés mon retour. Etant un matin, comme je n'y manquois gueres, au lever de Mr. le Cardinal, il me dit en particulier que je fusse au fauxbourg St. Marceau, vis-à-vis une certaine fontaine, à l'enseigne de la Femme sans tête, que je montasse à la seconde chambre, & que je disse à un homme qui seroit couché dans un lit, qui avoit des rideaux jaunes, de ne pas manquer à le venir trouver chez Madame d'Eguillon sur les onze heures du soir. Je m'aquitai aussi tôt de ma commission, mais comme il m'etoit permis de regarder cet homme, je me ressouvins bien que je l'avois vû en Ecosse, & je crois qu'il me reconnut bien austi. Carje remarquai qu'il me regardoit fixement, & comme un homme qui cherche à rapeller sa memoire. Nous ne nous dimes rien pour-B 7

tant de ce que nous pensions, & il se contenta de me dire qu'il ne manqueroit pas au rendez-vous. L'heure étant venuë, j'eus ordre de l'aller atendre à la porte, afin de l'introduire dans le cabinet. Il vint déguisé en Oublieux, & je lui avois entendu crier des oublies le long de la ruë, ce qui m'éloignoit bien de croire que ce fût lui, mais m'aiant reconnu, & m'aiant dit qui il étoit, je le menai à Mr. le Cardinal, avec qui il demeura enfermé jusques à quatre heures du matin. Les gens de Mr. le Cardinal eurent ordre de s'en retourner, ce qui donnoit lieu encore à la médifance qui se faisoit de lui, & de sa niece, chacun croiant qu'il ne restoit là que pour coucher avec elle. D'ailleurs on avoit pris les clefs pour sortir quand on voudroit, ce qui faisoit que les domestiques de cette Dame étoient les premiers à en médire. Ce que je dis ici, n'eft pas comme j'ai deja dit , pour soutenir qu'il ne se passoit rien entr'eux, mais pour faire voir que toutes les fois qu'il y restoit , ce n'étoit pas pour l'amour d'elle. Cette conference finie, mon homme fortit du cabinet, à la porte duquel j'étois toujours resté par ordre de son Éminence. Elle me fit lui donner mon manteau, car l'heure de crier des oublies étoit passée, & elle m'ordonna même de le conduire jusques à deux ruës de là. Deux jours aprés elle m'apella encore en particulier, & me dit d'aller trouver Mr. de Bullion Surintendant des Finances, de lui dire de sa part de me donner le ballot qu'il avoit fait, & de le porter dans la ruë de la Huchette, à l'homme dont je viens de parler, que je trouverois logé à l'enseigne de la Truie qui file, au fonds de la cour à la premiere chambre. Je trouvai le ballot tout prêt, mais il étoit si pesant qu'il falut une charete pour le porter. Mr. de Bullion qui le sçavoit bien, en avoit fait preparer une , & l'aiant fait mettre deffus , il me donna un bordereau, contenant la somme, & les especes qui étoient dedans, me disant qu'il faloit que je l'eusse pour le remettre entre les mains de celui pour qui il étoit. Etant arrivé à la Truie, qui sile, je trouvai mon hom mequi se promenoit dans la chambre, & lui aiant donné ce bordereau, & dit que se ballot étoit à la potte; il regarda le bordereau, & me le rendit disant que je me méprenois, que celan'étoit pas pour lui, & qu'il faloit que ce sur pour un autre. Je lui dis que je ne me prenois point, qu'il sevoit bien que je le connoissois, & que mon ordre étoit pour lui; mais se mettant à marcher dans la chambre avec un air chagrin, Cen'est pas pour moi, Mr., me dit-il encore une fois, & vous n'avez qu'à vous en retourner.

Quand j'eus fait encore ce que je pûs, pour lui persuader ce que je voulois, & qu'il m'eut été impossible d'y réussir, je pris le parti qu'il me conseilloit, & aprés avoir renvoié le ballot chez Mr. de Bullion, je fus rendre conte à Mr. le Cardinal de ce qui m'étoit arrivé. Il me demanda si j'avois le bordereau, & lui ajant dit qu'ouï, il le regarda, & il se mit en une furieuse colere contre Bullion, difant qu'il lui aprendroit une autrefois à faire ce qu'il lui disoit. Il l'envoia querir à l'heuremême, & lui aiant demandé pourquoi il n'avoit envoié que cinq cens mille francs, au lieu des fix cens mille qu'il lui avoit dit , Bullion lui répondit que son Eminence lui avoit dit, ce lui sembloit, il n'y avoit que deux jours, qu'il faloit tirer le meilleur marché que l'on pourroit de cette afaire ; qu'il avoit cru que l'autre s'en contenteroit, mais puis qu'il ne l'étoit pas, il faloit lui envoier le reste.

Autant que je pus comprendre à tout cela, car j'étois present à l'éclaireissement, Mr. de Bullion avoit envie de mettre cent mille francs du côté de l'épée, quoi qu'il tâchât de persuader, que ce qu'il en avoit fair n'étoit que par bon ménage. Cependant en atendant que les cent mille francs suffent contés, & que le ballor fût fait, son Emiser tontés, & que le ballor fût fait, son Emiser.

mence

nence me renvoia trouver l'homme, pour lui dire qu'il auroit contentement , & que ce n'étoit que la faute de Mr. de Bullion, ce qu'il me commanda de lui assurer, comme en aiant été le témoin. Je le trouvai qui faisoit sa valize tout prêt à plier bagage, & paroissant surpris de me voir, il s'avança au de fant de moi, & me demanda si j'avois quelque chose à lui dire. Je lui exposai ma commisfion, dequoi paroillant un peu remis; Il faut de la bonne foi, me dit-il, en ce monde avec un reste de colere, & je ne comprenois pas, qu'aprés m'avoir donné une parole positive, il n'y a que deux jours, on se mît en état fi-tôt de m'en manquer. Je retournai en-suite chez Mr. de Bullion prendre les fix cens mille francs, & les aiant remis entre les mains de mon homme, je m'en revins chez son Eminence, qui atendoit mon retour avec impatience, & qui étoit tout inquiet de ce qui étoit arrivé.

Quoi que ces sortes d'afaires ne sussent pas mon centre, & que j'eusse bien mieux aimé quelque emploi de guerre, neanmoins je me contolois fur ce que j'avois l'amitié de mon Maître. Il m'avoit demandé encore une fois si je voiois Mr. de Marillac, dont lefrere avoit non-sculement été fait Marêchal de France, mais avoit encore époulé une parente de la Reine-mere, auprés de qui il étoit en grande faveur. Je lui dis que je me ressouvenois bien que son Eminence me l'avoit déja défendu, qu'ainsi je n'avois eu garde de le faire : que je lui avois deja dit, que je ne connoissois plus de parens, quand il s'agissoit de lui obeir, & que ma douleur étoit que je ne lui en pusse pas donner des preuves. Il me dit que cela étoit bien , & ce fut d'un ton à me faire connoitre qu'il en étoit content. Aussi se fia-t-il à moi dans une occasion, où il faloit que ma fidelité lui fût connuë, fi toutefois il n'eut point d'autre motif, en faisant ce qu'il fit un mois aprés, ou environ. Mais pour faire connoitre par quel esprit il étoit animé, il n'est pas hors de propos, ce me semble, de reprendre les choses

d'un peu plus haut.

Le Roi étoit un Prince extrémement bon, tel que peut étre aujourdhui l'Empereur. Il étoir venu à la Couronne encore jeune, & avoit laissé gouverner les Etats à la Reine sa mere, Princesse d'une grande ambition, mais peu aimée des François , non-feulement parce qu'elle étoit Italienne, nation qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'elle avoit eu aussi-tôt pour favori un homme de son païs, dont le merite étoit aussi petit, que la naislance. Comme les Etats subsistent neaumoins par la crainte, auffi-tôt que par tout le reste, cet homme avoit trouvé moien de se rendre redoutable jusques aux Princes du sang, & sa femme qui étoit encore plus insuportable que lui, étoit devenuë si hautaine à cause des bonnes graces de la Reine qu'elle possedoit entierement, qu'elle mettoit tout le monde, s'il faut ainsi dire, à ses pies. Comme il faloit neanmoins se faire des creatures pour resister à tant d'ennemis, la Reine-mere en avoit gagné quelques-unes, & entr'autres Mrs. de Marillac . dont l'un étoit dans la Robe , & l'autre dans l'Epée, tous deux honêtes gens, & dignes des grands emplois où ils furent élevés. Cependant quelque precaution qu'elle prît, le nombre des mécontens étoit si grand, qu'elle ne put sauver son favori de leurs mains. De Luines qui avoit de l'ambition, soufla au Roi que sa mere le rendoit méprisable aux peuples, en laissant gouverner l'Etat par un étranger. On ne sçait point même s'il ne l'accusa point d'impudicité, & de la mort du Roi son pere. Quoi qu'il en soit, aiant su persuader le Roi, auprés de qui il s'étoit déja mis bien, en lui procurant de petits plaifirs, mas proportionnés à son inclination, il eut ordre de chercher quelqu'un qui tuât le favori, ce qui fut executé par Vitri Capitaine des Gardes du corps.

De Luines tâcha aprés cela de s'atribuer toute l'autorité au prejudice de la Reine-mere, mais comme il avoit les épaules trop foibles pour un fi grand fardeau, & que d'ailleurs le parti de cette Princesse se fortifioit tous les jours, par la jaloufie qu'on avoit de ce nouveau Ministre, il fut obligé de lui en laisser la meilleure partie. Ceux qui s'étoient atachés à elle, & qui avoient aprehendé d'étre envelopés dans la difgrace de son favori, furent rapelles en grace en même temps, & comme Mrs. de Marillac s'étoient montrés des plus afectionnés, ils furent aussi de ceux pour qui elle eut le plus de distinction. Celui qui étoit dans la Robe n'aspiroit pas moins qu'au Ministere, & se montroit si éclairé en toutes choses, qu'il en étoit jugé digne. Mais la Reine-mere aiant apellé à son service l'Evêque de Luçon, qui fut depuis apellé Cardinal de Richelieu, cet esprit tout autrement transcendant encore que celui de Marillac, brilla tellement que l'autre en fut tout obscurci.

Plus l'ambition de Marillac étoit grande, plus il eut de peine à soufrir Richelieu, dont les desseins étoient du moins aussi grands que les siens. Et l'ambition n'engendrant pas moins de jalousie, que l'amour, ce fut la source d'une haine si terrible, qu'ils ne pouvoient se soufrir l'un l'autre. La mort de Luines qui ouvroit la porte à un Ministère moins limité, l'augmenta encore de beaucoup, mais Richelieu aiant bientôt pris le dessus, nonseulement sur lui, mais encore sur la Reine même, cette Princesse éprise d'un grand ressentiment, solicita fortement ses amis de se reunir à elle, pour chaster ce Ministre, avant qu'il eut le temps de s'afermir. Marillac & son frere aiant plus d'interêt que personne à desirer sa perte, entrerent entierement dans les sentimens de la Reine, ils firent mille brigues contre lui, & fi le genie de ce grand homme eut été moindre, il ne pouvoit jamais manquer de succomber sous un si grand nomDE MR. L. C. D. R.

nombre d'ennemis. Comme il ne pardonnoit pasvolontiers, il n'eur pas plutôt aiere. Dan pouvoir, qu'il tâcha d'abatre les têtes de seux qu'il avoit le plus à craindre, & ne s'étant pas contenté. d'avoir obligé la Reine-mere qui étoit la nienfaitrice, de s'enfuir hors de France, il resolut de faire mourir les Marillaes.

Voilà la raison pour laquelle il m'avoir demande tant de fois si je les voiois. Mais pour mettre ma fidelité à l'épreuve, ou peut-étre pour se défaire du Marêchal, qui étoit un homme fans reproche, sans s'atirer la haine publique; Vous m'avez assuré, me ditail un jour, que vous ne connoissiez point de parens, quand il s'agissoit de mon tervice, je le vais éprouver maintenant. Voici un ordre, continua-t-il en me donnant un paquet, pour faire arrêter le Marêchal de Marillac, je suis bien-aise que vous sçachiez ce que c'est, portezle à son adresse, & souvenez vous que vous rémoignant tant de confiance, je merite bien que vous me gardiez fidelité. Ce discours m'embarrassa, je vous l'avoue, & recevant ce paquet, Monseigneur, lui dis-je, si Vôtre Eminence vouloit se contenter d'éprouver ma fidelité par la connoissance que je lui donnerai que je sçais garder son secret, je lui ferois bien obligé. Ce n'est pas que je lui refuse d'obeir, mais je la prie de considerer, que quand elle chargeroit un autre de cet ordre, contre un de mes proches, je n'en serois pas moins à elle. Allez, vous dis-je, me répondit Mr. le Cardinal, & prenez garde seulement que je ne fasse ce que vous me difiez.

Ce sur à moi d'obeït aprés ce nouveau commandement. Cependant je ne montai jamais à cheval avec tant de regret, & je sus tenté plusieurs sois d'aller avertir celui qui étoit à Paris, du malheur qui menaçoit son frere. Je me disois pour me fortifier dans cette pensée, que c'étoit sans doute la volonté de ce Ministre, lequel étant d'ordinaires si seret, na l'avoit fait cette confidence, que pour l'oblige prendre la fuite. Mais enfin mon devoit l'emporta sur les obligations que je pouvois avoir d'ailleurs. Je sis même beaucoup de diligence pour paroître plus afectionné, de-sorte que je rendis mon paquet six heures devant qu'on crut

que je pusse arriver.

La prison de ce Marêchal fit grand bruit, il n'y eut personne qui n'accusat Mr. le Cardinal d'une grande violence, &"n'ofant à cause de cela se porter d'abord aux dernieres extrémités, il arrêta le cours de la justice, qui étoit disposée à faire tout ce qu'il vouloit. Pour moi agrés lui avoir rendu toute sorte d'obeifsance, ainsi que je viens de dire, je crus, genereux comme il étoit, qu'il m'accorderoit la permission de solliciter pour lui, d'autant plus que ce que je lui en demandois étoit plutôt pour faire voir que j'avois de l'honneur, que pour esperer que mon intercession put quelque chose contre un si puissant accusateur. Mais je ne lui eus pas plutôt découvert mon fentiment, que j'éprouvai que les grands hommes, comme les autres, sont sujets à des foiblesses. Il me dit , tout en colere, qu'il éroit ravi qu'un de ses domestiques prît parti contre lui, & me regardant avec un œil d'indignation, il me fit tellement trembler depuis les pies jusques à la tête, qu'il y auroit eu beaucoup à dire que j'eusse eu tant de peur , si j'eusse étéen presence d'une armée ennemie.

Je n'ofai me presenter devant lui le jour même, mais me rendant le lendemain matin à son lever, il ne fit pas semblant de me voir, ou du moins s'il jetta les yeux sur moi, il les adétourna sicht, qu'il sembloit qu'il ent peur que je ne le surprisse en le faisant. Comme j'avois des ennemis dans la maison, on s'aperçut bientôt de ma disgrace, d'autant plus que quelqu'un avoit entendu mon compliment, & la réponse qu'il m'avoit faire. Mr. le Comte de Soidlons qui étoit de ses ennemis, aiant des des maisses qu'il m'avoit faire.

DE MR. L. C. D. R.

dessein de lui faire pieces, prit cetemps-là pour me proposer de me donuer à lui; mais quoi qui si fui Prince du sang, & qu'il m'ofrit de grands avantages, je sis réponse à ceux qui m'en parloient de la part, que j'avois trop d'obligation à Mr. le Cardmal, pour vouloir changer de Maître. Un autre auroit peut-étre fair sçavoir à son Eminence la proposition qui m'avoit été faite; en éfet si vouloit qu'on ne lui celat rien, sur tout des choses qui alloient contre son service, mais jugeant qu'en l'état où j'étois, il pourroit croire que ce service pour me faire de sète, je me contentai de faire ce que que je devois, sans lui en aller rompre la tête.

La Ferté pere de celui que nous avons vû Marêchal de France, étoit à ce Comte, mais fort infidele servicur. Car il ne faisoit pas un pas qu'il n'en avertit le Cardinal, & aiant découvert par je ne sçais quel endroit, qu'il m'avoit fait parler, il le fut auffi tôt. Le Cardinal me prit pour un traître, & me regardant encore de plus mauvais œil qu'il n'avoit fait, il me demanda si je n'avois rien à lui dire. Je lui répondis que non, & qu'il m'avoit clos la bouche, par la réponse qu'il m'avoit faire. Ne vous ai-je point aussi clos le cœur, me repliquat-il, & depuis cela n'auriez-vous point d'envie de vous vanger de moi ? De vous, Monseigneur, lui répondis-je tout surpris, car enfin je vis bien à son air, & à son discours, qu'il y avoit quelque chose de nouveau, comment en aurois-jela pensée, yous qui étes mon bon Maître, & à qui je suis redevable de ce que je suis. Je sçais bien tout cela, me répondit-il, mais enfin quelles afaires avez-vous avec Mr.le Comte de Soissons, & que machinezvous ensemble ? Je vis bien à ces paroles, qu'il faloit que quelqu'un m'eut vendu, & comme il n'y avoit que la verite qui le pût detromper ne vous ai point parle de cela, Monieigneur, lui répondis-je, ce n'est pas pour en faire un mistère,

mais

mais parce que Vôtre Eminence m'aiant grondé, i'ai cru que c'étoit affez que de faire mon devoir, sans faire le flateur, Mr. le Comte de Soissons m'a fair parler de me donner à lui, mais si ceux qui le lui ont pu dire , lui ont dit auffi la réponse que je lui ai faite, elle m'est si avantageuse, que c'est pour rentrer dans l'honneur de les bonnes graces. le scais tout, me dit alors Mr. le Cardinal, pour m'intimider; & je vous conseille de me l'avouer franchement, si vous voulez que je vous fasse gra-Je n'ai point de grace à demander, Monseigneur, lui répondis-je, mais seulement que vous me rendiez justice. J'ai dit que j'avois un trop bon Maître pour le vouloir changer contre un autre, & je le dirai toute ma vie , tant que Vôtre Eminence voudra se servir de moi. Vous n'avez que cela à me dire, me repliqua Mr. le Cardinal avec un grand ferieux, eh bien prenez y garde, & vous vous en repentirez avant qu'il foit peu.

Je lui dis là dessus tout ce qu'un homme innocent lui pouvoit dire, & comme il doutoit si je lui disois la verité, il demeura huit jours entiers sans me regarder, pendant lesquels il fit agir la Ferté, pour découvrir ce qui en étoit. La Ferté y fittout fon possible, mais aiant su que c'étoit Mesieres qui m'avoit parlé, homme afectionné à fon Maître, & de qui il étoit impossible d'arracher un secret, il s'adressa au Prince lui-même, & tâcha de lui tirer les vers du nez. Il lui dit pour cela, que j'étois un brave garçon, que j'en avois donné des marques à Locates, auffi-bien que de ma fidelité, depuis que j'étois à Mr. le Cardinal; que cependant il me maltraitoit d'une maniere, que j'en pourrois avoir quelque ressentiment : que c'étoit un temps pour gagner un homme qui valoit quelque chose, & que s'il vouloit il me parleroit de sa part. Le Comte de Soissons, qui étoit sans fard, & fans fineffe, lui dit que cela étoit inutile, que Mesieres m'en avoit deja parlé, mais qu'il n'y

avoit rien à faire.

DE MR. L. C. D. R.

Cela me rendit les bonnes graces de Mr. le Cardinal, mais non pas la liberté à Mr. de Marillac. Au contraire la Reine-mere suscitant tous les jours de nouvelles afaires à ce Ministre, il crut lui faire un grand dépit, s'il le faisoit perir, & comme les pretextes qu'il avoit pris pour le faire arrêter, ne lufisoient pas, il fut chercher le crime de peculat, dont il n'y a point de simple Capitaine qui ne soit coupable, fi on le veut rechercher. En efet, qui eft-ce qui se peut sauver du suplice, s'il est refponsable de ce qu'ont fait ses soldats. Ce sut pourtant fur un pretexte si leger, que le Cardinal commença à poursuivre sa vengeance, & aiant donné des Commissaires à sa guise à ce Marêchal, on l'interrogea sur mille bagatelles, qui n'étoient pas capables, comme a dit un fort homme de bien, de faire donner le fouet à un Page. Il y répondit article par article, ce qui embarassa les Juges, mais le Cardinal qui les voioit chanceller, leur aiant envoié dire qu'ils prissent garde à ce qu'ils avoient àfaire, la crainte qu'ils avoient d'encourir son indignation, leur fit donner un arrêt tel qu'il le pouvoit souhaiter. Ils le condamnerent donc à avoir la tête tranchée, & L'aprés-dînée même l'arrêt fut executé en place de Greves. Comme je connoissois la delicatesse de Mr. le Cardinal, je lui demandai s'il trouveroit bon que je prisse le deiiil, il me dit froidement que je ferois tout ce que je voudrois, ce qui étoit assez m'en dire, pour n'en rien faire.

Un mois ou deux aprés, on me proposa un mariage fort avantageux en apatence, auquel Mr. le Cardinal tâcha de me porter, plutôt par l'averfion qu'il avoir pour Mr. le Comte de Soislons, que par aucune autre raisson. Car la fille qu'onne vouloit donner, étoit niece & heritiere du Baron de Coupet, qui étoit ennemi juré de la Maison. En étet, ce l'rince qui le portoit fort haut, avoir envoié un jour son Capitaine des Gardes le maiten traiter.

..

traiter jusques dans son lit, sous pretexte qu'il avoit dit quelque chose de desobligeant à une Dame, pour qui il avoit de l'estime. Cela avoit été cause de bien du desordre, toute la Noblesse qui prenoit part à l'afront, qu'il avoit fait à un homme de qualité, s'assembla sur une lettre circulaire que lui envoia le Baron, & aprés étre tombée d'accord que son rang le mettoit à couvert de son ressentiment, elle resolut que l'on s'empêcheroit dorenavant de le voir , & que celui qui contreviendroit à cette Ordonnance seroit reputé lâche. Cette resolution avoit été executée dans toute son étendué, & ce Prince qui avoit des amis & des creatures ; se vit tout d'un coup abandonné. Il fit tout ce qu'il put pour regagner la Noblesse, mais pas un n'aiant voulu le revoir, il demanda le commandement de l'armée, lors que les ennemis vinrent jusques à Corbie, & comme le ban & l'arriere-ban étoient commandés, il espera que la conioncture lui seroit favorable. Pour réussir dans son dessein, il fit une dépense épouvantable, tenant jusques à douze tables de vingt-cinq couverts; flatant tout le monde, ofrant de l'argent à chacun, & en envoiant même fouvent à ceux qu'il croioit en avoir besoin. Par ce moien il regagna l'amitié de beaucoup, mais avec tout cela, les parens & les amis du Baron de Couper, ne le lui avoient jamais pardonné, & comme ils ne respiroient que la vengeance, ou du moins que c'étoit là le pretexte qu'ils prenoient, ils jetterent les yeux fur moi, quand il fut question de marier sa niece, esperant que Mr. le Cardinal me protegeroit. Il y en cut même qui lui en parlerent, & il me dit que je ne pouvois mieux faire. Je fus surpris de cette proposition, moi qui n'avois ni bien, ni établislement, qui pussent faire desirer mon alliance, & me défiant qu'il n'y eut quelque chose là-dessous, l'exemple de mon pere me fit resoudre de marcher bride en main. Cependant je vis la fille qui étoit fort

fort agreable, mais un peu trop libre, car dés la seconde entrevûë, elle me temoigna qu'étant déja presque mari & femme, il ne faloit pas que j'interpretasse mal certaines petites libertés qu'elle m'accordoit. C'étoit assez m'en dire, si j'eusse voulu entendre le reste, mais ces paroles me la faisant examiner de plus prés, je jugeai qu'elle étoit grosse, & me refroidis tout d'un coup de sa poursuite. Je ne me trompois pas, elle l'étoit éfectivement,& comme ses parens avoient raison de lui vouloir donner promptement un mari, ils trouverent mauvais que je me fusse retiré, si-bien qu'ils exciterent le Baron de Coupet à me faire querelle. Cependant pour me perdre auprés de Mr. le Cardinal, ils lui furent dire que Mr. le Comte de Soifsons m'avoit détourné de cette alliance, & que même j'avois pris si hautement son parti, qu'ils me croioient aux mains avec leur parent, quine le trouvoit point, non plus que moi. Ils pouvoient bien lui dire cette derniere circonstance, puis que c'étoient eux, comme je viens de dire, qui l'avoient obligé à me quereller; neanmoins Mr. le Cardinal s'imaginant au même temps que tout ce qu'ils lui avoient dit étoit veritable, jui a ma ruine en secret , & le fit assez paroitre , puis qu'à mon retour il me fit mettre en prison sans in entendre.

J'eus recours à la Houdiniere, qui est mort Capitaine de ses Gardes, & qui étoit de mes amis, & l'aiant envoié prier de me venir visiter, je lui dis que j'étois un homme perdu, s'il ne parloit pour moi; qu'il faloit que mes ennemis cussent prevenu Mr. le Cardinal, sinon qu'il ne se seroit pas porté à cette extrémité contre un homme, de qui il avoit bien voulu se servire un plusieurs rencontres, qui étoit son domestique, & qui ne pouvoit l'avoir osensé, pus que la désensé ett legitime; que je le priois de vouloir s'informer de lui, doui il se plaignoit de moi; que si j'étois coupable, je n'avois que faire de Juges pour me donner la mort, que ma main feroit l'ofice de celle d'uti boureau, & que je ne pouvois pas survivre à la perte de son estime, & de ses bonnes graces.

La Houdiniere me promit ce que je lui demandois, & m'étant revenu voir le lendemain, il me dit qu'il étoit bien faché de n'avoir que de méchantes nouvelles à me dire : que Mr. le Cardinal étoit en une fi furieuse colere contre moi, qu'il avoit juré de me faire couper le cou, qu'il lui avoit dit qu'il n'avoit nouri qu'un serpent dans sa maifon, que j'avois intelligence avec le Comte de Soilsons, à la priere de qui non-seulement je n'avois pas voulu épouser la niece du Baron de Coupet, mais contre qui même je venois de me batre pour lui faire plaisir. Je ne pus m'empêcher de rire à cette accusation, & aprés lui avoir dit que les plus grands hommes fe trompoient comme les autres, je le priai de lui dire de ma part, que je ne voulois pas seulement qu'on me coupat le cou, s'il se trouvoit que j'euffe vu, ni entendu parler du Comte de Soissons, depuis la derniere afaire, mais qu'on me rouat encore tout vif : que si je ne voulois point de la niece du Baron de Coupet, c'est que je ne voulois point de fille grosse, si elle ne l'étoit de mon fait, qu'elle l'étoit pour le moins de quatre mois, & que ton Eminence n'exigeoit pas ces fortes de bassesses de ses ferviteurs.

La Houdiniere redit mot à mot notre conversation à Mr. le Cardinal, & il demeura bien furpris, quand il fui dit que cette fille étoit groffe. Il le regarda fixement entre deux yeux, sans rien dire, mais son silence ne durant pas long-temps, Seroitil bien possible, la Houdiniere, lui dit-il, que j'custe été pris pour dupe, & que de petits houbereaux custem l'éfroiterie de me tromper. La Houdiniere lui répondit, que depuis qu'il me connoissou, et ju m'avoit toujours vû aller droit en besopne, que puis que je le disois, il faloit qu'il en sût quelque chose, mais qu'il y avoit un bon moien de

ė t

s'en éclaireir: qu'il faloit faire venir la fille devant son Eminence, ou envoier chez elle une sage femme, qui s'y connoîtroit encore mieux. Mr. le Cardinal se moqua de cette proposition, mais envoiant querir en même temps le Baron de Coupet, qui étoit en liberté pendant que j'étois en prifon, il lui dit qu'il prît garde à ne lui pas mentir, & qu'il y alloit de sa vie, qu'il lui dit si sa niece étoit grofle, fi c'étoit Mr. le Comte de Soissons qui eut fait rompre mon mariage, & si c'étoit lui enfin qui avoit été cause que nous nous étions batus. Une demande comme celle-là embarrassa bien le pauvre Baron, il voulut chercher des détours pour ne pas répondre juste, mais Mr. le Cardinal le menacant tout de nouveau, il fut obligé de se jetter à ses pies, & de lui demander pardon. Mr. le Cardinal l'envoia en prison à l'heure même, & m'en fit fortir. Il me tendit la main en me voiant, me disant qu'il repareroit ce qu'il venoit de faire. Je la lui baisai fort respectueusement, & ne voulus lui rien dire, finon que je le remerciois de toutes les bontes qu'il avoit pour moi, ajoûtant neanmoins que je le priois de croire, que j'étois incapable de trahison.

Etant ainsi rentré en grace, Mr. le Cardinal me dit à quelques jours de là, de graisser mes bottes, & de me tenir prêt pour faire un petit voiage. Ce fut pour aller à Bruxelles, où Madame de Chevreuse avoit été obligée de seretirer, a prés avoir pretendu gouverner l'esprit de la Reine Regnante, & saire mille briques dans l'Etat. Il la soupconnoit d'avoir intelligence avec quelques Grands, & il me dit ce que je devois faire, pour le découvrir. Cependant pour empêcher qu'on ne soupconnât à quelle intention je faissois ce voiage, il me sit déguier en Capucin, & pour faire croire que je l'étois veritablement, à un petit frere qu'il faloit que j'euse pour compagnon, on me sit faire un habit deux ou trois jours avant que je partisse, & je sus loget

aux

MEMOIRES aux Capucins de la ruë St. Honoré, comme si j'eus-

le été de quelque Couvent de Province. Le Gardien qui étoit gagné par le Pere Joseph favori du Cardinal, me reçût comme un de ses Religieux, & aprés que j'eus reçû mes instructions par ce même Pere Joseph, qui se méloit d'autres choses que de dire son Breviaire, je partis pour Bruxelles, muni d'une obedience, mais de fort peu de forces pour faire ce voiage à pié. L'étoit pourtant une necessité, depeur de donner à connoitre au petit Moine, que i étois un fort méchant Religieux, Mais ne pouvant resister à tant de fatigues, ni m'accoutumer à demander à dîner, & à souper, pour l'amour de Dieu, je maudis mille fois le voiage, & aurois bien souhaité de n'etre pas si fort dans l'intrigue. l'arrivai cependant apres quinze jours de marche, & quoi que ce fut donner méchant exemple au Couvent, je demenrai deux jours sans me pouvoir lever. J'étois roué d'ailleurs d'avoir trouvé un méchant lit, moi qui avois accoutumé d'en avoir un bon, mais pour comble de malheur, il me falut aprés cela affifter à l'Eglise, tellement que je crus que le Cardinal m'avoit envoié là pour faire mon purgatoire.

Je fis connoissance cependant avec quelques François, qui venoient au Couvent, & feignant de ne pas connoitre un certain homme, que je voiois souvent dans le Cloitre, je leur demandai qui c'étoit. Ils me dirent que c'étoit le Marquis de Laicques, qui étoit justement l'homme que je cher-C'étoit le favori, ou le bien-aime de Madame de Chevreuse, ou pour mieux dire, il l'avoit été quelques années, mais depuis qu'elle s'étoit avisée de faire avec lui un mariage de conscience, elle l'avoit traité comme feu Mr. de Chevreuse, c'est-àdire, qu'elle avoit joint le ragoût d'un amant, à l'ordinaire d'un mari. J'avois été instruit de toutes choles à mon départ de Paris, & que le galant étoit le favori de l'Archiduc; tellement que le but de Mr. le Cardinal étoit que je le détachasse de ses interêts.

51

en lui donnant de la jalousse, ou que je m'intriguasse si-bien, que je sisse resoudre le favori de l'Archi-

duc d'avoir commerce avec lui.

Laicques que je mourois d'envie d'accoster, me satisfit de lui-même, en s'en venant droit à moi, & me demandant des choses qui regardoient le Couvent. Je ne manquai pas de profiter de l'occafion, je l'entretins, & comme je faisois le fort méchant François, ce que je rejettois sur ce que mamere étoit Valanc, & que d'ailleurs mon pere y avoit reçu quelque injustice, il prit plaisir à m'entendre, & me revint voir fort souvent. Jusques-là je n'avois pas encore ofé me découvrir, mais il s'enferra de lui-même, en me demandant si je voudrois me charger de quelques lettres de consequence, pour porter en France. Je lui dis que je me ferois beancoup de plaisir de lui rendre service, mais que je n'osois, le danger étant trop évident. Il fit ce qu'il put pour me rassurer, mais m'en excusant toujours, pour lui en donner plus d'envie & moins de soupçon, il me pressa encore, me disant que j'obligerois la Patrie, pour laquelle je témoignois tant d'inclination, c'est-à-dire celle de ma mere, qui étoit la Flandres. Je fis encore semblant de m'en défendre, & pour apuier mon refus, je lui dis que quand bien même je lui aurois promis de le faire, cela ne dépendoit pas de moi : que j'étois foumis à l'obeiffance d'un Gardien, & de plus, quel pretexte prendre pour retourner en France, moi qu'on sçavoit qui ne m'y plaisois pas. C'étoit là justement où il m'atendoit, il me répondit que s'il n'y avoit que cette dificulté, on la leveroit sans que je m'en mélasse, que je n'avois qu'à lui donner ma parole, & que ce leroit à lui à faire ce qu'il faudroit.

Je fus long-temps sans la lui vouloir donner, & feignant de ne me rendre qu'à ses instances, on parla au Gardien, qui étant sollicité par l'Archidue lui-même, n'eur garde de resuser ce qu'on lui-de-

mandoit, Il fut donc refolu que je feindrois d'avoit besoin des eaux de Forges, & que je donnerois avis à ceux à qui on vouloit écrire, d'envoier querir là leurs lettres. Cependant on me donna un Frere pour compagnon, & nous nous en allames à Forges , à moitié chemin du quel Mr. le Cardinal m'envoia sur une lettre que je lui avois écrite, un courier à qui je donnai le paquet que j'avois eu de Laicques, Il l'ouvrit, & le referma bien proprement, & aprés étre inftruit de ce qu'il contenoit, il me le renvoia, & me manda de donner avis de ma venuë à celui à qui il s'adressoit. C'étoit à un nommé la Pierre, soit disant Avocat, demeurant dans la rue perduë prés de la place Maubert. Il fortit en même temps de Paris pour me venir trouver; mais devant que je le visse, il y avoit deja un homme auprés de moi pour le suivre à vue, & voir ce qu'il deviendroit. Comme il ne se doutoit de rien, il fut décendre étant retourné à Paris, chez le Comte de Chalais, grand Maitre de la Garderobe, ce qui fit prefumer que le paquet étoit pour lui. Ce soupçon fut encore augmenté par la découverte qu'on fit que ce la Pierre avoit été son domestique, mais on n'avoit que faire de faire de si grandes recherches, le Comte de Chalais fit réponse de sa main, & le Cardinal reconnut son caractere, des que je lui eus envoié la lettre. Il fut fort surpris des choses qu'il vit dedans, on y parloit de se défaire du Roi, de faire épouser sa femme au Duc d'Orleans, & pour lui, c'étoit par sa mort que devoit éclater la conjuration. Ce n'en étoit que trop pour faire mourir Chalais, & le Roi vouloit qu'on l'arrêtat fur le champ, mais le Cardinal aiant été d'avis qu'on se donnat patience, pour pouvoir découvrir qui étoient ses complices, le Roi y confentit, à condition qu'on le gardat à vûë, de peur qu'il n'échapat. Cependant pour le tirer de Paris, on fit un voiage en Bretagne sous quelque pretexte, & je m'en retournai à Bruxelles porter ma dépêche. DE MR. L. C. D. R.

Le Comte de Chalais qui étoit bien éloigné d'avoir du soupçon du malheur qui le menaçoit, avoit envoié en Espagne suivant l'avis qui étoit porté dans la lettre que la Pierre lui avoit rendue, c'étoit pour faire son traité qui avoit été ébauché à Bruxelles, & dont le Roi d'Espagne avoit été informé par un courier exprés que lui avoit envoié la Reine qui trempoit dans la conjuration, c'est-à-dire, dans le dessein d'exterminer le Cardinal, car pour ce qui est du reste, elle en étoit innocente, & même elle étoit si éloignée de vouloir épouser le Duc d'Orleans, qu'elle tâchoit de le marier avec l'Infante d'Espagne sa sœur. Le Roi d'Espagne accorda à Chalais tout ce qu'on lui demanda de sa part, mais on ne lui donna pas le temps de jou'ir seulement de ses esperances, son courier fut arrêté au retour, & le Cardinal aiant dequoi le convaincre, lui fit couper le cou.

l'étois à Bruxelles lors que cela arriva, & comme je içavois que j'y avois grand' part, je ne fus pas fans aprehension qu'on ne me fit servir de reprefailles, si par hazard on venoit à le découvrir. Je laisse à penser cependant combien je m'ennuiois dans le Couvent, où il me venoit de temps en temps de nouveaux ordres du Cardinal. Le Marquis de Laicques étoir toujours de mes bons amis, mais ne me disoit pas pourtant que tout ce qui venoit de se passer étoit le fruit de son intrigue. Car il pretendoit encore se servir de moi , & auroit eu peur de m'efraier, s'il me l'eut dit. Il avoit une fille dont il me parloit souvent, & qu'il témoignoit aimer avec pastion. Si je n'euste point été embarqué si avant avec lui en aparence dans les interêts des Elpagnols, c'étoit un beau champ pour lui parler de se raccommoder avec Mr. le Cardinal. Mais je n'ofois le faire aprés ce qui étoit arrivé , & c'eut été donner à connoirre trop clairement que j'avois manqué de fidelité. De parler de même à Madame de Chevreule, ou à lon galant, c'étoit s'expo46

fer pareillement à une pette évidente, tout ce qui avoit été fait aiant été fait de concert entr'eux. Me voiant donc bien inutile en ces quartiers, je ne cefois de mander à Mr. le Cardinal qu'il me fit la grace de me rapeller, mais comme il sçavoit que la plûpart des Grands étoient mécontenes, & qu'il craignoit qu'ils n'eussient excours aux Espagnols, il me laissoit là, pour voir si je ne découvrirois rien.

Je demeurai deux ans entiers à faire cette vie, que je maudissoit mille sois le jour. Car il me saint le cagor, métier qui ne me platsoit gueres, aller à la quête, travailler au Jardin, & avec tout cela je ne faisois gueres bonne chere. Je regretois souvent d'avoir quité Mr. de St. Aunais, pour m'en venir à la Cour, je me dissis qu'il y auroit long temps que je serois Capitaine, au lieu que je ne savois encore ce que j'étois, Mr. le Cardinal n'aint rien fait pour moi. Ce qui me sassione se plus de peine, c'est que j'entendois quelquesois parler de la guerre, & comme mon inclination m'y portoit, ains que je menois m'étoit encore plus insuportable.

Cependant j'allois voir Mr. de Laicques fort souvent, & j'étois aussi connu chez lui, & chez Madame de Chevreuse, que je pouvois l'étre chez Mr. le Cardinal. Un jour que j'en sortois, il y vint deux ou trois Gentilshommes, & un d'entr'eur s'arrêtant pour me regarder, Ma soi, dit-il aux autres, c'est R. lui-même, & nous n'en devons point douter. Je ne m'entendis pas plutôt nommer, qu'au lieu de regarder derriere moi, je marchai à grands pas, & tournai par la premiere ruë. J'avois ma besace sur le dos, je la jettai dans une porte, & m'en étant allé chez un firipier, je lui dis à l'oreille, que s'il me vouloit vendre un habit, je uli en pas reois tour ce qu'il voudroit. Car j'avois toujours une bourse sur mon y qui étoit pleine, &

DE MR. L. C. D. R. c'étoit en cela seul, que je n'avois pas été Capucin. L'envie de gagner quelque chose, lui fit passer par dessus le scrupule qu'il le pouvoit faire d'aider à un Capucin à se sauver. Car il croioit fermement que j'étois un Moine, qui voulois jetter le froc aux orties, & cela fit qu'il me vendit son habit trois sois plus qu'il ne valoit. J'en pris un à l'Espagnol, & aprés qu'il m'eut donné une chemile, & une cravate, il m'alla chercher une peruque, une épée,& des bottes, qui étoit tout ce qui me manquoit. Dans cet équipage je fus à la poste où je pris un cheval, & marchant devant le postillon, je sortis de la ville le plus vîte qu'il me fut possible. La peur me donna des ailes, jamais je ne fus plus vigoureux, & quoi qu'il y eut long-temps que je n'eusse fait cet exercice, & que par consequent je ne fusse pas en haleine, jene laissai pas de courre si bien, que le postillon ne me put suivre. Je sortis ainsi de la Flandres, où l'on commençoit à me chercher, car celui qui m'avoit reconnu, étoit justement l'Ecuier du Comte de Chalais, qui s'étoit venu refugier à Bruxelles, non pas qu'il fut complice de son Maitre, mais parce qu'aiant eu peur qu'on ne l'arrêtat, il avoit mieux aime s'absenter pour quelque temps, que de courre risque d'étre quelque temps en prison. Au reste il me connoissoit comme pain, fi j'ole parler de la forte, tellement qu'étant tout surpris de me voir si-bien masque, il voulut courir aprés moi, pour me demandet par quelle avanture. Mais voiant que je le fuiois, il se douta que j'en avois quelque raison, & comme il scavoit que j'apartenois à Mr. le Cardinal, il se crut. obligé de le dire au Marquis de Laicques, qu'il alloit voir. Le Marquis de Laicques lui dir qu'il révoit, mais l'autre qui sçavoit bien le contraire, lui aiant foûtenu que j'étois le même qu'il disoit , le

Marquis de Laicques s en vint à l'heure-même aux Capucins, où il me croioit trouver. Mais on lui

je reviendrois bientôt, il demanda à parler au Gardien , à qui il dit qu'il eut à répondre de ma personne, des que je serois rentré dans le Couvent, & que cependant il alloit avertir Mr. l'Archiduc , d'une afaire qui regardoit l'Etat. En éfet, y étant allé avec l'Ecuier du Comte de Chalais, il le surprit tout autant qu'il l'avoit été lui-même. L'Archiduc donna ordre à son Capitaine des Gardes d'aller renouveller le commandement au Gardien, que le Marquis de Laicques lui avoit fait,

mais pour se precautionner davantage, il fit fermer les portes de la ville, aprés qu'il eut fait de-

mander fi je n'étois point sorti. Comme on ne me connoissoit point, & que d'ailleurs je m'étois assez bien déguisé pour tromper ceux qui y auroient pu prendre garde, on lui dit qu'il faloit que je fusse encore dedans. Mais toutes ces allées & venues m'avoient fauvé, & ils virent bien quand la nuit fut un peu avancée, & que je ne revenois point, que je m'étois défié de quelque choie. Ils me crurent cependant dans la ville, & firent faire un ban pour me livrer sous de groffes peines, mais voiant que personne ne m'indienoit, ils envoierent aprés moi, quand il n'en

étoit plus temps.

Mr. le Cardinal fut fort surpris quand il me vit, & comme je revenois sans ordre, & qu'il crut que ce que j'en failois n'étoit que pour m'être ennuie, il me gronda d'abord fi furieusement, qu'on ne peut pas davantage. Mais quand il sut le peril où l'aurois été sans cela, il changea de langage, & me dit que j'avois bien fait. Ce fut lui qui m'aprit quelques jours aprés tout ce que je viens de dire, & le chagrin où avoit été l'Archiduc de ne m'avoir pas trouvé. Il me dit austi que mon compagnon avoit été mis en prison, & qu'il couroit risque de n'en point fortir, qu'on ne lui eut donné la queftion ordinaire & extraordinaire.

le trouvai en arrivant quelque changement à la Cour. DE MR. L. C. D. R.

Mr. le Marquis d'Humieres pere de celui qui est aujourdhui Gouverneur de la Flandres Françoise, & Marêchal de France, avoit reçû commandement de se défaire de sa charge de premier Gentilhomme de la Chambre, & il venoit tous les jours chez Mr. le Cardinal pour tacher de se faire rétablir, Mais Mr. le Cardinal lui fit réponse qu'il faloit qu'il s'adressat au Roi, de la bouche de qui il avoit entendu prononcer son arrêt. Sa disgrace venoit de peu de chose, & au moins il avoit la consolation que ce n'étoit pas par fa faute. Il étoit rousseau, & comme en ce tempslà les peruques étoient fort rares, & qu'il sçavoit que le Roi haiffoit ce poil, il se peignoit avec un peigne d'acier , ce qui faisoit presque le même éfet que s'il se fût teint les cheveux. Le Roi n'en avoit donc jamais rien connu, mais étant un jour à la chasse, il vint une si grande pluie, que toute la teinture s'en alla ; desorte qu'il parut dans son naturel. C'en fut affez à ce Prince pour lui faire commandement, comme je viens de dire, de se défaire de sa charge, & quelques amis qu'il emploiat, le Roi ne voulut jamais se retracter.

J'avois reçû quelques caresses de Mr. le Cardinal, aprés lui avoir fait voir, comme j'ai dit cidessus, la necessité qu'il y avoit pour moi de revenir. Mais soit qu'il fût bien-aise de m'avoir toujours auprés de lui, ou qu'il ne voulût pas m'élever davantage , il se contentoit de me faire des gratifications de temps en temps, sans me procurer aucun établissement. J'avois eu deux mille Louis d'or à mon retour, mais de l'humeur dont j'étois je n'en amassois gueres. Je faisois une dépense enragée, & quand, aurois eu cent mille écus, j'en aurois bientôt vu la fin. Je voiois bien que je faisois mal, mais je ne m'en pouvois empêcher. Pour avoir donc quelque chose de solide, je demandai une compagnie aux Gardes qui étoit vacante, mais Mr. le Cardinal me dit que je ne l'çavois

ce

ce que je demandois, qu'il n'y avoit point de Capitaine aux Gardes qui ne voulut être à ma place, & qu'il avoit afaire de moi. Il me falut faire, comme si je lui eusse été encore bien obligé de ce refus, c'est-à-dire, que je le remerciai de cette grace, laquelle neanmoins je ne croiois pas si grande qu'il la faisoit. Cependant il me donna encore une Abaïe de fix mille livres de rente, & j'en fis pourvoir un de mes freres, dans le temps que ma belle-mere ecommencoit à dire à tout le monde que je ne pouvois rien auprés de Mr. le Cardinal, & que même il m'avoit fi-bien abandonné, que j'avois.

été deux ans en prison pour mes detes.

C'est ainsi qu'elle parloit du voiage que j'avois fait à Bruxelles, mais quoi que l'on m'aptît ses discours de plusieurs endroits, je ne voulus pas laisser de faire mon devoir. Il y en auroit eu beaucoup à sa place, qui m'auroient bien remercié après cela, mais voiant que je lui mandois qu'il faloir donner quelque argent pour ce qui se pale en pareille rencontre, elle se déchaîna plus que jamais contre moi. Non seulement elle se plaignit que je faisois de la diference entre mon frere, & nôtre Curé, à qui javois donné son Benefice graris, mais que je lui faisois encore païer plus qu'il ne faloit. Sur ce fondement elle fut à Orleans consulter les Casuites, scavoir s'il n'y avoit point de simonie à accepter cette Abaie, faisant entendre à . tout le monde qu'elle ne vouloit pas que sa conscience en fût chargée.

Cela ne m'empêcha pas de faire encore ce que je devois pour son aîné; sçachant qu'elle lui faisoit pérdre son temps dans un village, je le mis à l'Academie, & aprés avoir pair la pension, je le prefentai à Mr. le Cardinal, & lui demandai ce qu'il vouloit que j'en fiffe. Mon defiein étoit de le mettre dans les Mousquetaires, mais sçachant qu'il n'étoit pas bien avec Treville qui les commandoit, je ne voulus pas le faire fans le lui dire. Je m'en : trouvai fort bien, car il me dit de m'en donner bien de garde, & de lui faire porter plutole le moufquet autre part. Comme je vis cela, je le mis dans les Gardes, & au bout de fix mois Mr. le Cardinal me donna un Enfeigne pour lui dans le même rejiment. Il me dit en me la donnant, que je voiois la diference qu'il faifoit entre ceux qui étoient à lui, & ceux qui lui étoient à lui, & ceux qui lui étoient indiferens: que les uns avoient permission de servir qui bon leur sembloit, mais qu'il vouloit que les autres ne s'arachassent

Ces choses suspendirent pour un temps les plaintes de ma belle-mere, & elle n'en ofa plus faire si ouvertement, depeur qu'on ne lui jettat des pierres. Mais mon frere aiant été tué des la premiere campagne à un fiege que l'on fit en Flandres, elle recommença ses invectives. & dit qu'elle me connoissoit mieux que les autres ; que j'avois fait tuer fon fils, pour avoir son bien, & one sans cela je ne lui autois jamais procuré d'emploi : que c'étoit à même dessein que j'en avois fait venir encore deux autres à Paris, où je les avois mis pareillement à l'Academie, & que si j'avois fait donner un Benefice à un troisième, c'étoit de peur que celui qui l'avoit ne se mariat. Chacun me conseilloit de laisser là cette folle, si je l'ose apeller de la sorte, mais ce que je faisois étant pour l'amour de moi, plutôt que pour l'amour d'elle, je ne laissai pas de prier Mr. le Cardinal de vouloir me rendre l'Enseigne de celui qui avoit été tué, pour le donner à l'aîné des deux qui étoit à l'Academie. Cependant quand il falut aller à l'armée, ce fut moi qui lui donnai encore tout ce qui lui faloit, & je puis dire que j'étois chargé d'enfans, sans avoir eu le plaisir de les faire.

Tout cela épuisoit grandement ma bourfe, joint à cela mon humeur depensere, ce qui faisoit dite fouvent à Mr. le Cardinal que j'étois un panier percé. Il avoit cependant la charge de tout, dés que

MEMOIRES je manquois d'argent, Monseigneur, lui disoisje, aiez pitie d'un pauvre pere qui a encore fix en-Comme je sçavois prendre mon temps pour lui faire ce compliment, je le faisois rire, & il ne me refusoit gueres ce que je lui demandois. Enfin j'en tirois bien quinze mille livres tous les ans, l'une portant l'autre, sans conter les deux Abaïes, & les deux Enseignes aux Gardes qu'il m'avoit données. Il plaça encore une de mes sœurs dans l'Abaïe de Montmartre, sans qu'il m'en coutât un fou , ce qui me faifoit regarder comme un petit favori. Mais avec tout cela je n'étois pas toujours content de ma fortune, & quand je considerois que je n'avois rien, & que s'il venoit à mourir, je ne scaurois où donner de la tête, ce m'étoit une grande mortification. Il faisoit alors bâtir la Sorbonne, & y étant allé avec lui, Monseigneur, lui dis-je, fi je pouvois avoir un jour ici une petite chambre, avec une portion de Docteur, cela m'accommoderoit bien, & je prevois que j'en pourrai avoir afaire. Tu n'és jamais content, me dit-il, tu me coutes plus que quatre autres, & cependant tu te plains toujours. A Dien ne plaife, Monseigneur, lui répondis-je, mais je suis jeune, & je crains bien de manquer. Pourquoi es-tu si méchant mênager, me dit-il; Ah Monseigneur, lui répondis-je, vous sçavez encore un coup que j'ai beaucoup d'enfans, je ne vous en demande que quand j'en ai besoin, & quelque bien que vous me faisiez, je n'ai pas un sou de fonds. Je t'entens me dit-il, tu me demandes du pain affuré en cas que je meure, il y faudra longer. Je le remerciai fort fincerement, cette parole m'aiant grandement plu. Quinze jours se passerent sans que son Eminence fit semblant de le ressouvenir de ce que je lui avois dit; & comme je ne croiois pas

à propos de l'importuner tous les jours, je lui fis ma cour affidûment, sans lui parler de rien. Au bout de ce temps-là il me fit entrer dans son ca-

binet,

DE MR. L. C. D. R.

binet, & prenant une petite cassete, & l'aiant ouverte; Tu m'as demandé du pain, me dit-il, il est juste de l'en donner. Au même temps il en tira un parchemin lié avec de petits rubans rouges, & me l'aiant donné entre les mains; Tiens, me ditil, voilà mille écus de rente sur la banque de Lion, & j'ai jugé à propos de te faite une rente viagere, parce que je ne te crois pas trop bon ménager.

Il est aisé de s'imaginer combien je fus réjoui de ce present, j'en fus plus satisfait que s'il m'eut donné vingt mille écus, car enfin quoi que i'en pusse dire, je me connoissois bien moi-même, & je n'ignorois pas que j'étois incapable de jamais rien amasser. Ce fut une jalousie terrible quand on fut dans la maison le present que son Eminence m'avoit fait, on ne faisoit que dire que toutes les graces étoient pour les nouveaux serviteurs, pendant qu'on oublioit les anciens. Mais ce ne fut rien encore en comparaison de ce que ma bellemere sut dire , elle dit que c'étoit inutilement qu'on lui vouloit jetter de la poudre aux yeux, que mon mechant naturel avoit toujours paru, quelque déguisement que j'eusse afecté, mais qu'il ne paroiffoit point mieux que dans cette occasion, où je faisois semblant de recevoir un present de Mr. le Cardinal, pour me disculper dans le monde de frustrer comme je faisois mes legitimes heritiers : que c'étoit moi qui avois mis ce fonds à la banque, & qui y mettrois encore tout ce que je pourrois par le même principe. Mon pere étant venu à Paris. je me plaignis à lui de cette conduite, mais c'étoir un si pauvre homme, si j'ofe parler de la sorte, & qui étoir tellement aveuglé de la femme, qu'il auroit autant valu que je me fusse casse la tête contre la muraille.

Nous étions fort souvent à Ruel, où Mr. le Cardinal avoit une fort belle maison, & comme c'est un beau pas pour la chaffe, & que je l'aitoujours extrémement aimée, je ne m'y ennuiois pas un 64

moment. Beaumont, qu'on apelloit le Dragon, étoit Capitaine de St. Germain, & comme il étoit de mes amis, il me venoit prendre souvent pour chaster avec lui. Un jour qu'il m'étoit venu inviter à nous aller divertir; nous courûmes un cerf dans la forêt, & aprés l'avoir pris, il voulut me mener voir une petite inclination qu'il avoit dans une maison écartée. Je lui dis que je ne le pouvois pas ce jour-là, & l'aiant quité, il s'y en fut tout feul, sans mener seulement un laquais. En s'en revenant, il rencontra le valet de chambre d'un Gentilhomme du païs, qui portoit un fusil, & lui aiant demandé s'il ne scavoit pas que cela étoit défendu, l'autre le voiant tout seul lui répondit qu'ou'i, mais qu'il l'avoit pris, parce qu'il eut été bien-aise de tuer un lievre. Beaumont choqué de cette réponse, lui demanda s'il ne le connoissoit pas pour lui parler de la sorte ; Comment ne vous connoitrois-je pas, lui dit alors infolemment ce coquin, vous étes trop bien marqué pour vous méconnoître. Beaumont étoit borgne; & perdit toute contenance à cette réponse. Cependant comme il voioit l'autre sur ses gardes, il donna du cors, afin que s'il y avoit quelqu'un dans la forêt, on accourût à fon secours. Le valet de chambre qui n'étoit pas sot, se tira incontinent, revint chez son maître où j'étois allé par hazard. Il ne dit rien de ce qui lui étoit arrivé, à quoi l'on auroit pu mettre ordre, s'il nous avoit prevenu. Mais comme nous étions à table, & qu'il étoit décendu à la cuisine, nous entendîmes du bruit dans la cour, ce qui nous fit lever pour voir ce que c'étoit. Je fus surpris, austi-bien que le maître du logis, car elle étoit toute pleine de justaucorps bleus, qui étoient justement des Gardes que Beaumont y envoioit. Le valet de chambre leur avoit parlé, & ils le lui avoient demandé à lui-même, ne le connoissant pas. Surquoi il leur avoit réponda, qu'il l'alloit faire venir. Mais au lieu de cela

il

il se fut mettre tout de son long, sur une pourre qu'on avoit placée le matin dans un bâtiment que faisoit faire son maître, desorte qu'on ne le voioit point. Cependant ce Gentilhomme croiant que ce lui étoit un grand afront, que ces gens-là fussent entrés chez lui, avoit pris un fusil, & étoit tout prêt de les charger, fi je ne lui eusse dit que les plus courtes folies étoient les meilleures , & m'avançant vers les Gardes qui me connoissoient tous, je leur demandai dequotil s'agissoit. Ils me conterent ce que je viens de dire, & les aiant priés de ne pas avancer , jusques à ce que je reviusse , je le fus dire au maître du logis, à qui je proposaiqu'un Garde entrat avec moi , pour lui montrer que son valet de chambre n'y étoit pas. J'eus bien de la peine à l'y resoudre, mais lui aiant remontré les afaires qu'il s'alloit faire, il me crut à la fin. Comme toute la maison étoit investie, le Garde s'obstina à chercher par tout, sçachant bien que le valet de chambre ne pouvoit s'étre sauvé. Il n'y eut coin ni recoin qu'il ne visitat, mais à la fin voiant que ses peines étoient inutiles , il s'en fut dire aux autres qu'il faloit que le diable l'eut emporté. Le maître du logis ne sçavoit pareillement ce qu'il étoit devenu, & ce ne fut qu'aprés que les autres furent partis, qu'on le vit sortir de sa cache.

Il ne crut pas à propos de demeurer chez son mairre davantage, & lui aiant demandé son congé, il s'en alla dans le lieu de la naislance qui étoit à dix ou douze lieuës de l'autre côté de Paris. Il trouva son pere qui avoit une grosse sièvere, & qui témoigna de la joie de le revoir, devant que de mourir. Comme c'étoit un pauvre homme, il étoit presque abandonné, si bien que n'aiant personne auprés de lui, il le pria de lui vouloir donner à boire, oc qu'il demanda plusseurs sois en un quart d'heure. Celui-ci lui en donna une sois ou deux, sans rien dire, mais s'ennuiant de recommencer toujours,

illui porta le sceau auprés de lui, lui disant qu'il en prit lui-même. Ce su un crevecceur épouvantable pour le pauvre pere, & lui reprochant son peu de naturel, ce malheureux prit le sceau, & le renversa sur lui, disant qu'il bût tout son soul, puis qu'il avoit si soil.

Aprés un coup si denaturé, il s'en vint à Paris, & allant le lendemain au Palais, il heurta sans y penser le President Seguier, dequoi ce President s'étant mis en colere , il ordonna aux Huissiers de le mettre en prison. Comme c'est l'ordre d'interroger tous les prisonniers, celui-ci en subiffant son interrogatoire, se coupa en plusieurs endroits, & foit que sa phisionomie fut méchante, ou comme il'est plus vraisemblable qu'il se fût atiré la colere de Dieu par la mauvaise action qu'il venoit de faire, ses Juges ordonnerent qu'on se transporteroit fur le lien de sa naissance, pour informer de sa vie, & de ses meurs. Le Commissaire qui s'y transporta trouva son pere mort, mais il avoit dit à tant de gens l'action denaturée de son fils, qu'il n'y en eut pas un qui ne deposat contre lui. Le Commilfaire aiant fait son raport à la Cour, & toutes les formalités aiant été observées, ils procederent au jugement, qui alla tout d'une voix à le faire pendre. Il avoua au gibet des crimes épouvantables, & pour lesquels il auroit été roue tout vif, fi on les eut fus auparavant.

Ce fur sans doute une belle leçon que celle-là, pour ceux qui croient pouvoir échaper à la punition Divine, laquelle avoit permis qu'il se sût sauvé d'une afaire facheuse, comme étoit celle de Beaumont, pour venir perir pour une bagatelle. Car ensin la source de son malheur vint du President Seguier, & sans lui il alloit la tête levée, comdent Seguier, & sans lui il alloit la tête levée, comdent seguier, & sans lui il alloit la tête levée, comdent seguier, & sans lui il alloit la tête levée, comdent seguier, & sans lui il alloit la tête levée, comdent seguier.

me s'il n'eut eu rien à craindre.

J'avois eu, comme j'ai dit, une Enseigne aux Gardes pour mon frere, il avoit été à deux ou trois sieges qu'on avoit faits cette campagne, & Mr. le Cardinal voulant sçavoir s'il avoit fait son devoir. le demanda au Marêchal de Grammont qui l'étoit

venu voir. Le valet de chambre qui éroit de garde à la porte, me le dit, & que le Marêchal lui avoit répondu que c'étoit un joligarçon. Je pris mes mesures là-dessus pour faire encore pour sui quelque chose de plus que je n'avois fait, mais comme j'avois honte de demander si souvent, je m'y pris de cette maniere. Mon frere avoit un cadet qui étoit parfaitement bien-fait, & comme il commençoit à être en âge d'aller à la guerre, je le prefentai à Mr. le Cardinal, & lui demandai, comme j'avois déja fait à l'égard de l'autre, ce qu'il vouloit que j'en fisse. Mr. le Cardinal fut charmé de son air, & aiant eu la bonté de m'en parler; Une Enseigne aux Gardes, lui dis-je en même temps, Monseigneur, sieroit bien à un Gentilhomme comme lui, & une Lieutenance à son frere. Aussibien celle de sa compagnie est vacante, & si ce n'est que la bien-seance ne veut pas que je parle à son avantage, j'oserois promettre à Vôtre Eminence qu'il ne manquera ni de soin, ni de bravoure dans le besoin. Il reva à ce que je lui disois, & prenant la parole; Tu as envie, me dit il, de me faire une afaire avec Mr. d'Espernon. Scais-tu qu'il ne veut pas qu'on empiete sur sa charge, & qu'il voulut quereller le Roi ces jours passés, parce qu'il avoit donné une compagnie aux Gardes. S'il vous querelle, Monseigneur, lui dis-je en riant, nous voici deja trois freres qui vous serviront de seconds, & à mesure que les autres deviendront grands, ils entreront dans vos interêts. Tu nous la donnes belle, me dit alors Mr. le Cardinal, mais va le trouver de ma part, & lui dire qu'il m'obligera de t'en gratifier. Je ne manquai pas de le remercier d'une si grande grace, & étant allé à l'heure même trouver Mr. d'Espernon, il eut la bonté de me dire que je n'avois que faire de la recommandation de Mr. le Cardinal, & que si je

fusse venu de moi même, je l'aurois obtenu pareillement.

Certainement rien n'étoit égal à la bonté que mon Maitre avoit pour moi, & tout mon desespoir étoit que je ne pusse pas reconnoitre tant d'obligations. J'en recherchois cependant les occasions autant qu'il m'étoit possible ;& comme j'étois un jour en débauche avec plusieurs personnes, un Anglois commença à en parler mal, foit que le vin l'empêchât de sçavoir ce qu'il disoit, ou qu'il en eût quelques raisons secretes. Je lui dis fort honêtement que je le priois de parler autrement de mon Maitre, sinon qu'il ne m'obligeroit pas, mais n'aiant pas laissé de continuer, quoi que je lui pusse dire, à la fin la patience m'échapa, & je lui jettai une alsiete à la tête. Il voulut mettre l'épée à la main, mais j'y avois déja la mienne, desorte qu'il n'y eut pas trouvé son conte, quand nos amis se mirent entre-deux,& tâcherent de nous accommoder. Il leur fut impossible de l'y faire consentir, & étant sorti lui troisième, chacun me fit ofre de service. Je les remerciai honêtement, & leur dis que je n'avois rien à craindre, mais n'aiant pu empêcher que deux de ces Messieurs ne m'accompagnassent jusques au logis, afin de rendre la partie égale si nous nous rencontrions, nous ne trouvâmes personne, quoi que nous prissions le droit chemin.

Le lendemain matin comme j'étois encore au lit, mon valet de chambre me dit qu'un Gentilhomme me demandoit. Et m'étant dout que c'étoit de la part de mon homme, je lui dis de le faire entrer, & le fis affeoir à côté de mon lit. Je le reconus d'abord, pour étre un des deux qui s'en étoient allés avec lui, c'eft pourquoi lui faisant figne des yeux de ne rien dire, tant que monvalet de chambre se roit auprés de moi, je l'entretins de chose & d'autre, comme si je l'eusse bien connu, jusques à ce que jeusse envoie mon valet de chambre quel que part. Il me sit son compliment aprés cela, qui sur tel: que

j'avois ofensé son ami, qui étoit une personne de qualité; que cette injure ne se pouvoir reparer que dans mon sang, & qu'il m'atendoir pour cela avec un de ses amis, sans le conter lui qui parsoit, tellement que e'en étoient deux que je devois mener avec moi.

De tout son compliment il n'y eut rien qui me fit de la peine, que d'embarrasser deux de mes amis dans ma querelle. Je ne sus sur qui jetter les yeux,& fus long-temps incertain; mais aiant fait reflexion tout d'un coup que j'avois deux freres, qui avoient part aussi-bien que moi dans les bienfaits de Mr. le Cardinal, je resolus de n'en pas emploier d'autres. La partie étant ainsi liée , je les fus avertir,& m'étant acheminé avec eux au bois de Boulogne, qui étoit le lieu du rendez-vous, nous mîmes l'épée à la main, & nous batîmes de pié ferme. Mon cadet fut blessé d'abord, mais quoi que son coup fut grand, il blefla, & defarma fon homme. Ven fis autant du mien, & comme nous allions tous deux au secours de nôtre frere, celui contre qui il se batoit le perça de part en part, & il tomba mort à ses pies. C'étoit un spectacle assez touchant pour exciter des freres à la vengeance, le sang d'ailleurs qui couloit de la blessure du çadet ne nous y convioit que trop, mais cet homme nous aiant demanmé quartier, lors que nous le pressions, je eque qu'il iroit de nôtre honneur de ne lui pas donner la vic.

Nous remportâmes ainsi trois épées, au lieu d'un frere que nous laissions mort fur le champ de barail, les petir prosit sans doute en comparaison de la perte que nous faissons. Cependant ce ne sur pas la leule que je sis, la blessure du cadet, qui penetroit dans la capacité, se trouva mortelle, & aprés avoir ressisté a la mort par la bonté de sa constitution, & par la force de sa jesunes et su fundir l'esprit entre mes bras. Jamais je ne sus si assigé. Je me voiois cause de la perte de ces deux garcons.

cons, qui promertoient beaucoup, & que j'avois mene, s'il faut ainsi dire, à la boucherie. Il est aifé de juger du ressentiment de ma belle-mere à à cette nouvelle, ellesdit contre moi tout ce que ta furie lui mit à la bouche, mais je n'eus garde d'y trouver à redire, & tout ce que je répondis, c'est que si j'avois cru ce qui étoit arrivé , je me serois bien donné de garde de lui cauler cette affiction. l'aurois pu dire encore beaucoup de choses pour me justifier, mais je croiois qu'il valoit mieux le laisser dire à d'autres, d'autant plus que je me flatois qu'il n'y avoit personne qui ne connût mon intention. Cependant outre tous ces chagrins qui n'étoient pas petits, comme vous voiez, j'en avois encore un autre qui me rongeoit jour & nuit. Quoi que Mr. le Cardinal fût la cause de nôtre combat, comme les duels commençoient à être exactement défendus; il ne me vouloit plus voir, & j'étois reduit à ctre fugitif; tout de même que si j'eusfe été quelque affaffin. L'on me disoit même qu'il me faifoit chercher par tout , pour me mettre entre les mains de la Inftice, & qu'il avoit envoié querir tout exprés Mr. le Procureur general. La Houdiniere qui étoit toujours de mes amis, étoit le premier à m'avertir de me donner de garde , & me disoit que Mr. le Cardinal étoit si fort en colere, qu'il n'osoit s'exposer à lui parler de moi. Je n'ofois aufil'en prier, depeur que son Eminence ne se doutat qu'il me voioit, & je croiois qu'il me pourroit servir plus utilement, fi ne faisant semblant de rien, il tâchoit de découvrir ses sentimens. Cela dura bien trois mois de la même maniere, ce qui étoit 'un long terme pour un homme qui étoit obligé de se cacher. Cependant si j'avois quelques ennemis, ou pour mieux dire des jaloux, ils prenoient ce temps-là pour me perdre, & il est imposfible de dire combien ils firent de contes à Mr. le Cardinal.

Le Comte de Maulevrier de Normandie étoit de

ceux-là, quoi que je l'eusse toujours cru de mes amis,& que même je lui eusse donné sujet d'en étre. Car i'avois fait ensorte qu'il avoit eu une Enseigne aux Gardes , dont on lui refusoit l'agrément, & depuis je l'avois presenté à Mr. le Comté de Harcourt pour aller à l'armée avec lui, & je puis dire qu'à ma confideration il lui avoit rendu fervice. homme qui étoit d'une famille de Robe telle qu'il y en a mille qui la valent bien dans la Province, étoit toujours sut sa Noblesse, tellement qu'à l'entendre parler, on eut dit ou'il étoit de la côte de St. Louis. Je lui en avois dit moi: sentiment, qu'il avoit affez bien reçû en aparence, mais ma disgrace étant survenue en-suite, je n'eus point de plus mortel ennemi. En efet, je fus averti de plufieurs endroits, qu'il ne trouvoit point d'occasion de parler à Mr. le Cardinal, qu'il ne le fit à mon desavantage, & j'en étois fi en colere, que quoi que je ne fuste reduit en l'état où j'étois, que parce que je m'étois batu, je ne laislois pas de desirer d'etre hors d'afaire, pour avoir moien d'en tirer raison. La Houdiniere étoit un de ceux qui m'avoit donné cet avis, mais venant un jour me voir, il me dit qu'il faloit que je misse toute rancune bas, & que Mr. le Cardinal m'en avoit affez vengé. Il n'eut pas plutôt lâché cette parole, que j'eus de l'impatience de scavoir le reite, ce qui fit qu'il me dit , que l'ause étant venu à son ordinaire pour parler mal de moi à son Eminence, elle lui avoit dit que cela étoit bien vilain d'insulter les absens, qu'il y avoit plus longremps qu'il me connoissoit que lui, mais que je ne lui avois jamais médit de personne : que j'étois un brave homme, sans être fanfaron, & que mon malheur ne dureroit peut-etre pas toujours. l'eus peine à croire un décours hobligeant d'un homme qui me perfecutoit, cependant j'en conçûs un bon augure, & me confolant moi-même, j'atendis du temps, & de ma patience; le remede que personne que lui ne me pouvoit donner.

. Un moisemente toutentier le passa, lans que je vissio parotire plus d'esperance, que j'avois fair depuis mon combat. Mais comme le temps commençoit à m'ennuier, & que je craignois de m'être tompé, la Houdiniere vint me dire, de la part de Mr. le Cardinal, que je ne craignisse rien. & que je meremissen prison. Il me dit aprés cela qu'il s'étoit informé de moi fort obligeament, lui avoit dit qu'il lui sçavoit bon gré d'être toujours de mes amis, & qu'en un mot j' le trompoit fort, si je n'étois aussi, bein dans son esprit que j'avois jamais d'état.

Je ne dirai point que je fus extrémement fensible à ce discours, & que je priai la Houdiniere d'assuper son Eminence, que j'avois toute la reconnoissance imaginable de les bontés. Il est ailé de concevoir que je n'avois gar de de manquer, ni à l'un ni à l'autre. Quoi qu'il en soit, je me remis en prison dés le jour même, & je ne demandai point d'autre assurance, que la parole de Mr. le Cardinal. Ceux qui scurent que je l'avois fait, & qui n avoient pas de connoissance de ce que Mr. le Cardinal m'avoit fait dire, crurent qu'il faloit que j'eusle perdu l'esprit, & me plaignirent dans mon aveuglement. Les autres qui ne me vouloient pas de bien, comme pouvoit étre le Comte de Maulevrier, prirent cette occasion pour solliciter contre moi , & quoi que de ma vie, comme avoit dit Mr. le Cardinal , je n'eusse fait de mal à personne, je ne laissai pas de trouver mille gens qui m'en vouloient faire. Le plus dangereux de tous fut ce Comte, il avoit époule en secondes noces une parente du President de ... Bailleul, il la fit agir fous main pour me perdre, & fi ce Magistrat eut étéaussi mal intentionné que lui, j'aurois couru plus de risque. Mais je trouvai des informations si favorables, que quand je les eusle faites moi-même, elles ne l'auroient pas été davantage. Au lieu d'y exposer le fait tel qu'il étoit , & comme je l'ai exposé cidc1DE MR. L. C. D. R.

dessus, elles faisoient mention, que l'homme a qui j'avois cu afaire, non content de m'avoir insulté dans nôtre repas, étoit encore venu m'atendre dans le bois de Boulogne, comme je revenois de Versailles avec mes freres: que la necessité de se désendre, m'avoit obligé de mettre l'épée à la main, aussi-bien que ceux qui étoient avec moi: que j'avoit staché neanmoins auparavant de sui remontre l'obessissance que l'on devoit à son Prince, & la peine qu'encouroient ceux qui ne satisfaisoient pas à ses ordonnances. Elle étoient remplies encore de quantité de choses de même stile, tellement qu'aiant des gens qui prenoient tant de soin de moi lans le seavoir, majustification ne fut ni longue, ni

dangereufe. Je ne (çavois cependant à qui j'en avois l'obligation, & quoi que je m'imaginasle quelquefois que c'étoit à Mr. le Cardinal, cette pensée ne duroit gueres, quand je venois à faire reflexion, qu'un homme qui auroit eu tant de bonté pour moi , ne m'eut pas laissé si long-temps dans le malheur:joint à cela qu'il m'auroit du moins fait avertir plutôt de ne rien craindre. Enfin étant sorti de prison, je me fus jetteraux piés de son Eminence, à qui je dis que j'en userois avec lui plus sincerement , que je n'avois fait au Parlement; que je lui avoücrois debonne foi que j'avois contrevenu aux ordonnances, mais que quand je sçaurois encore non pas étre quatre mois en fuite, comme j'avois été, mais porter ma tête sur un échafaut, je ne pourrois jamais entendre mal parler de lui. Prenez garde, ou'on ne vous écoute, me dit-il en me relevant, c'est moi qui vous ai tiré d'afaire, sans qu'on le sçache, & dans le temps qu'on a cru que j'avois envoié querir Mr. le Procureur general pour vous faire votre proces, ce n'étoit que pour vous sauver. Si je ne vous en ai pas fait avertir, ajouta-t-il, c'est que j'avois interêt que personne ne fût maitre de mon secret; l'on venoit d'executer Bouteville, & Des-

Des-Chapelles, pour la même chose, & qu'est-ce qu'on eut dit que j'eusse, sauvé un de mes Gentilshommes, pendant que je venois de faire perir un parent du premier Prince du fang, & deux hommes alliés aux premieres Maisons du Roiaume.

Un discours si obligeant me fit remettre dans la même posture dont il venoit de me tirer, & lui serrant les genoux entre mes bras , Monseigneur, lui dis-je, quand serai-je assez heureux pour mourir pour un si bon Maitre, & que ne m'est il permis de me batre contre tous ceux qui se déclarent ses en-Il prit plaifir à voir mon zele, & cela fut cause que non-seulement il me laissa dire plusieurs choses semblables, mais qu'il ne songea pas encore à me relever.

Ce qu'il m'avoit dit à l'égard de Bouteville , & Des-Chapelles, étoit veritable, mais il ne disoit pas qu'il avoit joint un ressentiment domestique, à la rigueur des ordonnances. Bouteville qui étoit le pere de Mr. de Luxembourg d'aujourdhui, étoit parent de Mr. le Prince de Condé, comme il m'avoit dit, mais cet honneur aida à sa perte. Le Duc d'Anguien fils aîné de ce Prince, avoit époufé Mademoifelle de Brezé niece du Cardinal & fon pere avoit été obligé de faire ce mariage pour assurer sa vie, ou pour le moins sa liberté. Son fils qui sçavoit la violence qu'on lui avoit faite, regardoit son mariage, comme des chaînes qu'on lui avoit données, & prenant sujet de là de mépriser sa femme, il lui avoit déja reproché mille défauts, qui n'étoient que trop visibles. Sa naissance étoit bonne, & elle étoit sans doute d'une ancienne Maifon, mais le Duc d'Anguien aiant mandé un homme versé dans les genealogies, pour en sçavoir la source, celui-ci le trouva tourné de tant de côtés, que soit qu'il fût veritable, ou non , il lui dit que la Maison de Maille dont elle etoit, sortoit par batardise d'un Archevêque de Tours. C'en sut assez

à ce Duc pour insulter non-seulement sa femme, mais pour faire des railleries piquantes contre le Cardinal; & comme il ne se passoit rien qui ne lui fut reporté, il en eut tant de chagrin, qu'el n'arendit que l'occasion pour faire paroitre son ressentiment. Elle se presenta bientôt, Bouteville s'étant batu en duel au prejudice des ordonnances, & même des défenses particulieres qui lui en avoient été faites, il fut suivi de si prés, qu'il fut arrêté devant qu'il put se sauver en Lorraine. Le Comte Des-Chapelles son cousin qui lui avoit servi de second, & qui s'enfuioit avec lui, fut pris pareillement; & comme c'étoit faire dépit à la Maison de Condé que de les faire perir par la main d'un boureau, le Cardinal le fit fous pretexte de la justice, mais en éfet pour venger les interêts particuliers.

Aprés que j'eus été remis en grace, comme j'ai dit-ci-deslus, Mr. le Cardinal qui m'aimoit plus que jamais, me fit plusieurs gratifications, & me demanda fi je n'avois pas encore quelque frere, que je voulusse faire servir. Je lui dis que j'en avois deux, que l'un avoit la derniere Abaie, qu'il avoit eu la bonté de me donner, mais que pour l'autre je ne m'en melois pas, parce qu'aiant eu le malheur d'étre accusé de la mort des trois autres, je ne voulois pas m'exposer à un pareil reproche. Je lui dis encore que j'avois une sœur dans le monde, qui passoit pour étre jolie, que mon dessein étoit de la marier à un de mes amis , qui étoit un Gentilhomme de Bretagne, & que je n'atendois pour cela que la réponse de mon pere, & de ma belle-mere, Il écoutoit tout cela avec une bonté finguliere , & étant venu à vaquer un Benefice auprés de chez nous qui étoit à sa nomination, il me le donna sans que je le lui demandatte. J'en fis present à celui de mes freres qui étoit déja d'Eglife, ce qui fut un nouveau sujet de plainte pour ma belle mere. Elle dit que je voulois que l'un eut tout, & l'autre rien, & que

que l'aurois bien mieux fait de le donner à celui qui étoit miserable. Je pris le parti de la laisser dire , & atendant toujours réponde sur ce qui regardoit ma fœur, je fus trois mois entiers fans qu'on daignat me la faire. Enfin mon pere étant venu à Paris pour un procés , & étant bien-aise que je lui donnasse quelques amis pour solliciter pour lui, m'envoia annoncer fon logis par un billet. J'y fus aufli-tot, & apres mes premieres civilités , je lui demandai à quoi il avoit tenu que je n'euffe eu de ses nouvelles. A vôtre mere, me ditil ingenûment ; qui croit que vous la vouleztromper. Mais Mr. lui dis-je, qu'en croiez-vous? Mafoi, me répondit-il encore avec la même ingenuité, je ne sçais qu'en dire, & quand il s'agit de décider entre une femme qu'on aime bien, & un fils à qui l'on a obligation, on est bien embarrassé. Vous ne m'avez point d'obligation, Mrz, lui répondis-je, mais il me semble que vous devriez un peu plus me rendre justice.

Je ne voulus pas pouffer la chose plus avant, depeur de lui manquer de respect. Son proces étoit contre Mr. de la Vieuville, dont nous voions aujourdhui les décendans Ducs, & Gouverneurs de Province. C'étoit, fi j'ofe parler de la forte, un pot de terre, contre un pot de fer, ce qui me faisant craindre l'évenement, je témoignai à monpere qu'il devoit s'accommoder. Il me dit qu'il en seroit ravi, & en aiant parlé à Mr. le Cardinal, je le priai de vouloir s'en méler, lui à qui j'avois déja tant d'obligation. Il en parla des le jour même à Mr. de la Vieuville: mais lui qui crotoit, par les raisons que j'ai touchées ci-devant; faire condamner mon pere à l'amande, ou du moins le lasser tellement qu'it abandonneroit son procés, lui fit réponse qu'il feroit tout ce qu'il lui plairoit , mais qu'il le suplioit de vouloir laisser aller le cours de la justice. Mr. le Cardinal ne voulant pas infister aprés cela, me dit que mon pere n'avoit que faire

77

de pretendre d'accommodement, que Mr. de la Vieuville n'en vouloit point, mais que pour l'amour de moi il recommanderoit pour lui. Je dis cette nouvelle à mon pere, qui eur peine à y ajouter foi , tant elle lui étoit avantageuse. Cependant les procedures commencerent à se faire, & mon pere aiant avancé dans les fiennes, que Mr. de la Vienville avoit fait quelques violences dans un village que nous avions auprés de Nogent l'Arthaut qui lui apartenoit, il eut non-seulement la hardiesse de lui donner un démenti, mais se déchaina encore contre notre Noblesse, si-bien qu'à l'entendre parler, nous n'étions pas Gentils-hommes. Comme il n'y a que la verité qui ofense, il n'y eut que le démenti qui me fit de la peine; cependant les Avocats m'aiant dit que c'étoit un stile auquel on ne prenoit pas garde dans les écritures, je les crus d'autant plus volontiers que Mr. le Cardinal m'avoit défendu les voies de fait. Je resolus donc de nous defendre avec les mêmes armes qu'il nous ataquoit, & dés le jont même nous lui rendîmes le démenti, & prouvâmes nôtre Noblesse. Mr. le Cardinal me demanda le soir comment alloit nôtre procés, je lui dis ce qui en étoit, à quoi il me répondit, qu'il s'étonnoit de ce que Mr. de la Vieuville s'en fit tant accroire, que sa Noblesse ne valoit pas mieux que la nôtre, & que si je sçavois ce que Henri IV. avoit dit une fois à son pere, je lui rendrois bien le change.

Mr. le Cardinal n'eut pas plutôr làché cette parole, que je le supliai de vouloir me l'aprendre. If n'en fit point de disculté, & me dit que son pere étoit à Mr. de Nevers, lequel voulant le recompenfer de quelques services qu'il lui avoit rendus, avoit tant prié Henri IV. de le taire Cordon-bleu, que ce Prince ne s'en étoit pu désendre: que la coutume étant que les Chevaliers disent, Domine non sun digmus, lors qu'on leur met le colier de l'Ordre, Mr. de la Vieuville en avoit dit autant, mais qu'au même temps le Roi lui avoit répondu, qu'il le (çavoit bien, qu'aufin rétoit-ce qu'aux prieres de fon coufin de Nevers, qu'il le lui accordoit. Mr. le Cardinal ne m'auroit pas fait plus de plaifir, quand il m'auroit donné ceut mille écus, je fus dés je lendemain matin chez les Avocats, & leur aiant fait mettre en leur filie ce que je venois d'aprendre, ce fut une grande mortification pour nôtre partie averse.

Nous servions cependant de risée aux Juges, qui étoient ravis qu'on leur aprêtât à rire ,& qu'on leur donnât encore de l'argent. J'en étois bien foul en mon particulier, mon pere de même, & ce qui est dificile à croire, Mr. de la Vieuville. L'Histoire de Domine non sum dignus, l'avoit mis à la raison, & craignant que des gens qui sçavoient des choses si particulieres, allassent fouiller dans sa genealogie, & lui contester sa décente de Flandres, il eut bien voulu n'avoir pas refusé Mr. le Cardinal. En éfer. il y avoit bien des choses à dire là-dessus; aussi ne fut-il pas plutôt que nous y fouillions, qu'étant venu chez Mr. le Cardinal, il s'en vint à moi en fortant, me dire qu'il étoit bien étonné, de ce qu'il venoit d'aprendre, qu'il n'avoit jamais su que je fusse le fils de sa partie, & que s'il l'eut su plutôt, il n'auroit jamais plaidé. Je vis bien pourquoi il parloit de la forte, & comme je n'étois pas d'humeur à le flater, je lui répondis que j'avois lieu d'étre bien content de moi, puis qu'il vouloit faire à ma consideration, ce qu'il n'avoit pas voulu faire pour Mr. le Cardinal; que cependant quoi qu'il eut engagé mon pere à une grande dépense, j'étois prêt de le porter à l'accommodement : qu'il n'avoit qu'à me dire de quelle maniere il vouloit qu'il se fit, & que je lui en rendrois réponse. Ces paroles le facherent , & me disant que je ne recevois pas son honêteré, comme je devois, il me quita sans me rien dire davantage.

Par ce moien nous continuâmes nos procedures,

& voiant qu'il s'abstenoit des invectives, nous nous en abstinmes austi. Le procés avoit eté distribué à Mr. Turcan Conseiller, homme qui a été le premier atiré au congrés, sous pretexte d'impuissance, & qui aima mieux se laisser juger tel, que de rester avec la femme qui lui étoit infidele. Il étoit entierement de nos amis, au lieu que le President n'en étoit pas, fi-bien que quand il vint à raporter, comme il lisoit un papier en notre faveur , le President lui demanda, si ce qu'il disoit étoit dedans. Turcan étoit violent, quoi que sa femme dit le contraire, & comme à cause qu'il ne faisoit pas encore clair, il avoit deux flambeaux sur son pupitre, il en prit un & le lui jetta à la tête, difant qu'un homme qui le soupçonnoit, comme il failoit, meritoit \* d'étre traité de la forte. Le President sut obligé de baisser la tête, & lui demandant à quoi il songeoit, & qu'il avoit pensé le bleffer, il lui jetta l'autre, & l'atrapa. Ce desordre fit cesser le jugement du proces, le Prefident sortit pour s'en aller plaindre, à ceux qui lui en pouvoient faire raison, & Turcan s'en alla chez lui, où il lui vint ordre de se détaire de sa charge.

Le procés étant ainsi demeuré au croc, nos amis communs s'entremirent d'accommodement, & chacun étant auffi fatigué l'un que l'autre de tant de procedures, ils n'eurent pas beloin de faire beaucoup de pas pour venir à bout de leur dessein. On convint qu'en se voiant on ne se parleroit point de tout ce qui avoit été dit , & ce fut le meilleur parti qu'on pouvoit prendre, parce qu'il eut été impossible d'en entendre parler, sans que le petit cœur eut ressenti quelque émotion. Cette afaire étant terminée, mon pere s'en retourna chez lui, mais avant qu'il partit , je le priai de vouloir songer à ce que je lui avois dit touchant ma sœur, & que c'étoit affurément son avantage. Il me promit d'en parler à ma belle-mere, & deux jours aprés qu'il fut chez lui, il me manda qu'ils don-

ע

neroient volontiers les mains à ce que je souhaitois, pourvû qu'il ne leur en coutat rien. J'admirai, ou plutôt je plaignis l'aveuglement de ces gens, qui n'aiant plus d'enfans, si cela se peut dire, vouloient manquer une si bonne occasion, faute de donner peut-être vingt mille francs. Car ce n'étoit que par avarice, pour ne pas dire par vilenie. En éfet, après la mort de mes deux derniers freres, & que je fus sorti de prison, Mr. le Cardinal pour apaiser ma belle-mere, lui avoit permis de vendre la chatge de l'aîné, dont il n'avoit point voulu disposer jusques-là, croiant que j'avois encore un frere à qui il la pourroit donner. Elle en avoit fait de bon argent , & plus qu'il n'en faloit pour marier sa fille. Cependant aprés cette lettre, j'en reçûs encore une autre où l'on s'expliquoit mieux : on me mandoit que puis que je croiois cette afaire si bonne, on me prioit de ne la pas laisser manquer faute d'un petit secours, que j'étois en état de faire cela, qui n'étoit qu'une bagatelle pour moi , & que ma sœur m'en auroit obligation.

Jamais je ne fus si en colere que je fus alors , je leur récrivis aussi tout ce que je pensois là-dessus, & mon chagrin parut si-bien sur mon visage, que quelque soin que je prisse de le cacher, Mr. le Cardinal s'en aperçut. Îl m'en demanda la cause, mais craignant qu'il ne s'imaginat que ce que j'en faisois n'étoit que pour arracher encore cet argent de lui, je le priai de m'en dispenser, lui disant que ce n'étoient que des afaires domestiques, & que cela ne valoit pas la peine de rompre ses oreilles. Il ne se païa pas de ces raisons, & s'imaginant peut-étre que je vouluste finesser avec lui, il me dit qu'il vouloit le scavoir absolument, & pretendoit être obei. Je m'en défendis encore sous le même pretexte, mais s'obstinant d'autant plus, qu'il me voioit refolu à le lui cacher, je lui dis ce que c'étoit, & en même temps la crainte que j'avois qu'il ne m'accuTat d'étre interesse?. Le croisis, me dit-il aussi-rêque c'étoit quelque chose de consequence, & voilà une belle bagarelle, va, continua-t-il, je donnerai encore cela pour l'amour de toi, mais à condition que tu ne ditas plus que ce sont tes enfans, & il me semble que ce sont bien les miens, aprés ce que je fais tous ses jours pour eux.

Si j'eusse pu me jetter dans le fen pour lui aprés toutes ces bontés, je l'eusse fait sans doute, & de bon cœur. Mais étant affez malheureux, pour n'étre qu'un pauvre serviteur inutile, je me contentois de lui rémoigner par mon zele la paffion que j'avois pour son service. Cependant ma sœur fut mariée à celui que je desirois, & passa quelques années dans un bonheur achevé, à la referve que Dieu ne lui envoia point d'enfans. Au bout de cinq ou fix ans son mari se mit la devotion dans la tête, & elle qui se faisoit un plaisir de se conformer à ses volontes, vécut de même fi chrêtiennement, qu'elle servir d'exemple à toute la Province de Bretagne; Mais le zele de l'un & de l'autre allant jusques à l'excés , il fe fit Prêtre , & elle Religieuse & pendant qu'il faisoit une espece de mission dans son pais, elle se retira auprés de Meulan, dans un Couvent à qui elle fit beaucoup de bien:

Peu de temps aprés que Mr. le Cardinal m'eut fair la grace dont je viens de parler, il lui prit une figrande mélancolte qu'il n'étoit pas reconnoifiable. Quelque respect que j'eusse pour lui, je ne pus m'empécher de lui témoigner l'inquietnde que j'en avois, & le plaisir que ce meseroit d'y pouvoir aporter quelque soulagement. Il me dit que cen étoit rien, mais quelque soin qu'il prit à me déguiser leschoses sjétois trop claitvoiant pour ne pas reconnoitre le contraitere outre que depuis que j'avois l'honneur d'étre à lui, j'avois s'hien étudié son humeur, que je le connoissois, s'il faut ainsi dire, jusques au sonds de l'ame. Ce stre à sans dire, jusques au sonds de l'ame.

Ds

moi à me taire aprés sa réponse; cependant je m'aperçus que son chagrin augmentoit plutôt que de diminuer, ce qui m'afligea extraordinairemet. Pour passer ma tristelle, car cela dura pour le moins deux mois, j'allois quelquefois auprés du Luxembourg, où j'avois une habitude qui en valoit bien la peine. Pour ne la pas deshonnorer, je laissois toujours mes gens vers la porte de la foire, & m'en allois à piéjusques-là. Un soir comme je m'en revenois les joindre, je vis fortir un homme du Luxembourg, que je reconnus aufli-tôt pour avoir vu à Bruxelles, & même qui étoit celui que l'on emploioit plus volontiers dans les afaires secretes. L'heure induë qu'il étoit, car il étoit pour le moins deux heures aprés minuit, m'aiant fait croire qu'un homme de ce caractere ne sortoit pas de là pour rien, j'en avertis aussi-tôt Mr. le Cardinal, qui me dit que j'avois eu grand tort de ne le pas suivre. Je lui répondis que je l'avois voulu faire, mais qu'il s'en étoit aperçû, desorte que j'avois jugé à propos de ne pas augmenter son soupçon. Il me dit que j'avois bien fait, & révant là-deslus, il me demanda son âge, son poil, sa taille, & enfin tout ce qui pouvoit servir à le faire reconnoitre. Je lui dis tout cela, & en même temps on donna ordre à la poste, à tous les messagers & à tous les carrosses, d'avertir s'il se presentoit pour sortir de Paris. On fit tenir encore des hommes à toutes les avenuës. pour voir s'il ne se mettroit point en chemin par quelque autre voiture

Je jugeai à toutes ces precautions que cet homme pouvoir bien étre cause de lon chagrin, & voiant qu'il vouloit mettre quelqu'un en sentinelle auprès du Luxembourg, je lui dis qu'il n'y avoit personne de si propre que moi à lui rendre ce service, que je le connoissois, & qu'il ne m'échaperoit pas. Il me dit que cela étoit vrai, mais qu'aussi plouvoit me reconnoitre; que si cela étoit, il prendroit de la désance, & pourroit s'échaper. Pour lui ôter

cette crainte de l'esprit, & pour lui ôter l'envie d'en prendre un autre, je lui remontrai que le portrait que j'en avois fait, n'étoit pas fi fur que mes yeux : que ceux qu'il chargeroit de ses ordres pourroient le laisser passer sans le reconnoitre, mais que moi me déguisant, comme il me venoit maintenant dans l'imagination, je le donnois aux plus fins de se défier de la moindre chose. Il me demanda comment je pretendois faire, à quoi je répondis que je me déguiserois en pauvre, & que couché sur du fumier comme un miserable estropié, il me seroit aisé de regarder chacun au visage. Il aprouva ce deslein, & m'aiant voulu voir dans ma metamorphose, je fis aporter secretement deux vieilles bequilles, un habit plein de haillons, & enfin tous les ajustemens necessaires, & faisant mon personnage comme si je l'avois étudié toute ma vie, il me dit d'aller, & que si je réussissois, je lui rendrois le plus grand service qu'on lui put jamais rendre.

Ce n'en étoit que trop pour m'exciter , & aiant choisi mon champ de bataille au coin de la ruë de Tournon, je commençai le visage tout terreux à faire des cris, comme si veritablement j'euste cu beaucoup de mal, & de pauvreré. Plusieurs gens charitables me firent l'aumône, mais plusieurs carrofles étant survenus, i'eus peur que mon homme ne passat sans que je le visse, ce qui m'obligea de m'aprocher. Je me mis le plus prêt de la porte qu'il me fut possible, & les Suisses à qui mes cris rompoient les oreilles, m'en aiant voulu chafser, je seur promis que je ne ferois plus tant de bruit, ce qui fut cause qu'ils s'humaniserent: Je demeurai là trois jours & trois nuits sans rien voir, ce qui m aiant fait croire qu'il pouvoit entrer par la porte des Carmes, je changeai de poste. Dés le soir même je le vis venir avec une clef, & ouvrir luimême la porte, ce qui me donna beaucoup de joie. Mr. le Cardinal m'avoit donné un homme, qui venoit à tous momens s'informer de moi si je n'avois D 6

2

rien vii, & outre cela il y avoit des gens postes de ruë en ruë pour se relever, en cas qu'il füt besoin de le siuvre, si. bien que toutes choses étant si bien conduites, on veilla à la sortie. Une heure aprés je vis un autre homme qui vint pareillement & qui ouvrit de même. Il étoit caché dans un manteau, ce qui sut cause que je ne pus le reconnoitre, mais je dis aux mêmes gens dont; p'eines de parler, qu'on ne manquar pas de le suivre quand il sortiroit, ce qui su executé si finement, qu'il s'en alla tout droit chez lui sans reurent en le tête en arriere.

Cet homme fut reconnu par ce moien pour être Mr. de Cinquars grand Ecuier de France, fils du Marêchal d'Effiat. Et Mr. le Cardinal ne le sut pas plutôt, qu'il me dit que c'étoit un ingrat, & qu'il periroit, ou qu'il en auroit raison. En efet, c'étoit lui qui l'avoit avancé à la Cour, mais pour reconnoissance il tramoit sa perte avec le Duc d'Orleans, qui aprés avoir fait mille intrigues, qui avoient toutes été funestes à ceux qu'il avoit engages dans son parti, en recommençoit encore une qui ne leur devoit pas étre plus favorable. ce qui est de l'autre homme, on le suivit pareillement, & le Cardinal aiant su qu'il logeoit au fauxbourg St. Germain dans la rue des Canetes, il fut fi-bien observé, qu'il ne put plus faire un pas sans qu'on le fut. On vit donc quantité d'autres rendez-vous, où Fontrailles qui étoit un petit bossu, mais homme d'intrigue, assista. Il étoit au pouvoir de Mr. le Cardinal de faire arrêter tous ces conjurés, & je lui disois tous les jours qu'il faloit prevenir de bonne heure le dessein qu'ils pouvoient avoir contre la personne. Mais comme tout ce qu'il sçavoit jusques-là n'étoit rien, & qu'il vouloit avoir des preuves en main pour les convaincre, il m'envoia du côté de Baionne pour me metère postillon quelque part, afin que je pusse remarquer ceux qui iroient, & viendroient en Espagne. Cependant l'on continua toujours d'observer les conjurés; & Mr.

DE MR. L. C. D. R.

Mr. le Cardinal aiant fait suivre Fontrailles juiques à Estampes, il prit la poste, ce qui fit juger qu'il alloiten ce pais-là. L'homme de Bruxelles le suivit peu de jours aprés, & je mandai à Mr. le Cardinal qu'ils étoient passes, & que je les avois conduits comme postillon jusques à Baionne. C'étoit une grande imprudence à eux d'aller tous deux par le même chemin, mais Dieu qui aveugle ceux qui font mal pour les punir, permit encore que le Flamand prît la même route en s'en revenant, & comme j'avois ordre de l'arrêter, il y avoit du monde tout prêt pour me donner main forte. Il fut fort surpris, & se sentant chargé de choses qui le rendoient coupable, & qui lui faisoient craindre d'aller sur un échafaut, car il étoit François, au lieu que je le croiois Flamand, il prit du poison qu'il avoit sur lui, sans que je m'en aperçuste, & creva en deux heures de temps. Je fis ce que je pus pour le sauver, mais ne m'étant aperçû de son defespoir que dans un lieu où il n'y avoit point de secours, les Medecins ne purent arriver affez à temps , & le poison avoit deja fait son éfet.

J'avois trouvé dans la semelle de ses bottes l'original d'un traité que Fontrailles venoit de negocier en Espagne au nom du Duc d'Orleans, du Duc de Bouillon, & de Cinqmars; & prenant la poste en même temps, pour le porter à son Eminence, & pour lui dire moi-même ce qui étoit arrivé , je pris le chemin du Languedoc, où il s'étoit avancé avec le Roi, qui étoit allé au fiege de Perpignan, je le tronvai malade de corps & d'esprit, mais encore plus de l'un que de l'autre. Car Cinquars avoit prevenu le Roi contre lui , & on lui venoit de mander qu'il étoit perdu, ce qui l'avoit obligé de quiter Narbonne où il étoit , pour s'aprocher de la Provence, & du Dauphiné, dont les Gouverneurs étoient à sa devotion. Il n'avoit tenu qu'à Cinqmars de le tuer dans ce voiage, & l'on dit qu'il D 7 avoit avoit promis de le faire au Duc d'Orleans, qui le haïsoit mortellement. Mais en aiant manqué Poccasion un jour qu'il avoit été tête à tête avec lui pour le moins un quart d'heure, il ne la put plus recouver quand il le voulut. Je fus reçû de son Eminence comme son ange tutelaîre, de ne se soume son ange tutelaîre, de ne se soume fon ange tutelaîre, de ne soume fût mort, puis que j'avois le trairé, il m'envoia le porter au Roi, a prés en avoir pris une co-

Comme il m'avoit témoigné son chagrin, je pris la liberté de lui representer qu'il valoit mieux, ce me fembloit, garder l'original, & envoier cette copie: qu'on ne sçavoit pas les mauvaises rencontres qu'on pouvoit faire,& que si l'on venoit par hazard à me l'ôter, il n'auroit plus dequoi justifier ce que j'avancerois. Mais il me dit qu'en l'état où étoient les choses, il faloit desabuser le Roi promptement, & que s'il ne lui envoioit l'original, peut-étre n'ajouteroit-il pas foi à la copie. Je partis aprés cette réponse, & le Comte de Charost qui étoit en quartier, & qui étoit reconnoissant, m'aiant fait parler au Roi en fecret , je le furpris extrémement par le present que je lui fis. Il n'en communiqua rien à personne, & me demanda comment se portoit Mr. le Cardinal. Je lui dis ce que j'avois ordre de lui dire, scavoir qu'il étoit fort mal, & que c'étoit ce qui l'avoit empêché de se rendre aux ordres de sa Majesté. Car j'ai oublié de dire ici une chose fort particuliere, qui est que devant que Mr. le Cardinal vint à Taralcon, il avoit fait dire au Roi qu'il s'en alloit à la Cour, à quoi le Roi avoit répondu. qu'il ne s'en donnat pas la peine, & qu'il faloit qu'il atendît qu'il eut recouvré la fanté.

C'étoit sur cela qu'on lui avoit mandé qu'il étoit perdu, & pourquoi il s'étoit aproché de la Provence, & du Dauphiné. Cependant comme c'étoit le plus grand politique qu'il y eut eu de plusieurs siecles, il crut qu'il ne pouvoit se remettre bico. bien dans l'esprit du Roi, qu'en se rendant necelfaire. Et comme c'étoit un Prince timide, & icresolu, & qui n'étoit pas capable de donner remede de lui-même aux moindres choles, le Marêchal de Grammont qui étoit tout devoué au Cardinal . fe laissa batre tout exprés à la journée d'Honnecourt , ce qui laissoit la frontiere de Picardie sans resistance. D'abord que le Roi sut cette nouvelle, il eut recours au Cardinal pour y donner ordre, & lui à qui il venoit de refuser le retour à la Cour , fous un pretexte honête, ne fut pas seulement mandé pour y venir promptement, mais le Roi encore s'avança au devant de lui, quei que le siege de Perpignan ne fût pas achevé, afin que comme il lui avoit mandé qu'il étoit toujours malade, il le pût voir sans diferer.

Ce fut dans ce temps-là que je rendis au Roi le traité dont je viens de parler. Il me dit de m'en retourner sur mes pas , & de prendre garde de ne me pas laisser voir. Je trouvai Mr. le Cardinal en chemin, qui n'étoit pas si malade qu'il ne m'eut bien fuivi. Et étant arrivé auprés du Roi, Mr. de Cinqmars fut arrêté, & Mr. de Thou, à qui il avoit confié son secret. Le Roi fit des carresses inconcevables au Cardinal, mais ce grand homme avoit conçû un fi grand chagrin de voir que le Roi le maltraitoitapres tous les services qu'il lui avoit rendus, qu'il lui vint des hemorroïdes qui le tourmenterent extrémement. Il fut obligé d'y faire apliquer les sangsues, & les Chirurgiens y travaillerent par l'ordre des Medecins. Tout cela ne fit rien cependant, & l'on voioit le plus bel esprit du monde dans un corps si languissant, qu'il étoit obligé de faire abatre des pans de murailles, pour entrer dans une chambre, couché au beau milieu de son lit. On le porra pendant tout le voiage sur les épaules, les Suisses faifant le plus souvent cette fonation.

J'étois inconsolable, de voir mon bon Maitre en

cet état, pendant qu'à la Cour la plûpart s'en réjouissoient. Car il avoit autant abatu la fortune des particulierrs, qu'il avoit élevé celle du Roi, fi-bien que chacun eut voulu déja le voir mort, pour tâcher de rétablir ses afaires. La foiblesse du Prince en donnoit une grande esperance. Le Roi étoir enfermé le plus souvent dans sa chambre à prier Dieu, & quoi que cette occupation fut digne d'un Roi tres-Chrêtien, comme elle n'étoit suivie d'aucune autre qui eût aparence de vigueur, on voioit déja les cabales se former au prejudice de l'autorité Roiale. Cependant on faifoit le procés à Cinqmars, & à Mp. de Thou, & ils avoient été conduits à Lion au château de Pierre-Encife. La jeunesse de l'un, car Mr. de Cinqmars n'avoit que vingt-deux ans, & la probité de l'autre, donnoient de la compassion de leur fortune, & comme le Cardinal n'étoit pas aime de tout le monde, on entendoit parler plutôt de sa cruauté, que de sa justice. On disoit qu'il étoit avide de sang, & sans considerer qu'ils étoient tous deux coupables, on rapelloit la memoire du Marêchal de Marillac, pour avoir sujet de le condamner. Son Eminence qui prenoit plaisir qu'on l'informat de tout, me disoit quelquefois qu'il étoit bien malheureux : qu'il étoit permis à un particulier de poursuivre la mort d'une personne qui l'auroit voulu affaffiner , mais que pour lui, qui avec des atentats particuliers, avoit à venger ceux qu'on faisoit à l'autorité Roiale, l'envie prevaloit tellement, que toutes ses. démarches étoient reputées des iniuftices. vu plusieurs fois si contrit en me disant ces sortes de choses, qu'il sembloit tout prêt à pleurer , & quand je lui disois qu'il ne devoit pas prendre garde au peuple qui ne sçait le plus souvent ce qu'il dit, ni ce qu'il fait, il me répondoit que c'étoit lui cependant qui rendoit un homme immortel , & qu'aprés avoir travaillé fi long-temps à cette immortalité, fa destinée étoit si malheureuse qu'il n'emporteroit que le nom de tiran.

C'étoit avec des douleurs si pressantes qu'il m disoit ces sortes de choses, que cela sufisoit seul pour faire juger de la grandeur de ion ame. Cependant l'on trencha la tête à Mr. de Cingmars , & à Mr. de Thou; & Mr. de Boüillon, qui avoit été arrêté en Italie, auroit couru risque de la même chose, s'il n'eut donné sa place de Sedan pour se fauver. L'on fut surpris que Mr. le Cardinal lui eut pardonné, aprés avoir reçû en plusieurs rencontres des marques de sa méchante volonté. Car ce n'étoit pas-là la premiere fois qu'il avoit refolu de troubler l'Etat,& même de se joindre aux ennemis particuliers de son Eminence. En éfet, il venoit tout nouvellement de prendre une amnistie pour avoir favorisé la rebellion du Comte de Soissons, à qui il n'avoit pas seulement donné retraite, mais en faveur de qui il avoit encore pris les armes. Mais tout ce qu'on pouvoit dire à cela, c'est que quand il y alloit de la grandeur du Roi, ou de celle de l'Etat, son Eminence ne se ressouvenoit plus des injures qu'il avoit reçûes.

Quoi qu'il en foit, c'étoit un homme né pour douner commencement à la grandeur où nous voions que la France s'est élevée aujourdhui, & que tous les bons François devoient souhaiter immortel. Mais Dieu, qui a donné un terme à toutes choses, aiant déterminé de toute éternité celui auquel il nous devoit l'ôter, il passa de ce monde en l'autre, au grand regret de tous ses serviteurs. Deux ou trois mois auparavant, j'avois bien prevû ce qui devoit arriver de sa maladie, & étois au desespoir de voir que la plûpart s'en rejou'issoient. Le Roi même témoignoit avoir aprehension qu'il n'en réchapât, & il avoit des flateurs qui lui foufloient aux oreilles continuellement, que de l'iffue de sa maladie dependoit tout son bonheur. C'étoit quelque chose d'assez étrange, si l'on considere que ce grand Ministre, qui avoit trouvé les afaires dans un pitoiable état lors qu'il en avoit

## MEMOIRES

ris le timon, avoir reduit les Huguenots à l'obeissance, ôté le Portugal; la Catalogne, & l'Allace, à la Maison d'Aŭtriche, sauvé l'Italie, & ensin fait tant de miracles, que la posterité commence d'avoire qu'un homme qui ap n faire de si grandes choses avoit des qualités surnaturelles. Il me dit en mourant, qu'il m'avoit toujours confideré par dessi sons ses serviteurs, & qu'il étoit faché de n'avoir pas fait plus de choses pour moi ; que s'il étoit sur que le Roile voulle croire, il luir conscilleroit de m'emploier dans les afaires les plus importantes; que j'avois toute la conduite, tout le courage, & tout l'espris, qui étoient necelsaires pour y réüssir, ce qu'il avoit éprouvé en diverses rencontres.

Si j'avois été sensible pendant sa vic aux marques de son estime, je le fus bien davantage en l'état où je le voiois. Toutes ses bontés me revinrent à la penfée, & songeant que j'allois tout perdre, & que dans un moment cet homme, qui avoit fait trembler toute l'Europe, ne seroit plus rien, je fus tellement mortifié, que fi cette penfée m'eut duré seulement deux jours, j'aurois été capable de tout abandonner. Cependant il n'eut pas plutôt les yeux fermés, que le Roi fit paroitre qu'il desaprouvoit ce qu'il avoit fait. Car au même temps il rapella mille gens qui avoient été exilés, ce qui me donna une telle aversion pour la Cour, que je refolus de n'y pas demeurer un quart d'heure. Il y avoit cependant force gens qui me demandoient, le Duc d'Orleans me fit parler par Egremont, qui étoit un de ses Gentils-hommes, & celui-ci pour me tenter, me dit que je n'avois qu'à faire reflexion sur sa fortune, qui sans doute étoit beaucoup meilleure que la mienne : qu'il avoit déja plus de deux cens mille écus, & que s'il vivoit seulement jusques à cinquante ans, il ne mourroit jamais, qu'il n'en eut encore deux fois Mais il ne disoit pas qu'il avoit gagné cela par des voies que je ne voulois pas pratiquer. Il joüoit au Trictract avec son Mairre, & comme il avoir des gens de moitié avec lui, ils faisoient des contes pour rire à ce Duc, qui lui faisoient faire non-feulement bien des fautes, mais qui donnoient moien à l'autre de pousser une Dame, ou de marquer une parrie plus qu'il n'avoit. C'ét ains, comme je viens de dire, qu'il avoit gagné tant d'argent; mais Dieu qui ne permet pas qu' un bien aquis par de siméchantes voies puisse profiter pin en l'ui pratiet en plaidant ce qu'il avoit chicanné, qu'il pratiet en plaidant ce qu'il avoit chicanné, qu'il pratiet en plaidant ce qu'il avoit en gui la voit en qui la pratiet en plaidant ce qu'il avoit en qu'il servite en plaidant ce qu'il avoit en qu'il pratiet en plaidant ce qu'il avoit en qu'il avoit en qu'il avoit en plaidant ce qu'il avoit en qu'il avoit en

gagné au jeu. Mr. le Duc d'Orleans ne fut pas le seul qui me voulut avoir. Mr. le Prince de Condé me fit encore parler par le Duc de la Rochefoucaut, qui venoit de revenir en Cour aprés avoir été exilé comme les autres. Mais quoi que ce fut le Prince du monde le plus politique, ce n'étoit pas neanmoins le moien de m'avoir, que de me taire parler par le plus grand ennemi de mon Maitre. l'étois donc prêt de me retirer , quand la Reine me fit l'honneur de me dire qu'elle vouloit que je fusse à Bruxelles, pour lui rendre un petit service. Je fus furpris de cette proposition , elle qui ne devoit pas aimer les creatures de mon Maitre, qui lui avoit fait beaucoup de mal. Car fans parler de beaucoup de choses, il avoit éloigné tout ce qu'il y avoit de personnes dans ses interêts, & il avoit eu si peu de consideration pour elle, ou pour mieux direil avoit eu tant de zele pour l'Etat, que fallavis qu'il avoit eu, qu'elle avoit reçû des lettre Efpagne, il les lui avoit fait chercher jusques dans les parties les plus cachées de son corps. C'étoit un atentat qui ne se pardonnoit gueres, & qui devoit aparemment, comme je viens de dire, faire rejaillir son reflentiment fur tout ce qui avoit apartenu à son Eminence. Aufli crus-je qu'on ne me faisoit cette proposition que pour me faire perir, & que

Madame de Chevreuse aiant mandé mon évasion hors de Bruxelles, on m'y vouloit faire retourner pour paire cette fris-là, ce que j'avois évitél'autre. Prevenu de cette opinion, je remectiai la Reiae del honneur qu'elleme vouloit faire, mais ne recevant point mes excuses, je sus obligé d'en chetchet d'autres; & de dire qu'aiant été emploié du temps du Cardinal de Richelieu dans cette Cour, j'y étois si suspect, que le moien de faire échoire, une afaire, étoit de me la remettre entre choite, une afaire, étoit de me la remettre entre

les mains. C'est ainsi que je cachois adroitement la crainte qui mefaisoit parler. Mais la Reine qui avoit été avertie par Madame de Chevreuse, comme je l'avois bien deviné, de ce qui m'étoit arrivé en ce païs-là, me fit dire qu'elle sçavoit ce qui me faifoit parler de la forte, & qu'il faloit que je misse toute crainte bas : qu'y allant de sa part, il ne m'arriveroit point de mal, & qu'elle m'en don-. noit sa parole Roiale. Une si grande obstination à se servir de moi, malgré tout ce que j'avois pu dire, me rendit toutes ces promeffes fi suspectes, que je remerciai la Reine tout de nouveau, & elle envoia à ma place un nommé Morville, que lui donna le Cardinal Mazarin, qui depuis la mort de mon Maitre étoit devenu premier Ministre. Cette députation étoit pour s'aboucher avec la Porte, qui étoit dans la confidence de la Duchesse de Chevreuse, & scavoir de lui bouche à bouche s'il pourroit gagner le Comte de . . . . . favori de la chiduc, pour en cas de la mort du Roi, qui ne par oit pas aller loin, avoir une armée toute prête pour affurer la Regence à la Reine. Elle auroit bien pu se servir de la Duchesse de Chevreuse pour gagner ce favori, mais comme le Cardinal Mazarin, qui sçavoit l'ascendant qu'elle avoit eu fur l'esprit de la Reine, ne vouloit pas la lui rendre encore plus considerable par un nouveau service, il avoit adroitement infinué à cette Princesse, que

DE MR. L. C. D. R.

la Porte, qui ne faifoit pas taut d'éclat, coaduiroit cette negociation avec plus de fureté, & comme elle n'avoit plus pour Madame de Chevreuse, la tendresse qu'elle avoit eüe autresois, elle se laissa aisément persuader.

Morville ctant arrivé à Bruxelles, gagna aisément la Porte, fous l'esperance qu'il lui donna d'une charge de premier valet de chambre du Roi. Il lui dit sur toutes choses de ne pas reveler le secret à Madame de Chevreuse, & lui qui lui avoit obligation de sa fortune, & qui de perit tailleur qu'il étoit de son métier, avoit été par elle initalé jusques dans fon lit, commença à trahir sa bienfaitrice, & fa maitresse. Le Comte de . . . . . étoit mieux avec Madame de Chevreuse que la Portene pensoit. Comme elle étoit d'inclination amoureuse, elle lui avoit donné des preuves indubitables de l'ettime qu'elle avoit pour lui, si-bien que la Porte ne le fut pas plutôt ouvert, qu'il alla tout reveler à sa maitresse. Il est impossible de dire le ressentiment de la Duchesse, elle reprocha à la Porte tout ce qu'elle crut capable de le mortifier, mais lui qui ne manquoit pas d'esprit, jugeant en même temps qu'une si grande consiance du Comte de . . . . . , ne pouvoit partir que d'une amitie reciproque, au lieu d'en paroitre surpris, lui reprocha son inconstance. & ajoûta qu'un homme qu'on trompoit dans un endroit si sensible, pouvoit bien se venger de quelque maniere que ce fut. La Duchesse n'aima pas ces reproches d'un homme comme lui, & fut sur le point de le chaffer ; mais elle n ofa le trire , depeur que s'en retournant en France, il ne fut dire à la Reine, & la vie qu'elle menoit, & mille intrigues qu'elle avoit euës à fon prejudice. Elle aprehenda d'ailleurs qu'il ne la sacrifiat à la Maréchale de Schomberg , qui aprés avoir resisté à l'amout du Roi, n'avoit pu selon le bruit commun se défendre de celui d'un homme de si basse étofe.

Porte, fut furpris qu'après ce qui étoit arrivé, elle en usat fi moderement avec lui, & la jaloufie le rendant capable de toutes choses, il resolut, pour s'en delivrer, de lui donner du poison. Comme la Porte aprehendoit non-feulement Phymeur de la nation Espagnole, mais encore le ressentiment de la Duchesse, il se tint sur ses gardes, ce qui lui fauva la vie. Car il ne voulut iamais manger qu'en son particulier, & jusques à ce qu'il re-

vint en France , il cut cette precaution.

Pendant toutes ces intrigues le Roi avoit une fi méchante fanté, qu'on voioit bien qu'il ne pouvoit pas vivre encore long-temps. Madame de Chevrense, qui avoit eu tant de credit fur l'esprit de la Reine, atendoit cette mort non-feulement comme la fin de fon exit, mais encore comme le commencement de la fortune. C'est pourquoi voulant obliger la Reine à lui porter encore plus d'afection, elle refolut de faire elle-même ce dont la Porte avoit été chargé. Mais comme elle craignoit que tant qu'il demeureroit apprés d'elle, ce lui seroit un obstacle pour disposer entierement du Comte de . . . . . elle le renvoia en France de concert avec lui , & ils'v laifla resoudre , quelque regret qu'il eut de l'abandonner à fon rival . esperant que s'il n'étoit pas heureux du côté de l'amour , il le seroit peut-être de celui de la fortune.

Et à la verité, la promesse de la charge de valet de chambre du Roi l'avoit si fort tenté, qu'il songeoit à l'avoir preferablement à toutes chofes. C'est pourquoi il ne fut pas plutôt à Paris, qu'il fut trouver la Reine, à qui il dit que n'aiant pu réuffir dans sa négociation, Madame de Chevreuse s'en étoit chargée, & pretendoit s'en aquiter mieux que lui. La Reine qui commençoit d'avoir pour le Cardinal Mazarin, cette grande confiance que nous avons vûe depuis, lui aiant fait part de cette DE MR. L. C. D. R.

nouvelle, au lieu de s'en réjouir, il s'en afligéa, & épris des mêmes sentimens, que j'ai remarqués ci-desus, il dit à la Reine qu'elle alloit se perdre, si le Roi venoit à découvrir ce qui se passoit; que l'averson qu'il avoit pour Madame de Chevreuse étant invincible, il n'y avoit rien qu'elle dût éviter davantage, que d'avoit commerce avec elle; qu'il étoit bon de voir la Porte, qui ne pouvoit étre fiaspect, puis qu'on le croioit dispracié, qu'il seroit même utile un jour à bien des choses, mais que pour Madame de Chevreuse, elle étoit bien éloi-

gnée de l'étre dans le temps present.

La Reine qui scavoit la verité de ses paroles, n'eut pas de peine à le croire. On manda à Madame de Chevreule qu'on lui étoit bien obligé des peines qu'elle prenoit, mais qu'elles n'étoient pas neceffaires, en l'état qu'étoient les choses. Cependant le Cardinal Mazarin fit agir la Porte auprés de la Reine, pour lui ôter les impressions avantageuses qui sui ponvoient refter de Madame de Chevreule, & ce fur par des services simportans qu'il merita la charge qu'on lui avoit fait ofrir. On ne l'en revêtit pas neanmoins que le Roi ne fût mort, & même il parut que ce fut à la recommandation de Madame de Chevreuse, laquelle tout habile qu'elle étoit, fut si dupe en cette occasion, qu'elle prit pour une grace , ce qui n'étoit qu'une recompenie des trahisons qu'on lui avoit faites.

 c'étoit lui qui mettoit les fers au feu, ou que se metrant en colere, il disgracieroit celui qui lui en auroit parlé. Mr. Defnoiers fut affez dupe, pour se laisser engager dans cette afaire. Mais comme il sçavoit qu'il étoit dificile d'y réussir, il voulut. prendre le koi par son foible, c'est à dire, lui faire representer par son Confesseur, que n'aiant plus gueres à vivre, il ne devoit songer qu'à son salut : que Dieu ne nous aiant rien tant recommandé que le pardon des ennemis, il faloit qu'il oubliat tous les sujets de chagrin que la Reine lui pouvoit avoir donnés; qu'il avoit déja fait revenir à la Cour ceux qui lui étoient devenus suspects, par l'atachement qu'ils avoient pour cette Princesse; qu'il ne restoit plus que de lui rendre des marques de son afection : que l'occasion s'en presentoit, en lui donnant la tutelle de ses enfans, qui étoit une chose si naturelle, que la loi en excluoit toutes sortes de parens à son prejudice : que s'il en usoit autrement, il faloit qu'il lui demeurat quelque fiel fur le cœur ; qu'il n y avoit rien de si dangereux, & qu'il prît garde à ne pas pardonner à demi.

Le Confesseur fut assez-bon pour faire ce que celui-ci lui disoit, soit qu'il crut y être obligé par le devoir desa charge, ou que ce fut seulement pour lui rendre service. Mais il eut commandement aufsitôt de se retirer, & le Roi aiant sû en suite, que ce quil en avoit fait n'étoit qu'à la confideration de Mr. Desnoiers, il le renvoia aussi chez lui, & donna sa charge de Secretaire d'Etat à Mr. le Tellier, qui est aujourdhui Chancelier de France. Comme la fortune de ce Ministre, & celle du Marquis de Louvois son fils, sont si prodigieuses qu'elles aprochent de celle de quantité de Souverains, si tant est qu'elles ne soient pas plus gran des, j'en dirai ici un mot, pour faire voir que quand on a infiniment de merite, il n'y a rien à quoi l'on ne se puisse élever.

DE MR. L. C. D. R. Mr. le Tellier étant fils d'un homme de Robe, fut élevé par son pere pour être de la même profession. Et aiant passé par quelque petite charge, pour être capable d'une plus grande, il eur envie de celle de Procureur du Roi du Châtelet , qui est une charge unique, & fort considerable. Celui qui la vendoit aiant plusieurs marchands en main, le prefera aux autres, à condition qu'il lui donneroit de l'argent comptant dans un terme qui étoit fort court. Mais lui manquant dix mille écus pour faire toute la somme, il étoit en danger de ne la pas avoir , quand Monsieur le Pelletier , qui avoit une charge qui lui donnoit quelque maniement, les lui aporta. Toute forte d'obstacle étant levé par ce moien, il eut ses provisions, & s'aquit bientôt tant de reputation, & d'estime, qu'on le regarda comme un homme qui en fagesse n'avoit pas eu son pareil depuis long-temps. Cela n'empêcha pas qu'il ne lui arrivat un accident. Etant un jour parmi la ville monté sur sa mule, comme c'étoit la coutume des Magistrats en ce temps-là, il furvint quelque desordre, & sa charge l'obligeant d'y remedier, des Pages de la grande ccurie du Roi, lui saisirent la bride, & l'emmenerent avec eux à la grande écurie sans le connoitre. Mais les Ecuiers lui firent des excuses, & obligerent les Fages à lui demander pardon. Il étoit li bien faifant, qu'il ne voulut pas se plaindre de cette violence, qui auroit fait bien de la peine à ceux qui y avoient trempé. Cependant Mr. de Bullion eut afaire de lui, pour une chose qui regardoit le peuple, & lui aiant trouvé un esprit

Ce fut par ce pas qu'il commença à se faire connoitre à mon Matte, à qui jours dire plusieurs fois beaucoup de bien de lui. Cependant ce fut encore toute autre chose, quandil eur paru

d'une penetration, & d'une solidité merveilleuse, il lui insinua de quiter sa charge, pour entrer dans

le Confeil.

dans le Confeil, & aprés avoir en toutes les marques de diffinction, qu'on donne aux gens de probité, & de metite, il eut enfin, comme je viens de dire, la charge de Secretaire d'Etat. Ce fut à condition neanmoins de donner quatre cens mille francs à Mr. Defnoiers, & les lui aiant envoiés chez lui, il les refusa, pretendant que comme il n'y a rien de fûr à la Cour, le moindre changement le feroit rentrer dans sa charge. On raporta donc l'argent chez Mr. le Tellier , & Mr. Defnoiers étant venu à mourir peu de temps aprés, le Cardinal Mazarin, sous le bon plaifir de la Reine-mere, lui fit don de cette somme qu'il pretendoit revenir au Roi, à l'exclusion de ses heritiers. De si grands bienfaits l'obligerent à servir encore avec plus d'afection, il donna des marques de son esprit dans routes les occasions delicates qui survinrent bientôt, & la guerre civile s'étant allumée en France, il demeura inseparablement ataché aux interets de la Reine mere, & à ceux de Mazarin, qu'il regardoit comme fon bienfalteur.

Mazarin étant venu à mourit, il s'empara de resprit du jeune Roi, qui avoit le discernement de connoitre ceux qui le servoient bien, & ceux qui le servoient mai, à de sorte que les mêmes raisons qui l'avoient obligé de donner son amitic à Mr. le Tellier, l'obligerent à faire arrêter Mr. Fouquet. Mr. le Tellier n'étoit pas bien avec celui-ci, ce qui sur causse qu'un presuma qu'il avoit contribué sous main à la disgrace; mais pour faire voir qu'on se méprenoit, & qu'il n'étoit capable que de porter le Roi à ce qui étoit du bien de son servei, il lui assis a constraire perit indubtrablement, s'il l'eur fait.

Le Roin'eut plus de premier Ministre aprés la mort du Cardinal Mazarin, & 's'ileut quelqu'un qui put être reputé tel, ce sut sans doute Mr. le Tel: er. Il avoit deux sils, & une fille, la fille étoit mariée au Marquis de Villequier, qui est au-

jour-

DE MR. L. C. D. R.

jourdhui Mr. le Duc d'Aumont. Pour ce qui est des fils, il destina l'aîné, qui est le Marquis de Lonvois, à être du monde, & l'autre à l'Eglise. Celui-ci eut la Coadjutorerie de l'Archevêché de Reims, que possedoit le Cardinal Antoine, & par ce moien se vit sur d'étre un jour Duc & Pair. L'autre eut la survivance de la charge de Secretaire d'Etat. Ses grands services sont si recens qu'il seroit inutile d'en parler, tout ce qui vient d'arriver dans l'Europe, vient d'étre conduit par sa tête, & il tient aujourdhui sa place avec autant de reputation, que mon Maitre en a eu de son temps. C'est tout dire, ce me semble, à son avantage, cependant il me permettra de mettre cette diference entre ce temps-ci, & celui d'alors, sçavoir que mon Maitrebien loin d'étre secondé par un grand Roi, n'avoit point souvent de plus fort ennemi que celui à qui il tâchoit de rendre service, au lieu que le Roi d'aujourdhui est le premier à cheval, pour faire réuffir les entreprises qu'il a projettées dans fon cabinet.

Quoi qu'il en foit, tant de grands services du pere & du fils, n'ont pu mieux étre recompenses qu'ils le sont aujourdhui. Le pere est Chancelier de France, la plus belle charge de la Robe, & qui donne le pas, soit qu'on se trouve au Conseil ou à la Cour. Le fils est Secretaire d'Etat, Ministre, favori, & en un mot celui sin qui le Roi se reposé egalement de la paix, & de la guerre. Cependant en dois pas oublier une circonstance qui prouvera la reconnoissance du pere, & du fils. Mr. Colbert qui avoit l'administration des Finances, étant mort, il ya deux ans ou environ, ils ont procuré fa charge à Mr. le Pelletier, fils de celui dont j'ai parléci-dessus, & cela pour recompense de ce que nous avons dit.

Sijeme suis étendu un peu au long sur la naissance, & sur le progrés de la fortune de Mr. le Chancelier, & du Marquis de Louvois son fils, ce n'a pas été une chose si inutile que l'on diroit bien, aiant à parler dans la fuite de pluseurs grandes actions qui se passer lous leur Ministere. Il faloit donner une idée de ceux qui gouvernoient, & saire voir que ces grands coups de tête partent de gens consommés dans la politique, & dans les afaires les plus delicates.

Mais pour en revenir à ce qui me regarde, d'abord que j'eus refusé de me charger de la negociation, dont j'ai parlé ci-dessus, je ne sus vu de bon mil en aucun endroit, & fus tellement maltraité de la Reine, & du Ministre, que je resolus de me retirer. Le Roi cependant, aprés avoir exilé Mr. Defnoiers pour lui avoir ofé parler en faveur de la Reine, n'en usa pas si rigoureusement avec le Cardinal Mazarin, ni avec Chavigni qui avoient embraffe ses interêts. Il est vrai qu'ils s'y prirent plus finement, au lieu de propofer au Roi de la faire Regente, ils lui dirent que pendant qu'il étoit encore en état de le faire, ils lui conseilloient de vouloir régler les choses, comme il vouloit qu'elles fussent aprés sa mort: que le bas âge dans lequel il alloit laisser ses enfans , demandoit cela de lui . qu'au moins il auroit la consolation en mourant de sçavoir quelle seroit leur fortune, au lieu que s'il n'avoit cette precaution, ils seroient expolés à d'étranges évenemens.

Le Roi trouva beaucoup de raifon dans ceschofes, mais d'abord qu'il voulut mettre la main à l'auvre, il rencontra par fout des dificultés infurmontables. Il ne pensoit laisser la tuelle de ses enfans qu'entre les mains de la Reine, ou du Duc d'Orleans son fiere. Et l'un lui aiant paru l'esprit trop inquiet, & l'autre trop bonne Espagnole pour s'y pouvoir assurer trop bonne Espagnole pour s'y pouvoir assurer, il prit le milieu, qui fut qu'ils se méleroient tous de leur administration, esperant que l'un pour l'autre, ils en seroient mieux leur devoir. Il en arriva de cette conduite, comme d'un Etat qui demeure dans la neu-

DE MR. L. C. D. R. tralité, pendant que deux voisins demélent leur querelle; ni l'un ni l'autre ne furent contens'de ce que le Roi faisoit pour eux, & ce fut de nouvelles brigues pour faire changer sa derniere volonté. Ceux qui étoient de la Cour, s'apercevoient bien de tout ce qui se passoit, mais l'on ne pouvoit dire encore qui auroit le dessus, ni même qui gouverneroit la Reine, si elle devenoit jamais la maitresse absoluë. Car elle avoit l'esprit de faire bonne mine à tout le monde, ce qui lui aqueroit tous les jours de nouvelles creatures. Le Cardinal Mazarin faisoit cependant tout son possible pour faire pancher la balance de son côté, & afin que la Reine se laissat prevenir de son afection à son service, il profita des derniers momens de la vie du Roi, pour tâcher de lui faire faire quelque chose de plus qu'il n'avoit fait en sa faveur. Il lui remontra qu'une mere avoit toujours les seutimens de la nature, qui lui faisoient faire une grande diference entre les interêts de ses enfans, & ceux de. ses proches: qu'il n'en étoit pas de même du Duc d'Orleans, lequel aprés avoir ofé prendre les armes plusieurs fois contre lui, les prendroit bien plus facilement contre un enfant ; que dans le temps le plus florissant de l'Etat, sa naissance avoit été sufisante pour le faire suivre de quantité de Noblesse, à plus forte raison que ne seroit-ce point, quand il y joindroit une si grande autorité. Le Roi ne se laissa point toucher de ces paroles, il répon-

J'avois pris tant de goût à la Cour, que quelque refolution que j'eusse faite de la quiter, je ne m'etois pas mis encore en état de le faire. Je suivois la fortune du Duc de Richelieu, qui étoit celui que mon Maitre avoit institué pour porter son nom, & ses armes. Il y en avoit qui dioient qu'il étoit son fils, & qu'il avoit eu de la Duchelle de la Duchelle de la Duchelle de la Duchelle de la Course de la Duchelle de la Du

dit qu'il avoit pourvû à tout, par la forme qu'il avoit établie par sa déclaration, & mourut sans y

rien innover.

102 MEMOIRES chesse d'Aiguillon, mais il avoit trop peu d'esprit, pour être le fils d'un si grand homme; ce qui justifie affez que ce n'eft qu'une médifance. Quoi qu'il en foit, voiant qu'il traînoit plutôt son nom, que de le porter, je pris congé de lui sans dire pourquoi, bien mortifié neanmoins de quiter un léjour, que je croiois seul capable de captiver le cœur d'un honête homme. Mon dessein étoit de prendre parti à la guerre, qui étoit fortement allumée de tous côtes sur nos frontieres ; car quoi que j'eusse perdu bien du temps, je me trouvois encore fort, & vigoureux, & en un mot en état ce me sembloit de faire quelque chose. Cela m'obligea de faire ma cour à Mr. le Tellier, de qui j'étois connu assez particulierement, pour avoir lieu d'esperer quelque chose, mais comme c'étoit la politique même, il en parla à Mr. le Cardinal, qui lui défendit de me donner aucun emploi. Je reconnus bientôt qu'il faloit qu'il y eut quelque ordre comme celui-là, car Mr. le Tellier ne me parla plus, comme il avoit de coutume de faite, & au lieu de m'affurer positivement, comme il avoit fait auparavant, qu'il me donneroit ce que je demandois, fi se contenta de me dire qu'il seroit ravi de me faire service. C'étoit un mot fi en usage chez lui, quand il ne vouloit rien faire pour une personne, que je me le tins pour dit. Cependant je me plaignis de ce qu'il m'avoit amulé si long-temps, & Mr. de la Chastre m'aiant vu pestant , & grondant au sortir du bareau, me dit que si je voulois, il me chercheroit un Maitre, qui me consoleroit de celui que j'avois perdu. Je lui dis que je le voulois bien, pourvû que ce ne fut pas le Duc d'Orleans & m'aiant nommé en même temps le Duc de Beaufort, je lui répondis que je l'avois toujours bien estimé, mais qu'aiant été dans des interêts contraires à feu Mr. le Cardinal, il ne pourroit prendre de confi-

ance en moi, ni moi le servir de bon cœur. Il me demanda si j'étois sage de dire ce que je disois, &

## DE MR. L. C. D. R.

si aprés avoir été si long temps à la Cour, j'avois fait un assez méchant usage de tout ce que j'y avois vû, pour ne pas (çavoir qu'il n'y avoit que l'interêt qui dût regler les sentimens: que tant que Mr. le Cardinal de Richelieu avoit été au monde, j'avois bien fait de n'être pas des amis de ceux qui lui étoient oppolés, mais que maintenant que j'étois maltraité du Ministre, je devois me lier d'interêt & d'amitié avec ceux qui avoient sujet de le hair : que si quelqu'un étoit en ces termes avec lui, c'étoit fans doute Mr. de Beaufort, à qui il avoit volé les bonnes graces de la Reine-mere, & qui sans lui auroir pu faire toutes choses pour ses amis, & pour les creatures : que c'étoit un Prince ferme, vigoureux, qui sçavoit estimer les gens de merire, & à qui enfin il y avoit plaisir de se donner : que si je voulois, il lui en parleroit, & que quand ce ne feroit que la haine qui seroit commune entre nous pour Mazarin , cela sufisoit pour me donner plus de part qu'à aucun autre dans la confiance.

La peine que j'avois à quiter la Cour, & l'envie de me venger de la piece que me venoit de faire ce Ministre, firent que j'acceptai ses ofres, aprés m'etre rendu à ses raisons. Il en parla à Mr. de Beaufort, qui lui témoigna qu'il seroit ravi de m'avoir, & ce Prince lui aiant dit que je me trouvasse à Anet, où il devoit aller, je partis de Paris avec un de mes amis, qui avoit une maison en chemin, & avec qui j'avois fait une partie de longue paume. Nous envoiames toujours nos valets devant, & étant partis en-fuite, nous primes le chemin du cours la Reine, pour passer delà dans le bois de Boulogne, & gagner St. Cloud. Comme nous fumes un peu au delà de la maison du Marêchal de Bassompiere, où il y a aujourdhui un Couvent de Religieuses, on jetta une pierre au Gentilhomme avec qui j'étois, qui le frapa par derriere, desorte qu'il tourna visage pour voir d'où elle venoit. Il vit sur la terrasse du logis, dont je viens 104

de parler, des gens qui baifioient la tête,& croiant que c'étoient des femmes, Corbleu, me dit-il, elles veulent rire. Comme il disoit ces mots, ces gens se releverent, & nous jetterent encore des pierres, & il nous fut facile de voir alors que ce n'étoit pas ce que nous avions cru, mais des hommes qui ne se cachoient plus, & qui même nous insultoient de paroles, en nous accablant de coups. Mon ami mit en même temps le pistolet à la main, & une pierre lui aiant donné sur le bras, il ne marchanda point, & tira fon coup. Peu s'en falut qu'il ne tuât celui qui l'avoit ateint, & il alloit tirer son autre pistolet, si des gens du lieu ne l'eussent averti, que c'étoit le Duc d'Orleans qui étoit là avec toute fa Cour. Cet avis nous venant trop tard, nous crûmes incontinent que nous allions être poursuivis, & n'aiant point d'autre parti à prendre que celui de nous fauver, nous baissames la main, & donnâmes des deux à nos chevaux. Nous n'étions pas encore au haut de la montagne des bons hommes, que nous vîmes paroitre cinq ou fix cavaliers qui venoient à nous à toute bride, & quoi que nos chevaux fusient tout esfousies, nous piquames tout de nouveau sans leur laisser prendre haleine. Il eut été necessaire qu'ils eussent été bons pour nous tirer d'afaire, car il sembloit que les leurs volassent, & ils nous ateignirent devant que nous custions pu gagner le bois de Bonlogne. Comme nous vîmes qu'il n'y avoit plus moien de s'en défendre, nous primes le parti de tourner tête, & mon ami qui ne manquoit pas de courage, alloit tirer le seul coup quilui restoit, quand nn de la troupe qui étoit de ses amis , lui dit que puis que c'étoit lui , la paix étoit faite ,& qu'il n'y avoit qu'à rengainer. Au même temps joignant les éfets aux paroles, il courut l'embraffer, & les autres remettant leurs pistolets dans le foureau, nous en fûmes quites pour leur dire, que si nous avions cru que le Duc d'Orleans y eutété, nous nous serions bien empêchés de faire ce que nous avions fait. Ils nous païerent de la même monnoie dont nous les païions, c'elt-à-dire qu'ils nous affurerent auffi, que s'ils euffent fu que c'eut été nous, ils en euffent uf é autrement. Mais je doute fort qu'ils l'euffent pu faire, un Prince qui prenoit platift à aller tirer le manteau fur le pont-ueuf, comme faifoit le Duc d'Orleans, n'étoit pas d'humeur à s'arrêter, quelque priere qu'ils lui

eussent pu faire.

La paix étant faite de la maniere que je viens de dire, ils voulurent que nous nous en retournations aveceux, à quoi je m'opposai de tout mon pouvoir, & pour sçavoir que je serois suspect dans cette compagnie, & parce que je me voulois rendre ponctuellement à mon rendez-vous Tout ce que je pus dire neanmoins fut inutile, & aiant été obligé de marcher, nous trouvâmes Mr. le Duc d'Orleans avec cinq ou fix autres, qui failoient la débauche. Il n'examina pas si j'avois été au Cardinal de Richelien, ni si j'avois refusé de me donner à lui, il nous obligea de nous mettre à table, où aprés avoir bû jusques à l'excés, il eut envie de se donner un plaisir de Prince, c'est-à-dire, de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce fut de manger une omelette fur le ventre de Wallon, Colonel du regiment de Languedoc , homme d'une groffeur prodigieuse, mais qui n'avoit garde de devenir de plus belle taille, puis qu'au lieu de faire diete quelquefois, il n'avoit point d'autre pation que celle de faire bonne chere. Wallon se couchant donc tout de son long, presenta sa table qui étoit en relief, & ceux qui servoient aiant mis l'omelette dessus , l'excés de la débauche fir qu'il ne sentit pas delle le bruloit, ou du moins il crut qu'il y alsoit de son honneur de ne le pas dire.

Aprés que l'on eut mangé de ce ragout, dont le Duc d'Orleans aufli-bien que tous ses flateurs, exagererent mille fois la bonté, on dit qu'il faloit s'en retourner à Paris, & aller chez la Neveu qui étoit

une fameule courtisane. Quelques afaires que l'eusse, il falut que je fusse de la partie malgré moi: L'on y fit tout ce qu'on étoit capable de faire en l'ératoù nous étions, & aprés avoir fait enrager la maitresse du logis, & quelques autres de même trempequ'on étoit allé chercher, le Duc d'Orleans pour faire sa paix, dit qu'il leur vouloit donner du plaifir , & ce fut d'envoier querir un Commissaire, lous pretexte qu'on faisoit du bruit dans ce logis. Le Commissaire vint avec main forte, & Mr. le Duc d'Orleans nous aiant fait cacher dans une chambre à côté, il n'y eut que lui qui parut avec Wallon. Ils s'étoient couchés tous deux dans le lit avec la Neveu, qui étoit au milieu , & le Commiffaire le trouvant en flagrant delict, & ne le connoissant point, lui fit commandement de fe lever , & fur son refus dit à ses gens de l'emmener. En l'état où il étoit, ils se mirent en devoir de lui obeir, mais comme ils commençoient à le gouspiller, ils furent bien furpris de nous voir fortir de nôtre cache, non pas toutefois en posture de gens qui leur vouloient faire du mal, mais aiant le chapeau à la main, & portant grand respect à celui qui étoit dans le lit. Cependant rien ne les surprit davantage que l'habit du Duc d'Orleans qu'on aporta, & le cordon bleu, fur lequel ils jetterent d'abord les yeux, leur frapa tellement la vue, que quand la foudre seroit tombée, ils ne seroient pas demeurés plus Le Commissaire commençant à reconinterdits. noitre son erreur, se jetta aux piés du Duc pour implorer sa misericorde, le Duc lui dit de ne rien craindre, & qu'il enseroit quite à bon marché. Nous ne sçavions ce qu'il vouloit faire, mais il ne fut pas long-temps à prendre son parti. Il fit venir les autres courtifanes qui n'avoient point encore paru devant le Commissaire, & les aiant fait arranger fur le bord du lit, les unes auprés des autres, & presenter le derriere, il obligea le Commissaire, & toute sa troupe, de venir rendre hommage

mage à ce qu'ils voioient, nus en chemise, une bougie à la main, pour faire, disoit il, amande ho-

norable.

Il nous fut permis aprés cela de nous en retourner chacun ou nous voudrions; & comme j'avois perdu bien du temps, & que je craignois que Mr. de Beaufort ne fut déja à Anet, je marchai toute la nuit, depeur qu'il ne fit un mechant jugement de mon retardement. Je trouvai qu'il n'étoit pas encore arrivé, dont j'eus beaucoup de joie. deux jours s'étant passés sans que j'en entendisse parler, je ne sus ce que cela vouloit dire. Comme j'étois dans une grande impatience, & que d'ailleurs je m'enquiois, je fortois le plus fouvent ,& m'avançois sur le grand chemin, pour voir si personne ne venoit. Enfin je vis venir un homme à toute bride, & ne doutant point que ce ne fut quelqu'un de la part, je le voulus arrêter pour lui demander des nouvelles, mais n'aiant pas le temps de me répondre , il passa outre , & entra dans le château. On en ferma les portes incontinent, & j'en fus d'autant plus surpris, qu'il s'en faloit de beaucoup que la nuit ne fût venuë. Je m'en étois aproché à dessein d'yentrer, & frapai à la porte afin que l'on me vînt ouvrir, mais ce fut inutilement. J'y demeurai une heure sans qu'il vînt personne, & j'étois prêt de m'en retourner ,quand j'entendis des pleurs qui me firent ouvrir les oreilles. On abaissa en même temps le pont-levis, & je sus que cette afliction provenoit de ce qu'on avoit arrêté le Duc de Beaufort.

Ce Prince avoit été fort bien avec la Reine-mere, elle lui avoit donné des marques d'eftime. Le de confiance, qui faioient qu'on n'en pouvoit douter. Car un jour qu'elle avoit eru que le Roi dit mourir, el le lui avoit remis fes enfansentre les mains, ce qui avoit donné de la jalouste à cous les Princes. Si le Duc de Beaufort en eut bien ulé aprés cela, il y avoit aparence, que s'il n'avoit pas été.

Ministre, il auroit du moins été des plus avant dans la faveur, mais aiant fait des brigues avec Châteauneuf, à dessein de perdre le Cardinal Mazarin, celui-ci ne se vit pas plutôt le maitre, qu'il dissipa cette faction, faisant arrêter la meilleure partie de ceux qui en étoient, & exilant les autres. Quoi que je ne susse rien de toute cette intrigue , je ne laissai pas d'y étre envelopé. Quelqu'un aiant reporte à Mazarin qu'il m'avoit vû parler à Mr. de Chastre, il me mit au nombre de ceux dont il vouloit s'assurer, & je fus bien furpris ,qu'en m'en revenant d'Anet, je me vis mettre à la Bastille. Mr. de la Chastre n'en fut pas quite à meilleur marché; au contraire comme il avoit plus à perdte, il ne put recouvrer sa liberté, qu'en donnant sa demission de la charge de Colonel General des Suisses qu'il avoit.

Il est vrai qu'il ne demeura pas si long-temps en prison que moi, comme je n'avois pas de ces puisfantes protections qu'il pouvoit avoir, je fus oublié dans ma misere, & je n'eus pas seulement la confolation d'étre visité des miens. En éfet, mon pere . & ma belle-mere, voiant que j'étois mélé dans les afaires d'Etat, ne voulurent pas s'exposer à la colere du Ministre, & aiant peur que mes freres cuffent plus de naturel, ils leur défendirent de me venir voir. Il est impossible de dire quel fut mon defespoir, sur tout dans les commencemens. Mais enfin n'y aiant rien à quoi l'on ne s'accoutume, je fis de necessité vertu, & passai six ans entiers sans autre compagnie que celle de quelques livres, qu'on m'avoit permis de faire venir. Cependant Mr. de Beauforts'étoit sauvé de Vincennes, où il avoit été emprisonne, & voiant que tous les Ordres du Roiaume étoient mécontens de la conduite du Cardinal Mazarin, il recommença ses brigues, mais avec plus de fruit qu'auparavant. Il y avoit fi long-temps que j'étois en prison ,que jene croiois pas que perfonne songeat que je fusse encore au monde. Mais lors

lors que j'y pensois le moins, je vis entrer un homme dans ma chambre; que je reconnus pour étre à Mazarin. Il me dit qu'il venoir m'ofrir ma liberté, fije lui voulois promettre, qu'aprés me l'avoir donnée, je l'avertirois de bonne foi de tont ce que je sçaurois des intrigues du Duc de Beaufort. Je ne balançai point sur la réponse que j'avois à faire, je lui dis que sa proposition me faisoit bien connoitre pourquoi j'avois été arrêté, que c'étoit aparemment pour avoir été soupçonné d'avoir intelligence avec ce Prince, que Dieu sçavoit ce qui en étoit, mais que quoi que je n'eusse aucun engagement avec lui, rien n'étoit capable de me faire tromper un homme avec qui l'on croioit que j'avois été bien. Il me voulut dire plusieurs choses pour me faire changer de resolution, mais ne lui aiant point fait d'autre réponse, finon que le métier d'espion ne me convenoit pas , il s'en alla reporter à son Maitre ce que je lui avois dit.

La proposition qu'il m'avoit faite, me fit juger qu'il faloit que le Duc de Beaufort le fût fauvé, & que même il se faisoit craindre. L'envie de le seconder dans son ressentiment, me sit souhaiter de pouvoir comme lui trouvet moien de recouvrer ma liberté, & y aiant pensé serieusement, je mis en pratique le seul moien que j'en avois. Je gagnai celui qui m'aportoit des livres, & comme il venoit si souvent, qu'on ne se défioit plus de lui, il me donna à plusieurs tois dequoi faire une corde afsez longue, pour décendre de ma chambre dans le fosse. Quelque peril qu'il y eut dans cette entreprise, j'en vins à bout une nuit qu'il faisoit fort obl'cur, & comme j'avois remarqué exactement toutes choses, je trouvai moien de sortir du fosse, & fus entrer dans Paris par la porte St. Martin. Je paffai le rette de la nuit fous l'ovant d'une boutique n'y aiant pas d'aparence d'aller éveiller personne,& la pointe du jour étant venue, j'entrai dans une chambre garnie au fauxbourg St. Germain. Jc. m'informai là de ce qui se passoit, & aiant su que tout étoit en combustion dans la ville, au suier d'un édit qu'avoit envoié le Cardinal, par lequel il taxoit toutes les Cours souveraines, la haine que j'avois pour lui, me fit oublier l'amour que je devois avoir pour ma Patrie, qui étoit menacée par là de grandes revolutions. En éfet, le Parlement que cela regardoit, donna en même temps un arret contre ce Ministre, & quelques-uns de ses Membres furent même d'une opinion si violente contre lui, que si l'on eut suivi leur conseil, on auroit tâché tout d'un coup de venger dans son sang, mille atentats qu'ils pretendoient avoir été faits

au prejudice des loix de l'Etat.

Le peuple qui se voioit accable d'Edits, entra dans les interêts du Parlement, & toutes choses se disposerent à la sedition, & à la revolte. Mais ce qui la hâta, fut que la Reine-mere fit arrêter quelques-uns de ce corps, ce qui servit comme de fignal pour prendre les armes. Dans un moment les chaînes furent tenduës, les rues barricadées, & les arrifans fans fonger qu'en quitant leurs boutiques, ils alloient ceffer de gagner leur vie, se travestirent en gens de guerre, tant la haine étoit grande contre le Ministre. La Reine-mere erut apailer ce desordre par la douceur, mais l'aiant tenté inutilement; elle fit paroitre quelques soldats du regiment des Gardes qui ne firent qu'irriter les feditieux. Je crus alors qu'il n'y avoir plus de danger pour moi de fortir, & un garçon qui m'avoit fervi me reconnoissant, s'écria qu'il me faloit demander ce que c'étoit que de Mazarin, & que j'avois éprouvé sa violence. En même temps il vint à moi pour me saluer, mais j'étois fi en colere de ce qu'il m'avoit fait connoitre, qu'au lieu de recevoir fes complimens, je me mis ale gronder bien fort. Tous ceux qui avoient ou'i ce qu'il avoit dit, vingent autour de moi , & me firent cent questions , auxquelles je n'avois garde de répondre. Mais les plus zcles

zelés m'obligerent à aller avec eux au corps-degarde, disant qu'ils vouloient que je les commandaffe, en cas qu'il arrivat quelque chose, & que j'avois la mine de sçavoir mieux qu'eux le métier.

Cette sedition auroit été bien loin, sela Reine qui avoit refusé d'abord de rendre les prisonniers , ne s'y fut à la fin resoluë, & cela aiant fait rentrer chacun dans le devoir, j'eus peur que ce qui m'étoit arrivé, ne me fit de nouvelles afaires auprés du Ministre. En efet, apres m'avoir fi fort maltraité fans fujet, il me femble que j'avois lieu de craindre qu'il ne m'accusat d'avoir été un chef des seditieux, & quoi que la Reine-mere eut promis de tout oublier, comme je sçavois qu'on ne manque jamais de pretexte, quand on veut perdre un homme, je me vis obligé à chercher quelque protection. Celle du Parlement me parut la plus affurée en l'état où étoient les choses. Non-seulement il avoit l'amitié du peuple, qui étoit affez simple de croire que tout ce qu'il faisoit n'étoit que pour lui , mais il avoit encore engagédans ses interêts plusieurs Provinces. qui ne vouloient pas moins de mal au Cardinal Le Parlement reçût ma requête qui lui Mazarin. fut presentée par le Duc de Beaufort ,qui étoit merveillensement agreable aux Parisiens, parce qu'ils le croioient irreconciliable avec Mazarin. Ma requête fut enterinée,& me voiant en sureté, je me liai d'interêt avec le Duc de Beaufort, & avec tous ceux qui haifloient le plus le Cardinal. Si je voulois raporter toutes les brigues que l'on fit contre lui , il faudroit que ces Memoires fussent en plusieurs volumes, mais aiant resolu de ne parler que des choses auxquelles j'ai eu quelque part, je me contenterai de dire que le Parlement lui en fit tant , qu'il resolut de le punir. Il lui étoit impossible d'en venir à bout, à moins que de reduire Paris à l'obeiffance, lequel avoit, comme j'ai dit ci-devant, pris son parti avec tant de hauteur. & qui étoit encore tout prêt de le prendre au moindre sujet qu'il

TIL lui en donneroit. L'entreprise paroissoit non-seulement dificile, mais encore au dessus de ses forces. Il y avoit plus de cent mille combatans dans la ville. & toutes les troupes du Roi ne montoient à rien, s'il faut ainsi dire. Neanmoins le Duc d'Anguien qui étoit devenu Prince de Condé par la mort de son pere, étant revenu de Flandres, & lui aiant promis d'épouser son parti, on retira son armée de les quartiers, & toute la Cour étant sortie de Paris, la ville fut blougée. Comme il n'y en a point de si peuplée dans le monde, les passages que l'on avoit occupés, la jetterent bientôt dans la misere ; & chacun aiant dit que c'étoit une honte de soufrit d'étre afamés par une poignée de gens, on donna heure pour faire revue des forces qui étoient sur Ces forces étant arrivées sur le champ de bataille, les Capitaines qui étoient tous des Conseillers, car ce n'étoient que des compagnies de bourgeois, voulurent les mettre en baraille, afin de les faire voir aux Generaux; mais pas un ne sçachant comme il s'y faloit prendre, ce fut un desordre si épouvantable, qu'ils aprêterent même à rire à ceux même qui n'en sçavoient pas plus qu'eux. Cependant il sortit un homme des rangs, qui tout fier, & tout bonfi de gloire, dit que ce n'étoit pas aussi comme cela qu'il faloit commander, qu'il avoit été six mois soldat aux Gardes, & qu'il se trompoit bien, ou qu'il en viendroit mieux à bout. Chacun fut ravi d'entendre qu'il y avoit parmi eux un homme de service, & lui aiant déferé le commandement, par un cri de, Vive le Parlement, & nôtre nouvel Officier, il fut creé Major general de l'infanterie, pour marque de laquelle charge, il reçûtune canne des mains de Vedeau de Grammont Confeiller aux enquêtes. Grammont fut même tour prêt de lui donner son hausse-con, mais aiant peur qu'il ne s'égarât, & que celane fit perdre à la Maison la reputation où elle étoit d'avoir l'humeur guerriere, il lui en fut chercher un autre. Son fils

DE MR. L. C. D. R.

continuant dans les mêmes inclinations, conserve cherement ce hausse cou aussi-bien que sa barbe, qui fait croire fur tout dans le Carnaval, que c'est quelque vieux corporal qui s'est déguisé en Confeiller.

Le nouveau Major se brouilla un peu dans son ordre de bataille, neanmoins chacun aiant admiréce qu'il avoit fait, les Officiers du regiment l'emmenerent d'îner en ceremonie, & lui donnerent le haut bout à la table. On parla là des moiens de faire lever le blocus, & tout ce que le Major prononça fut cru comme des oracles. Cependant cela n'empêcha pas le Prince de Condé de faire ataquer. Charenton, où les Parisiens avoient jetté trois mille hommes sous la conduite de Clanleu, & ce poste leur étant de consequence, il sortit vingt mille hommes de la ville pour marcher au secours. J'en étois comme les autres, & j'avois l'honneur d'étre un des principaux Officiers de cavalerie, laquelle avoit été commandée pour soûtenir l'infanterie. Nous lui laissames donc prendre l'avant-gardeen sortant, mais elle n'eut garde de s'atribuer ce qu'elle ne vouloit pas lui être dû. Le Prince de Condé étant venu au devant de nous avec trois ou quatre cens chevaux, elle voulut prendre le poste de l'arrieregarde, mais comme l'ordre de bataille étoit dispole autrement, nous ne le soufrimes point, & continuâmes à lui déferer l'honneur d'étre à la tête en nous retirant à toute bride vers la ville. prit pour une fuite, ce qui n'étoit qu'un éfet du commandement qu'on nous avoit fait de nous tenir à l'arriere-garde. Quoi qu'il en foit , si le Prince de Condé eut voulu, il eut passé toute nôtre infanterie à la pointe de l'épée, mais il se contenta de prendre Charenton, où il perdit le Duc de Châtillon fon parent.

l'eus honte de rentrer dans la ville aprés une action comme celle-là, car quoi que je n'eusse peutétre pas fui des premiers, il me sembloit toujours

MEMOIRES

que c'étoit affez que d'avoir été dans une si méchante compagnie, pour avoir part à l'afront. Depuis ce temps nous voulûmes encore éprouver nos forces, mais aiant été batus par tout, quoi que nous fussions toujours dix contre un, je vis bien que je n'aquererois jamais trop d'honneur, tant que je ne combatrois qu'à la tête d'une milice. Cependant le Parlement ne diminuoit rien de la haine qu'il avoit contre le Cardinal, mais comme dans le cas dont il s'agissoit, le proverbe étoit faux qui dit, qu'il faut que l'Epée cede à la Robe, il songea à s'accommoder, d'autant plus que mille gens de qualité, qui sembloient avoir pris son parti, entretenoient commerce avec la Cour. Plusieurs n'étant pas d'avis de cela, dirent qu'il valoit mieux envoier demander du fecours à l'Archiduc ; & le Prince de Conti, qui avoit été déclaré Generalissime du parti, étant de cet avis, on nomma le Marquis de Noirmoustier, & Laicques, pour y aller. Je fus aussi de ce nombre, non pas en qualité comme eux de Plenipotentiaire, mais de Ministre subalterne qui devoit suivre leur avis.

Je ne craignis point cette fois-là de m'aller montrer, y étant envoié de si bonne part, & ne doutai point que nous n'y fussions bien reçus. En éfet , l'Archiduc nous promit de faire marcher son armée pour dégager Paris, & je fus laissé auprès de lui pour le faire ressouvenir de ses promesses. n'y eus pas demeuré huit jours, que je m'aperçûs que le Comte de ..... , qui étoit toujours son favori, traversoit nos desseins. Il ne voulut pas d'un homme si clairvoiant que moi pour l'éclairer, il manda à Laicques qui étoit son ami, qu'il fit entorte qu'on me fit revenir bientôt, & tout ce que je pus comprendre à cette conduite, c'est que Madame de Chevreuse qui paroissoit desirer la perte du Cardinal, & qui étoit toujours bien avec ce Comte, tâchoit d'empêchendentrée de ces troupes dans le Roiaume, pour faire un traité plus avantageux pour pour elle. Cependant nôtre voiage aiant donné de l'inquietude à la Cour, elle fit la moitié du chemin pour tâcher d'avoir la paix ; & comme l'Archiduc tardoit trop à venir , & même que le Parlement commençoit à se repentir d'avoir apellé les étrangers, la chose sur bientôt concluë.

Chacun y stipula ses interêts, les uns eurent de l'argent, les autres des charges, & il n'y eut que moi qui n'eus rien, quoi que les principaux du parti m'eussent promis qu'on me feroit donner quelque établissement. Ce fut alors que je reconnus le peu de fonds qu'il y a à faire (ur la parole des Grands, lesquels nous promettent tout, quand ils croient avoir afaire de nous, & nous oublient dés que nous ne leur sommes plus necessaires. Enfin j'aurois été reduit en un pitoiable état, sans marente de Lion. C'étoit la seule chose que j'avois ; & mes freres avoient consumé tous les autres bienfaits que je pouvois avoir eus. Ce n'étoit pas dequoi faire le grand Seigneur, mais toujours ce n'étoit pas aussi dequoi être tout-à-fait miserable. Cependant cela m'avoit apris à être bon ménager, & comme je n'avois plus personne à qui pouvoir demander, j'avois reduit mon train à un valet de chambre, & à un laquais, au lieu que du temps de Mr. le Cardinal de Richelieu, j'avois toujours fix ou sept domestiques. Cela me sembloit étrange, parce que j'étois accoutumé, comme on dit, à nager en grande eau, mais je ne sçavois pas encore ce que c'étoit que de la necessité, & je ne tardai gueres à l'aprendre.

Mazarin qui me vouloit un mal à mourir , pour m'etre sauve de prison, & pour avoir pris parti contre lui dans ces derniers troubles, me fit laifir marente sous un nom emprunté; & faisant faire d'autres saisses de même nature, il empêcha que je n'en fusse averti, que lors que je fus pour toucher de l'argent. Je fus surpris de trouver des creanciers que je ne connoisso pas, mais traitant cela de bagatelle, je sus chez un procureur qui me dit la même chose, & qu'il me steroit bientot donner main levée. Cependant il me demanda les saisses, & n'aiant pas eu la precaution de les prendre, je m'en retournai chez celui qui avoit acoutumé de me païer, lequel me remit au lendemain. Le lendemain jy sus, & l'on me dit qu'il étoit allé à dix lieués de Paris, chez une de ses sœurs qui se mouroit.

On me traîna sous ce pretexte pour le moins quinze jours, & je n'eus garde de deviner que cet homme d'intelligence avec Mazarin, s'étoit fait celer pendant tout ce temps-là. Enfin quelqu'un m'aiant dit qu'il l'avoit vû dans la rue, j'y retournai, louant Dieu de ce que son absence n'avoit pas duré plus long-temps. Mais on me voulut dire encore la même chose, ce qui me fit juger qu'il y avoit du mal-entendu. Je dis tout resolument que je sçavois son retour par des gens qui l'avoient vu , & que j'atendrois plutôt tout le jour , que de ne lui pas parler. Il n'étoit pas loin de là, & aiant éconté tout ce que je disois, il cria de loin qu'on me fit entrer, & qu'il n'importoit pas pour moi. Il me fit de grandes excuses de ce qu'il étoit parti sans me donner contentement, me dit qu'il ne faisoit que d'arriver, qu'il chercheroit mes papiers le soir, & que je les aurois sans faute le lendemain à quelle heure je voudrois. Je pris encore cela pour argent comptant, & étant revenu des la pointe du jour, il fit le malade, & me dit que l'état où il étoit , l'avoit empêché de me tenir parole. Il voulut encore me remettre à un autre jour, mais ma patience étant à bout, je fus chez mon procureur pour dreffer un commandement. Lui étant fignifié, il ne parla plus de saisse, mais fit réponse que je pouvois m'adresser à Lion, que sa commission étoit cessée, & pour prouver ce qu'il disoit, donna copie d'une pretendue revocation. C'étoit me renvoier, comme on dit,

211

DE MR. L. C. D. R.

JE MR. L. C. D. R. au Calende Gree, & étant obligé d'écrire à Lion, j'envoiai mon contract par la poste, afin qu'en même remps qu'il seroiu arrivé, celui à quij 'écrivois, sift ses diligences. J'atendis de se nouvelles deux ou trois ordinaires, mais fort inutilement, mon contract se trouva perdu, & ce sut un autre que lui qui mele manda, à qui j'avois sait écrire par un

de mes amis.

Tout cela me fit perdre bien du temps, & s'en étant encore passé beaucoup, devant que j'eusle pu lever une autre grosse, enfin l'on me manda de Lion que le païeur ordinaire étoit remis, & que c'étoit à lui que je me devois adresser. Je lui fis fignifier un autre exploit, & il répondit alors qu'il y avoit des saisses entre ses mains, lesquelles je devois faire lever, devant que de le pouvoir contraindre. Je le fommai d'en donner copie, & y aiant satisfait, il me donna le nom de sept creanciers seulement, dont, comme j'ai déja dit, je n'avois jamais ou'i parler. Je les fis assigner à leur élection de domicile, & aprés être comparus par procureur, il y en eut trois qui déclinerent la jurildiction du Châtelet, sous pretexte de quelque privilege. L'un vouloit me traduire aux requêtes du-l'alais, l'autre à celles de l'Hôtel, & le dernier au grand Confeil, où il pretendoit avoir ses causes commises. Enfin l'instance aprés avoir duré trois mois, étant prête à juger, un la porta au Conseil privé, fous pretexte d'un reglement de Jule tombai malheureusement entre les mains d'un Raporteur, qui naturellement avoit aversion du travail, ainsi je crus quelque temps que s'il ne me jugeoit pas, il y avoit plus de naturel, que de malice. Mais enfin je me trompai, & aiant gagné un de ses laquais, il me dit en confidence que je ne m'arendisse point à étre jugé, & que cela étoit defendu à son maitre. Je lui demandai comment il le savoit, à quoi il me répondit qu'il y étoit venu un homme de la part du Cardinal Mazarin MEMOIRES

pour lui faire cette priere, & sur le portrait qu'il m'en fit, je reconnus que c'étoit Bellinzani, digne

serviteur d'un tel Maitre.

Il est impossible d'exprimer mon ressentiment à ce discours, je parlai au Maitre des requêtes avec vigueur, mais n'en aiant pu tirer raison, je fus m'en plaindre à Mr. le Chancelier Seguier, qui promit de me faire justice. Deux jours aprés ce ne fut plus cela, d'abord que Mazarin lui eut parlé, il ne iongea plus à sa parole, & quoi que je fusse tous les jours chez lui, j'avançai tout autant que fijen'y avois pas été. Cependant l'argent commençoit à me manquer, & j'avois deja été obligé d'en emprunter à mes amis, qui avoient compassion de l'état où j'étois reduit. J'écrivis à mon pere de vouloir avoir pitié de moi, mais je n'en eus point de réponse, & j'aurois été entierement abandonné, si tout le monde eut été comme lui. On me conseilla de presenter un placet à la Reine-mere, Princesse pitoiable, & qui n'étoit haie des Parisiens que parce qu'ils ne la connoissoient pas. Je la priois de vouloir ordonner à Mr. le Chancelier de me rendre justice, & au Raporteur de juger mon proces ; mais cette Princesse se reposant de toutes choles pour mon malheur fur le Cardinal Mazarin, je n'eus garde de recevoir de grace de celui qui étoit ma partie.

Il m'arriva alors ce qui arrive à tous les malheureux, je fus abandonné de ceux que je croiois mes amis, & aprés avoir encore sollicité vainement pendant deux ou trois mois, je tombai dans une li grande pauvreté, que je me fis honte à moi-même. Ne sçachant plus où donner de la tête, ma derniere resource fut d'aller chez mon pere , esperant qu'aprés avoir fait tant de choses pour la maiion , il ne me refuseroit pas quelque petit secours , quand je le lui demanderois autrement que par lettres. A peine eus-je dequoi me conduire jusques chez lui, & c'étoit sans doute une chose digne de

## DE MR. L. C. D. R.

pitié, de voir un homme qui avoit fait autrefois si belle figure, etre reduit à se voler un repas, depeur de manquer d'argent. Les anciens domestiques qui sçavoient quelle avoit été mon opulence, ne voulurent pas croire que ce fut moi, quand j'arrivai, & si mon pere & ma belle-mere eussent pu comme eux me méconnoitre, ils l'auroient fait de bon cœur. A peine me firent-ils manger à leur table, quoi que je les y trouvasse en arrivant, & ce ne fut que reproches pendant le souper, de ce que ma méchante conduite m'avoit reduit en cet état. C'est une étrange chose que la misere, elle abat l'esprit aussi-bien que le corps, je ne sus que leur répondre, & fi je n'avois soupiré de moment à autre, on auroit cru que j'aurois perdu toute forte de fentiment. -

Je me trouvai si mal dés le premier jour dans cette maison, que si j'eusse su où aller, je n'y aurois pas demeuré un quart d'heure. Mais nôtre pauvre Curé étoit mort il y avoit deux ans, & il me sembloit que le ciel eut pris plaisir à me combler de disgraces. Je patientai donc ne pouvant mieux faire, & tâchant de faire entendre raison à mon pere, je le sondais il scroit d'humeur à me prêter quelque chose pour m'en retourner à Paris. Je lui dis que n'y aiant rien de si clair que mon afaire, on ne pourroit pas toujours me dénier justice, que la perfecution n'avoit qu'un temps, que même le Cardinal Mazarin le lasseroit de m'en faire, quand ce ne seroit que pour éviter les plaintes que je ferois contre lui. Je lui dis encore quantité de choses, pour lui faire voir que son argent ne seroit pas perdu, & que mon dessein étoit de le lui rendre; mais m'interompant brufquement; Vous me prenez, me dit il, fans doute pour une grande dupe , croiez-moi , allez faire vos contes à d'autres, je içais pourquoi vôtre rente est faile, & ces creanciers contre qui vous déclamez tant, font bien malheureux d'avoir afaire à un homme avec

## MEMOIRES

120 qui non-seulement ils courent risque de perdre leur dû, mais qui a encore tant de méchante

Si j'eusse pu me poignarder sans ofenser Dieu, je n'y aurois pas manqué dans le desespoir où me iet. terent ces paroles. Je ne pus m'empêcher de lui faire mille reproches, & quoi que je susse à quoi le respect m'obligeoit, je dis & fis des choses qui n'étoient pas honêtes à faire, ni à dire devant son pere. Il prit sujet de là , lui ou ma belle-mere , de ne vouloir pas que je mangeasse davantage à leur table, & afin que je n'en doutasse pas, il vint un valet des dix-heures du matin qui mit un couvert sur la mienne, & me signifia leur volonté. Cependant quoi qu'on s'y fût pris de si bonne, heure, je n'eus à manger que quand on desservit de devant eux, & j'eus l'honneur de parrager les restes de leur table avec leurs valets. Mais ce qui me faisoit le plus enrager, c'étoit de voir la gloire de mes freres, & entr'autres de l'Abé, qui s'en faisoit si fort accroire, qu'il sembloit que personne ne le valut. Il avoit vingt-cinq ou trente chiens, cinq ou fix bons chevaux, & deux piqueurs; & quoi qu'il n'eût tout cela que par mon moien, il ne m'ofrit jamais un coureur pour aller à la chasse.

C'est une raillerie de dire qu'on meurt de douleur, j'en serois mort si l'on en mouroit. je demeurai trois mois dans cette maifon toujours traité de même, au bout desquels n'y pouvant plus foufrir le traitement que j'y recevois, je m'en recournai à Paris. J'eus bien de la peine à arracher de mon pere dequoi faire mon voiage, mais je n'étois pas encore à deux lieues de chez lui, que celui qui étoit alors son Curé courut aprés moi, & m'aporta dix pistolles. Il me dit qu'il y avoit long-temps qu'il avoit dessein de me les ofrir, mais que les aiant données à garder à un de ses amis, il ne les avoit pu ravoir plutôt : que son predecesseur m'avoit tant d'obligation, & lui à son predecesseur, qu'il auroit bien souhaité en avoir davantage pour me les donner.

J'avois reçû en ma vie quantité de fommes confiderables de Mr. le Cardinal, mais j'avoile que je n'avois jamais été fi sensible à ses bienfaits, que je le fus à celui-ci. Je dis au Curé, que j'acceptois de bon cœur ce qu'il me donnoit, & que Dieu me feroit la grace de lui en témoigner un jour ma reconnoissance: que je n'en faisois point le fin, que je ne pouvois être en plus grande necessité, & que pour dire les choses comme elles étoient, il me rachetoit la vie. Nos complimens étant finis de part & d'autre, je continuai mon chemin , & étant arrivé à Paris , j'y trouvai la guerre civile toute prête à se rallumer. Le Prinre de Condé étoit allé à St. Maur sur une fausse allarme, & sa Cour n'étoit gueres moins grosse que celle du Roi. Ce Prince qui avoit fi-bien fervi le Cardinal Mazarin, ainsi que j'ai raporté cidevant, en avoir eu pour recompense une rude prison, de laquelle il n'étoit sorti que par un bonheur extreme. Ainsi craignant à tous momens qu'on ne lui fit le même traitement qu'on lui avoit fait, il minutoit la guerre, laque le sui étoit soufiée aux oreilles par quantité de gens qui haifsoient Mazarin. Si j'eusle été dans l'équipage que curois souhaité, je n'aurois pas manqué de lui aller faire ofre de mes tres-humbles services, mais étant si diferent de ce que j'avois été autrefois, je me contentai de faire des vœux pour qu'il pût réüssir dans ses desseins.

Cependant le Parlement recommençoità donner des arrêts contre Mazarin, & même il avoit été obligé de lortir du Roiaume, pour le dérober à la furie du peuple, qui avoit demandé son éloignement. Voiant une occasion si favorable pour moi, je presentai requête à la Cout, par laquelle je lui exposai mon afaire comme elle étoit, & l'injustice qu'on me faisoit depuis tant de temps.

Elle répondit, & ordonna que nonobstant l'instance pendante au Conseil, mes parties seroient assignées devant elle. A quoi aiant satisfait, personne ne comparut; si bien que j'eus arrêt, par lequel le païeur fut condamné à vuider ses mains dans les miennes, moiennant quoi il seroit valablement déchargé. Il n'osa s'opposer à cet arrêt, depeur que je ne le fisse passer pour un Mazarin , qualité qui étoit capable de perdre un homme, sur tout à Paris, où la populace en vouloit beaucoup à ceux qui avoient cette reputation. Je touchai donc tout d'un coup une bonne somme, ce que je n'ens pas plutôt fait, que j'envoiai vingt pistolles à nôtre Curé, scavoir dix pour son principal, & autant pour l'interêt. Cependant l'éloignement du Ministre n'étoit qu'une grimace pour amuser le peuple, & il avoit encore autant de credit dans le Confeil, que s'il y eut été present. Chaenn en faisoit du bruit, sur tout le Prince de Condé, qui avoit un parti puisant dans le Parlement, & parmi le peuple. Car sa reputation, qui étoit fondée sur quantité de victoires qu'il avoit déja remportées , lui atiroit également, & ceux qui avoient été presens à tant de grandes actions. & ceux qui n'avoient fait qu'en entendre parler. Son pretexte, comme je viens de dire, étoit la crainte d'un traitement pareil à celui qu'il avoit reçû; mais son veritable motif étoit de rendre sa fortune encore meilleure gu'elle n'étoit, ce qui étoit fort aifé à connoitre par la conduite. Car en même temps qu'il tâchoit de faire accroire qu'il étoit irréconciliable avec Mazarin, il traitoit avec lui en secret, & s'il lui eut accordé toutes ses demandes, non-seulement il auroit soufert son retour, mais auroit été encore tout disposé à lui rendre son amitié. L'on ne scaupoit dire à quoi il tint que leur traité ne réuffit, fi ce n'est que l'ambition de ce Prince le tourmentant continuellement, il faifoit tous les jours de nouyelles demandes, à meiure qu'on lui accordoit les

anciennes. En efet , je sçais bien que le Cardinal lui envoia dire plusieurs fois, que tout ce qu'il avoit demandé lui étoit accordé, & il ne tint qu'à lui que les troubles, qui arriverent peu de temps après.

n'arrivaffent pas.

Si je voulois raporter tout ce qui les preceda, je le ferois ausli-bien qu'aucun autre, mais cela étant plutôt d'un Historien, que d'un homme qui écrit des Memoires, je me contenterai de dire qu'aprés beaucoup d'allées & venuës de part & d'autre, on eut recours aux armes. Le Prince de Condé qui avoit beaucoup de places de guerre à lui, y envoia de ses creatures pour les défendre en cas de siege, &c fur tout à Montrond qui étoit dans le cœur de la France, & qui passoit en ce temps-là pour une place imprenable. Mon reflentiment ne me permettant pas de demeurer neutre dans cette guerre, je m'atachai auprés de Mr. de Beaufort, lequel aprés avoir été mal avec le Prince de Condé, jusques à se vouloir poignarder l'un l'autre, s'étoit enfin reconcilié avec lui par l'entremise du Duc d'Orleans. Or il faut sçavoir que le Duc d'Orleans se laissoit gouverner par le Cardinal de Rets, par le Duc de Rohan, & par Chavigni, & que ces trois personnages aiant chacun leur interêt particulier en recommandation, l'avoient empêché bien des fois de conclure la paix, ce qu'il lui eut été aisé de faire, puis que le Prince de Condé en faveur de qui il s'étoit déclaré, ne lui auroit jamais ofé contredire. Le Cardinal Mazarin qui étoit revenu à la Cour, se voiant à la veille de si grands troubles, voulut faire un dernier éfort pour les prevenir, & resolu de contenter le Duc d'Orleans, & le Prince de Condé, s'ils vouloient ne pas tant infifter fur les interêts de ceux qui avoient pris parti avec eux, il manda au Prince de Conde de lui envoier quelqu'un des fiens, en qui il prit confiance, mais dont il me fe fut point encore servi dans leurs negociations, afin que les démarches ne pussent être suspectes à ceux

qui avoient interêt d'en empêcher le succés. Le Prince de Condé prit un de les Gentilshommes à qui il donna ses pretentions par écrit, mandant au Cardinal, qu'il étoit inutile de penser long-temps là dessus, & qu'il n'en vouloit rien rabatre. C'étoit une loi bien dure pour le Cardinal, qui aprés cela n'avoit plus qu'à choifir de la paix ou de la guerre; mais l'un lui femblant encore meilleur que l'autre, il figna le traité, disant à ce Gentilhomme, que comme il y avoit des choses, qui demandoient quelque temps, devant que d'en pouvoir voir l'execution, il prioit le Prince de Condé de dire au Duc d'Orleans, dont les interêts n'avoient pas été aufsi oubliés, de n'en point parler à sa femme, parce que se laissant gouverner par le Cardinal de Rets , par le Duc de Rohan, & par Chavigni, ils ne manqueroient jamais d'en étre avettis, & de faire tout

lenr possible pour le rompre.

Si le Prince de Condé eut pris cette precaution, il est certain que cela auroit empêché bien des malheurs, mais croiant que le Cardinal ne s'arrêtoit à si peu de chose, que pour paroitre plus misterieux, il s'en fut sautant & dansant, fi cela se peut dire ainsi, chez le Duc d'Orleans, & d'aussi loin qu'il le vit, Nous tenons la bête, lui dit-il, par les oreilles , elle a été obligée de se livrer la corde au cou. Vous avez tout ce que vous demandez, & pour moi j'y trouve affez mon conte pour en etre content. Il donna en même temps le traité à ce Duc, lequel en aiant fair part à la femme, & elle au Cardinal de Rets, au Duc de Rohan, & à Chavigni, cestrois Messieurs lui demanderent à quoi il songeoit de le youloir figner: que tout l'avantage y étoit du côté du Prince de Condé, à qui on s'étoit non-seulement adressé pour le negocier, mais à qui encore on accordoit les principales graces: qu'il possedoit deja affez de places dans l'Etat , sans permettre qu'il s'accrût davantage; que son ambition étoit immoderée, quoi qu'il tâchat de la couyrir; que le

foin qu'il prenoit de l'interêt de fes creatures, procedoit plutôt du befoin qu'il prevoioit qu'il en autoit, que de fon penchant à obligers qu'il avoit plus d'interêt que perfonne d'empécher cet accroiffement de puillance; que la Couronne le regardoit, s'il venoit faute du Roi, & de fon fiere, mais qu'ils l'avertifloient qu'il n'en feroit plus temps, s'il ne s'y prenoit de bonne leure. Enfin qu'ils le prioient de faite reflexion, que de la conclusion ou de la rupture de ce traité, dépendoient le bonheur de l'Etat, la confervation de sa personne, & le salur de l'Etat, la confervation de sa personne, & le salur de

tous les peuples.

Cependant ils parlerent à la Duchesse d'Orleans plus a découvert, ils lui dirent que le dessein du Prince de Condé étoit de s'emparer de la Coutons ne; que l'éclat de ses victoires rendroit son usurpation non-seulement moins odieuse au peuple, mais encore agreable : qu'aprés cela on mettroit son mari dans un Couvent, ou du moins qu'en le tiendroit captif toute sa vie: que sa destince ne seroit pas meilleure, qu'elle auroit un Cloître pour retraite, fi tant est qu'on ne s'avisar point de contester la naissance de ses enfans, sur ce que son mariage n'avoit pas été aprouvé du Roi défunt : que l'unique moien d'empêcher tant de maux, étoit de rompre. ce traité, en atendant qu'on pût dégager entièrement son mari d'avec un homme qui lui devoit étre. fi fuspect; que ce foin la regardoit, elle qu'il aimoit tendrement, & à qui il en avoit donné plafieurs marques; qu'ils n'avoient point de leçons à lui donner là-dessus, mais s'ils ne craignoient de lui manquer de respect, ils lui diroient qu'elle de: voit emploier tous ses charmes pour en venir à bout, que le lit étoit d'un grand secours pour un esprit de la trempe de celui de son mari; qu'ils n'a. voient rien à lui dire davantage, & qu'elle en use soit comme il lui plairoit.

Ces paroles ne firent que trop d'éfet sur l'esprit de l'un & de l'autre, quand ils furent tous deux en

Le Due d'Orleans pour avoir pris jalousie du Prince de Condé, ne s'étoit pas separé de ses interêts, dans lesquels il étoit retenu par plusieurs confiderations. Il avoit fait des troupes auffi-bien que lui, & leur avoit donné le Duc de Beaufort pour General. Je lui servis d'Aide de camp pendant toute la campagne, & m'éloignai fi peu de lui, que

étoit tombé entre ses mains, mais Mr. le Prince de Condé aiant usé de represailles, cela lui fit peur , & il n'ola dorenavant en user avec tant de seve-

rité.

personne ne scauroit raporter mieux que moi tour ce qui lui arriva. La persecution qu'il avoit souferte depuis le nouveau Ministère, faisant croire aux Parisiens qu'il ne se raccommoderoit jamais avec lui, la ressemblance qu'il y avoit de leurs sentimens avec les siens le leur rendit si agreable, joint à cela de certaines manieres populaires qu'il avoit, que ce n'est pas assez de dire qu'ils l'aimerent, puis qu'il en fut adoré. Les harangeres fur tout lui en donnerent des marques essentielles, soit en lui faisant tous les jours des presens, ou en cherchant toutes les occasions de se rencontrer où il étoit. Ce fut pour cela qu'il fut apellé par derifion le Roi des Halles: mais avec tout cela pas une ne lui témoigna tant d'amitié, qu'une dont je vais parler. Elle le vint trouver un matin avec une fille de dix-fept à dix-huit ans, belle comme le jour, & lui dit que n'aiant qu'elle d'enfant, elle se croiroit la plus heureuse personne dumonde , si non-seulement il vouloit lui faire l'honneur de coucher avec elle, mais si encore il l'engrosfoit. Le Duc de Beaufort qui ne ressembloit pas à: son pere, qui aimoit plus les hommes que les femmes, lui dit qu'il étoit ravi de l'obliger, qu'il lui répondoit bien de l'un, mais non pas de l'autre; que cela ne dépendoit pas delui; que cependant il y alloit faire son possible. En même temps pour lui faire voir qu'il étoit de bonne foi, il fir coucher la fille avec lui . & les renvoia toutes deux fort latisfaites.

Ce Prince avoit que (œur qui étoit mariée au Dec de Nemours, Prince qui avoit mille bonnes qualités, & qui n'en avoit pas une méchante. Mr. le Prince de Condé qui avoit des afaires dans la Province de Guienne, qui avoit embraflé fes interés, lui avoit donné le commandement de fes troupes, & elles agifloieut de concert avec celles du Due de Beaufort. Si la qualité de beau-frere eut été suffiante pour établir l'union entre deux elprits entiere.

ment opposés, il est sans dificulté que le Prince de Conde n'auroit point fait de faute de s'en aller en Guienne, mais devant prevoir que son absence alloit engendrer une haine mortelle entre ces deux Princes, laquelle n'étoit déja que trop allumée par mille raisons, il s'exposa au plus grand peril qu'il cut couru de fa vie, qui fut d'étre obligé de s'en revenir de si loin, pour remedier au mal qu'il avoit fait. En éfet, aprenant de tous côtés, que nonfeulement ils étoient tous les jours à la veille de s'égorger, mais aussi qu'ils laissoient tellement deperir les afaires, que tout s'en alloit perdu, il parrit d'Agen lui septiéme, pour s'acheminer en deçà de la Loire, où ils étoient. Quoi qu'il eut caché fon depart avec beaucoup de foin, & qu'il eut dit qu'il alloit à Bordeaux, où il avoit quelques afaires, le Comte de Harcourt qui commandoit l'armée du Roi de ce côté-là, en fut bientôt averti, & détachant en même temps un nombre infini de petits partis, ils s'emparerent des passages, & des rivieres. Il trompa leur vigilance en marchant jour & nuit, fi-bien qu'il étoit déja passe, lors qu'ils arriverent.

Cependant le Marquis de Levi qui étoit dans ses interêts, avoit eu un passeport du Comte de Harcourt pour se retirer dans sa maison, & le Prince de Condéétoit tombé d'accord avec lui, qu'à la faveur de ce passeport, il le suivroit comme s'il ent été de sa suite. Ce Marquis l'atendit donc à Langes, & ils prirent tous le chemin d'Auvergne. où étoit la plûpart de son bien. Pendant qu'on s'y rafraichit un peu, le Prince de Condé qui sçavoit que le Cardinal Mazarin avoit envoié border la riviere de Loire, fit parler à Bussi Rabutin qui étoit dans la Gharité, lequel promit de favoriser son passage. En efet, il retira une garde qu'il avoit vers le bac d'Allier, où le Prince de Condé s'étant presenté, il passa sans obstacle. Il y avoit si long-temps qu'on marchoit, que chacun étoit sur les dents, auffiDE MR. L. C. D. R.

fi-bien que les chevaux, c'est pourquoi on avoit. été obligé d'en acheter en Auvergne, mais la dificulté des chemins les avoit encore tellement lassés, qu'on n'avait pas fait toute la diligence qu'on cut bien defiré. Le Roi qui étoit du côté d'Angers , eut donc le temps de remonter la Loire; & comme les couriers marchoient de tous côtés, pour avettir de prendre le Prince de Condé mort, ou vif, il y en ent un qui passant prés de lui , reconnut Guitant qui étoit son favori , & se doutant qu'il n'étoit pas loin, puis que l'autre étoit là, il le demanda au valet de chambre de Mr. le Prince, qui s'étoit arrêté derriere. Si l'on cut eu l'esprit bien present, on n'eut pas manqué de tuer ce courier à l'heure même, mais le Duc de la Rochefoucaut ne, s'en étant avifé qu'un moment aprés, il eut le temps:

d'éviter l'embuche qu'on lui preparoit.

Le Roi fut bientôt averti de cette rencontre , aussi-bien que le Cardinal Mazarin. Il dépêcha en même temps quelque cavalerie fur le chemin de Châtillon fur Loin, & peu s'en falut qu'il ne tombât entre ses mains. Neanmoins s'en étant tiré avec: beaucoup de bonheur, il arriva enfin à Châtillon, & de là à Lori où étoit son armée. Il trouva les choses encore en plus méchant état qu'on ne les lui avoit mandées, les Ducs de Nemours' & de Beaufort en étoient aux épées , & aux couteaux, & aprés avoir distimulé long-temps leur ressentiment, il avoit enfin éclaté dans l'occasion que je vais raporter. Les habitans de Gergeau , ville de l'apanage du Duc d'Orleans .. avoient promis au Duc de Nemours de lavotir si l'armée du Roi paroissoit, afin qu'il eut le temps de leur envoier garnison. Ils ne manquerent pas à leur parole, & il fut détaché cinq ou fix cens hommes des troupes du Duc d'Orleans , pour se jetter dans la ville. Celui qui les commandoit aiant eu un faux avis en chemin, que les troupes du Roi y étoient deja entrées, s'en revint sur E s ics. ses pas, ce qui obligea ceux de Gergeau d'envoier: derechef donner avis, que si on les negligeoit ainfi, ils feroient obligés d'ouvrir les portes. On renvoia donc les mêmes troupes, mais pour cette foisla il étoit trop tard , si-bien qu'elles furent obligées

de s'en revenir.

Le Duc de Nemours fut outré de cet accident, & soit qu'il crût qu'il y eut de la trahison, ou qu'il fût bien-aise de trouver ce pretexte pour décharger sa bile, il s'en prit au Duc de Beaufort, & l'accusa ouvertement d'intelligence. Le Duc de Beaufort lui donna un démenti, & si toute l'armée ne se fût emploiée pour suspendre le ressentiment du Duc de Nemours, il en seroit arrivé des ce temps-là d'étranges choles. Le Prince de Condé étant venu iustement peu de jours aprés ce que je viens de raporter , il s'entremit de quelque accommodement , mais le Duc de Nemours ne lui voulut donner aucune parole, finon que tant que le bien des afaires, vondroit qu'il ne fit rien , il s'en abstiendroit pour l'amour de lui, mais qu'aprés celail feroir ce qu'il jugeroit à propos. Aiant ainsi non pas accommodé cette afaire, mais du moins affoupi pour un temps, il marcha contre l'armée du Roi qui étoit commandée par le Vicomte de Turenne, & par le Marêchal d'Hocquincourt. Elle étoit dans des quartiers separés les uns des autres, & ceux du Marêchal étant les plus exposés, il les ataqua, & en emporta quatre, devant que le reste se pût mettre sous les armes. Ainsi toute la cavalerie de ce Marêchal fut taillée en pieces, & si l'infanterie ne se fut sauvée de bonne heure, sa défaite n'auroit pu cere plus entiere. Le Vicomte de Turenne pourvût un peu mieux à sa sureré, il s'empara d'un poste où il arrêta les troupes victorieuses du Prince de Condé , & la nuit étant survenue, il se retira à Gien.

Le Prince de Condé avoit un de ses Gentilshommes qui avoit été fait prisonnier quelques jours aupara-

paravant, & sçachant qu'on parloit mal à la Cour de ce Marêchal, à la faute de qui l'on atribuoit ce qui étoit arrivé, il lui fit dire que s'il vouloit s'atacher à ses interêts, il trouveroit plus de reconpoissance auprés de lui. Hocquincourt à qui ses amis avoient mandé ces fortes de discours, & qui en étoit outré, demanda quel avantage lui feroit son Maitre, & celui-ci lui promit cent mille écus de sa part, moiennant qu'il amenat de certaines troupes, qui étoient en la disposition. Hocquincourt aprés avoir fait ce traité, dit à ce Gentilhomme, que file Prince de Condé avoit de l'argent, il auroit encore le Comte de Grandpré, & deux ou trois Colonels Allemans. En efet, ils donnerent leurparole de tourner casaque, mais le Prince de Conde n'aiant trouvé aucun fonds pour faire réuffir une chole si avantageuse, tout cela s'en alla en fumće.

Le Prince de Condé fut ravi aprés une action de figrand éclat, d'aller faire un tour à Paris. Il y fut reçu avec un aplaudissement universel, & même les femmes eurent tant d'estime pour lui, qu'il y en eut plusieurs qui furent ravies déprouver , s'il auroit autant de bravoure dans un combat particulier, qu'il en avoit dans une bataille. Madame Pic sœur de Concressaut, dont j'ai parlé ci-devant, fut de celles-là. Elle lui manda qu'elle avoit des choses : fi particulieres à lui dire , qu'elle n'ofoit les confierà personne, mais que s'il vouloit se donner la peine de passer chez elle, il les sçauroit bientôt. Ce billet étoit trop pressant pour y manquer, mais au lieu d'aprendre quelque afaire d'Etat, comme il s'y atendoit, elle lui avoua sa foiblesse, & le pria d'en vouloir user honêtement. Le bon Prince étoit pitoiable, il se mit en état de lui rendre service, & comme la déclaration s'étoit faite dans un cabinet où il n'y avoit point de lit, il mit à ce defaut des carreaux les uns sur les autres ; & lui donna contentement. Je vins à Paris le jour même F-6que cette avanture lui étoit arrivée, & aiant une lettre à lui rendre de la part du Duc de Beaufort, je le fus trouver à l'Hôtel de Conde, où il me retint à fouper. Comme nous étions à table, il dit à Concressaut qui s'y rencontra justement, qu'il venoit d'avoir une bonne fortune, qu'une Dame extremement grande, lui avoit écrit le matin de l'aller. trouver, que n'y aiant pas manqué, il étoit passé dans des apartemens superbement meubles, qu'il. étoit entré de là dans un cabinet plein de miroirs, & tres-magnifique, qu'elle ne lui avoit rien refuse, & qu'en un mot il en feroit tres-content fans une chofe. Concressant lui demanda en même temps ce que ce pouvoit étre, à quoi aprés avoir répondu. que c'étoit que toutes les parties de son corps répondoient à sa taille, il lui demanda s'il ne devinoit point qui c'étoit. Il n'en falut pas davantage à Concressant pour se douter de la verité, il dit auffi-tôt à ce Prince, qu'il faloit que ce fût la fœur, & se metrant le premier à en railler, il empêcha que les autres ne l'en raillassent. Cependant le Prince de Condéaiant peur qu'on ne crût pas ce qu'il disoit ,. tira la lettre de sa poche, & la montra à qui la voulut voir.

Le Prince de Condé étoiten ce temps-là dans le feu de fa jeuneffe, & aiant quantité de petits maitres autour de lui, qui étoient tous débauchés, ils l'excitoient à des chofes qui ruinoient non-feulment le corps, mais encore les sfaires. En éfet, le Duc de Lorraine étant entré quelque temps après en France, le Vicomte de Turenne fe trouva enferméentre ses troupes, celtes du Prince de Condé, & celles du Duc de Vittemberg. La Cour se croist donc perdué, ne sçachant plus où donner de latéte, si son autre de la cher de la cour de croist de condé se trouva mére venoit à étre défaite, mais le Prince de Condé se trouva maladire, qu'il déguisoit sous le nom de sever, il ne put découvri l'intelligence que la Cour eut avec le Duc de Lorraine, à qui el-

DE MR. L. C. D. R. 133. le donna beaucoup d'argent. Ainsi le Vicomre

de Turenne eut permission de ce Duc de se retirer. à Melun, ce que le Prince de Condé eut bien em-

pêché, s'il eut été dans son armée.

Quoi que la guerre parût si allumée entre les deux partis, on ne laissoit pas encore de proposer divers traités sous main. Je fus à St. Germain deux ou trois fois pour le Duc de Beaufort, à qui Mazarin ofroit de donner la charge d'Amiral, & deux cens mille écus d'argent comptant, s'il vouloit se détacher des interets du Prince de Condé, & porter le Duc d'Orleans, auprés de qui il avoit beaucoup de credit, à faire la même chose. J'y trouvois aussi parfaitement bien mon conte, je devois avoir une compagnie aux Gardes. De si belles ofres n'étoient que trop lufilantes pour tenter ce Prince, auffi fit-il ce qu'il put pour en venir à bout, mais Mademoiselle de Montpensier que le Prince de Condé amusoit de l'esperance d'époufer son fils, & qui enrageoit d'étre mariée , rompit toutes nos mesures.

Comme l'armée étoit aux portes de Paris, nous étions toujours dans la ville, & j'y rencontrai ma sœur que la guerre avoit obligée de quiter son Couvent. Ce fut cependant dans un équipage qui me furprit beaucoup, car elle avoit quité ses habits, pour en prendre de ceux du monde, & qui plus est elle étoit retournée avec son mari. Elle l'avoit trouvé lors qu'elle y pensoit le moins, & comme il n'ya rien de si aise à rallumer que des seux qui ont été bien ardens, il ne l'avoit pas plutôt vûë, qu'il avoit oublié l'Ordre de Prêirise, où il s'étoit engagé bien legerement. Elle de même ne s'étoit plus souvenue de sa devotion; mais ce qui est de plus extraordinaire, c'est qu'elle qui n'avoit point eu d'enfans pendant cinq ou fix ans qu'ils avoient demeuré ensemble, étoit devenue grosse des les premiers jours. Je lui en témoignai ma furprise, mais elle me dit pour toutes raisons:

MEMOIRES qu'elle étoit obligée d'obeir à son mari, & que Dieu qui les avoit joints par un sacrement, ne lui avoit rien apris qui le pût rompre.

Pour raconter cette afaire qui fit beaucoup de bruit dans Paris, sans étre obligé d'en interompre le fil, je dirai qu'ils vécurent encore trois ou quatre ans ensemble, pendant lesquels ils éleverent un fils dont elle accoucha au bout de son terme. Cependant mon beau-frere mourut, & ma fœur s'étant voulu mettre en posseision de tous ses biens, qui étoient considerables, il y cut opposition de la part des parens, qui pretendoient que cet enfant ne pouvoit pas etre legitime. Ce fut un grand procés que ces pretendus heritiers voulurent porter en Bretagne, à cause des biens qui y étoient situés, mais aiant fait faire une saisie des meubles qui étoient à Paris, & de plus le contract de mariage y aiant été passé, ces deux actes atribuerent jurisdiction à la Justice du lieu, outre que c'est uniquement au Parlement de Paris qu'apartient la connoissance des choses qui con-

cernent la validité des mariages.

Les pretendus heritiers le voiant obligés d'y proceder, chargerent un Avocat des plus habiles; il exposa dans son plaidoie, tout ce que la Rhetorique la plus fine a coutume de mettre en ufage, quand elle veut persuader. Il dit que ce seroitse moquer de la Religion, que d'introduire un abus comme celui-là, lequel autoriseroit ce que disoient les Huguenots , sçavoir qu'un Prêtre pouvoit être marie: que non-seulement il faloit déclarer cét enfant illegitime, mais encore punir la mere d'un lacrilege qui étoit épouvantable; que rien n'avoit obligé les conjoints de se separer, mais que quand une fois ils l'avoient fait pour se donner a Dieu, c'étoit un vœu dont il n'y avoit que le Pape qui les pût relever : que dans la cause dont il s'agissoit, c'étoit bien autre chose : que c'étoit un homme qui n'avoit pas promis simplement de se don-

135: donner à Dieu, mais qui s'y étoit confacré par tout ce qu'il y a de plus faint dans la Religion. Un Prêtre en un mot, c'est à-dire, un homme qui avoit ofert mille fois le sacrifice, par lequel nous esperons nôtre falut, qui avoit reçû un nombre infinid'ames au sacrement de penitence, qui leur avoit donné la communion, & fait enfin tout ce qu'un caractere fi haut , & fi relevé , lui peut permettre : qu'on considerat ce qui arriveroit si l'on autorifoit ce facrilege, combien de confessions, & de communions inutiles , & par confequent combien .

de gens damnés.

l'aurois trop de choses à dire, si je voulois raporter ce plaidoie tout au long. Il ctonna ma fœur qui étoit presente, d'autant plus qu'il y méla. quelques invectives qu'elle ne put entendre sans rougir. Cependant son Avocat commençant à parler , chacun lui prêta filence , & il dit qu'il s'étonnoit qu'on fit une caule, si noire d'une action, où il n'y avoit qu'un peu de foiblesse; que ce n'étoit pas toutefois de ce que sa partie s'étoit remise avec son mari, aprés une separation de cinq ou fix ans, mais de ce qu'on avoit permis à son mari de le faire Prêtre, sous pretexte d'un zele indiscret : que Dieu défendoit formellement de separer ce qu'il avoit conjoint , comment donc soufrir qu'un homme qui avoit juré fidelité à une femme, . violat un ferment qui avoit été fait en face de l'Eglife, & que le mariage étant un facrement , l'autre sacrement qui étoit subsequent ne le pouvoit rompre; que l'enfant qui étoit venu n'avoit que faire des visions de son pere, que sa naissance étoit établie par le contract qu'il avoit fait avec sa mere, & par la benediction nuptiale qu'il avoit reçûë : qu'en un mot, si le Parlement avoit jugé plusieurs fois que la bonne foi du mariage étoit capable de legitimer des enfans, dont la naissance étoit souvent bien incertaine, à plus forte raison combien avoit-il lieu d'esperer de sa justice qu'il jugeroit encore : core la même chose dans une cause, où l'honneur de la mere bien loin d'être ataqué ; n'étoit pas seulement fulpect.

Les luges furent long-temps aux opinions , pendant quoi il est aise de juger de la crainte de ma fœur, & de la mienne. Carj'y étois arrivé devant que le dernier plaidoié finît. Mais cela n'empêcha pas que des gens sans me connoitre, ne me diffent tout ce que l'autre Avocat avoit plaidé, & même il y en eut qui nous condamnerent, tellement que nous fumes bien-heureux de ne les pasavoir pour Juges. Cependant ils se tromperent dans leur opinion, nous gagnames notre procés tout d'une voix, & nos parties furent condamnées aux dépens.

Cette afaire fut cause neanmoins que l'on refusa quelque temps aprés des Bulles à Mr. de Villemontée nommé à l'Evêché de St. Malo, qui s'étoit separé d'avec sa femme, mais pour un autre sujet que celui qu'avoit eu mon frere. En éfet, c'étoit pour quelque galanterie qu'il avoit reconnuë en elle, pendant qu'il étoit Intendant de justice, & Maitre des requêtes, ce qui le dégouta tellement du monde, qu'aprés l'avoir obligé d'entrer dans un Couvent, il se jetta dans la devotion.

L'afaire de ma freur m'aiant détourné de monfujet, il est bon d'y revenir, & de reprendre les choses où j'en suis demeuré. Le Prince de Condé aiant manqué par sa faute, le traité dont j'ai parlé tantôt, resolut de pousser les choses jusques à l'extrémité, plutôt que de ne pas avoir toutce qu'il fouhaitoit.Les autres Princes n'avoient pas moins d'apetit, & s'assembloient tous les jours à Luxembourg, pour voir comment ils pourroient obliger la Reine à chaffer le Cardinal, & à leur donner plus de part dans les afaires , qui étoit le motif de toutes oes assemblées. Cependant les Ducs de Beaufort & de Nemours penserent avoir querelle plu-

plusieurs fois pour la presenne , ce que le Duc d'Orleans & le Prince de Condé voulant émpéder, ils jugerent que le premier qui viendroir au Conseil , prendroit la premiere place. Le Duc de Beaufort se plaignit de ce reglement, les bâtards de France aiant cette prerogative dans le Roiaumes, de passer de vant les Princes étrangers. Mais on Jui dit qu'on ne pouvoir faire autrement, & qu'il n'avoit qu'à se contraindre un peu pour artiver toujours le premier. Il n'y manqua pas, si-bien qu'on eut dit qu'il eut toujours étéen sentielle,

pour voir quand la porte s'ouvriroit.

Enfin aprés bien des choses mises en avant pour détruire le Cardinal, le Prince de Condé resolut de fortir de Paris pour aller au secours de ses troupes, qui étoient menacées par celles du Roi, qui éfoient beaucoup plus nombreuses. Sa presence avec quelque autre precaution qu'il prit, fit retirer le Comte de Miossens qui s'étoit avancé du côté de St. Cloud, mais n'étant pas content de ce qu'ilavoit fait, il tourna contre St. Denis, où il y avoit. garnison Roiale. Comme la place ne valoit rien, elle fut bientôt emportée, mais on ne la put conserver paf la même raison qui l'avoit fait perdre. Le Prince de Condé qui avoit éprouvé la foiblesse des Parisiens quand il avoit eu afaire à eux vers Charenton, ne les trouva pas plus braves maintenant qu'ils combatoient pour lui. Car ils l'abandonnerent devant St. Denis, tellement que si chacun eut fait comme eux, il auroit échoûé devant une bicoque.

A quelques jours de là le Prince de Condé qui étoir revenu à Paris, retourna dans son armée, fçachant que celle du Roi s'étoir mise en campagne, pour déloger la sienne, qui par le moien du pont de St. Cloud, s'étoir couverte pussieurs sois de la rivieré de Seine, pour éviter le combat. Il trouva que les ennemis avoient déja fair un pont de bateaux du côté de St. Denis, pour faire passes. une partie de leur armée, pendant que l'autre marchoit en deçà de la riviere. Comme il craignoit d'étre enfermé, il fit lever le camp, & vouhut fe retirer entre Charenton & Villeneuve St. Georges, où il esperoit que les rivieres de Marne, & de Seine lui lerviroient de bons retranchemens. Le Vicomte de Turenne à qui il avoit afaire penetrant son dessein, se mit à ses trousses, & commença à charger son arriere-garde des les hauteurs du fauxbourg St. Martin. Le Prince de Conde se voiant presse, crut bien qu'il ne pourroit jamais gagner le pont de Charenton, sur lequel il lui faloit défiler, fi-bien que le resolvant malgré lui au combat, il fit faire alte à son avant-garde, laquelle étoit arrivée à la tête du fauxbourg St. Antoine. Il trouva là quelques retranchemens que les Parisiens avoient faits pour se mettre à convert du pillage du Duc de Lorraine, lequel avoit desole tous les environs, & l'experience qu'il avoit au fait de la guerre, lui faifant comprendre en un moment qu'il ne lui pouvoit arriver rien de plus avantageux, que ce que le hazard lui ofroit, il logea les troupes dedans à mesure qu'elles arrivoient .-

L'armée du Roi étoit plus forte de la moitié, que celle de ce Prince, mais le Marêchal de la Fertéquien commandoit une partie, étant encore au de là de la Seine, les forces étoient à peu prés égales de part & d'autre. Le Roi qui ne croioit pas expendant que le Prince de Condé lui pût échaper, s'avança fur les hauteurs du Menil-montant, d'où il pouvoit voir fans danger tout ce qui se passer le transperte de la conde de la présent de la conde de la conde que le empéheroit la ville de Paris de donner requ'elle empéheroit la ville de Paris de donner retraite au Prince de Condé. En éfet, on lui refuf de la isser entre s'es équipages, & il stool de la de la isser entre s'es équipages, & il stool de la dela metre s'est entre s'es équipages, & il stool de la dela metre s'une bouveart. Le Maréchal de la dela de la metre s'est entre s'est entre

119-Ferté scachant que le Vicomte de Turenne alloit donner, se pressa de repasser la Seine, mais comme ce n'étoit pas une afaire d'un moment, le combat commença sans lui. Le Vicomte de Turenne étant arrivé à la tête du fauxbourg , le fit ataquer vigoureusement , pendant qu'il envoia des troupes pour essaier d'entrer par un autre endroit.

l'avois toujours eu bonne opinion jusques-là du courage du Duc de Beaufort, & je croiois que les médisances qu'en faisoit le Duc de Nemouts, étoient plutôt fondées sur la haine qu'il lui portoit, que sur la verité. Mais je vis là qu'il fit tout ce qu'il put pour s'en aller dans la ville, sous pretexte de la faire déclarer pour le Prince de Conde, ce qui me fit croire que c'étoit aufli-tôt pour fuir le combat. Au teste comme aprés avoir dit ci-devant que ce peuple l'avoit assisté dans quelque petite expedition, il est necessaire de dire pourquoi il n'étoit plus dans les mêmes sentimens pour lui. Il faut sçavoir que non-seulement il étoit las de la guerre, mais qu'il se plaignoit encore que ses troupes ne l'avoient pas plus épargné que celles des ennemis, ce que le Prince de Condén'avoit pu empêcher, n'aiant point d'argent pour les faire vivre dans la discipline. Quoi qu'il en soit, le combat aiant commencé, comme je viens de dire, fut soutenu avec beaucoup de courage, de forte que les choses demeurerent en balance quelque temps. Mais le Vicomte de Turenne qui avoit avis que le Marêchal de la Ferté se pressoit d'arriver, fit de si grands éforts, qu'il ne lui donna pas le temps d'avoir part à la victoire. Les barricades furent forcées par deux endroits, & quoi que le Prince de Conde fit des choses surnaturelles pour soûtenir le combat, il couroit grand risque de voir perir tout son monde, si Mademoiselle de Montpensier qui étoit toujours sa bonne amie, ne lui cut rendu un grand service. Elle se rendit maiMEMOIRES

tresse de la Bastille, s' forteresse tranat à la porte St. Antoine, & faisant tirer le canon sur les troupes du Roi, & même sur sa personne, elle l'obligea à se retirer en diligence, & à envoier ordre au Vicomte de Turenne de faire la même chose.

Je ne m'étois point trouvé encore en assez d'occafions, pour pouvoir dire si celle-là étoit plus chaude que les autres, mais outre que j'en entendis parler de la sorte à de vieux Officiers, je sçais bien qu'il y eut des escadrons qui se mélerent jusques à cinq fois, & qui se rallierent tout autant, aprés avoir été rompus. Aussi y eut-il un grand nombre de gens de tués, & de blessés, & le Duc de la Rochefoucaut fut de ceux-ci. Son coup étoit au dessous de l'œil , dont il perdit la vue, qu'il a neanmoins recouvrée depuis. On l'aporta à Paris, que Mademoiselle avoit obligé à la fin de se déclarer, & au travers duquel l'armée du Prince de Condé passa. Comme il croioit mourir à tous momens, il demanda à se confesser quand il fut devant St. Paul, & le Vicaire s'étant presenté, lui dit que cela étoit inutile, à moins qu'il ne reconnut la faute qu'il avoit faite de porter les armes contre son Roi , & qu'il ne promît de n'y jamais retomber. Il eut été à propos que tous les Confesseurs se fussent aquités de leur devoir auffi-bien que celui-ci, ils auroient bientôt pacifié les desordres, mais ils n'étoient pas tous si gens de bien, & même le Cardinal de Rets qui étoit obligé de donner l'exemple aux autres, & comme Cardinal, & comme Archevêque de Paris, étoit si éloigné de le faire, qu'il trempoit des plus avant dans la revolte.

Dieu me conferva dans cette occasion, quoi que feusse combatu dans une troupe dont plus de la moitié étoit restée sur la place. Cependant ce que favois vú faire au Duc de Beausort, me donnant

peu d'estime pour lui, je resolus de le quiter, & je le si trois jours avant qu'il se basti contre le Duc de Nemours, lequel sut tué dans ce combat, Si le Prince de Condé eut voulu, il auroit bien empéché ce malheur, mais il ne su pas faché d'est tre défait de ce Prince, lequel etoit mieux requel ui de la Duchesse de Châtillon, dont ils étoient tous deux amoureux. Aussi quand on lui vint dire qu'il avoit été tué, il ne garda même aucune aparence de bien-seance, & s'etant ensermé avec ses favoris, on l'entendit faire des éclars

de rire, qui n'apartenoient qu'à lui.

Quand j'eus quité Mr. de Beaufort, je resolus de n'avoir jamais d'autre Maitre que le Roi, c'esta-dire, de servir dans ses troupes, s'il m'y vouloit recevoir. La conjoncture des choses fit que je n'y trouvai pas tant d'obstacle que j'avois fait autrefois. J'eus une compagnie de cavalerie, & en même temps ordre d'aller trouver Mr. le Cardinal. Il me demanda d'abord qu'il me vit s'il se pouvoit fier à moi, à quoi lui aiant répondu qu'il n'en devoit point douter, il m'envoia à Bordeaux pour tâcher de porter le Prince de Conti à se separer des interêts de son frere. Je m'adressai à Sarrasin, celui qui a fait ces ouvrages qui paroissent aujourdhui fous fon nom, & Sarrafin m'aiant dit que je prisse garde à n'étre pas découvert du Comte de ... Marfin, ni de quelques autres creatures du Prince de Condé , il écouta mes propositions qui lui étoient plus avantageuses qu'à son Maitre. Car on lui promettoit vingt mille écus d'argent comptant, au lieu qu'on n'ofroit qu'une femme au Prince de Conti, avec quelques pensions. Neanmoins comme il n'aimoit pas sa condition , il sut bien-aise d'en changer, & convint avec moi qu'il épouseroit Mademoiselle Martinotzi niece du Cardinal. Pour me mieux cacher dans la ville, je pris l'habit de Cordelier, dans le Couvent desquels l'avois ordre de conferer avec le Pere Faure, grand

ami de son Eminence. Ausli étoit-il chargé d'une afaire secrete, qui étoit de ramener Bordeaux à l'obeissance, en fomentant de certaines divisions qui régnoient entre les principaux. Ce Pere étoit grand predicateur, ce qui le faisoit considerer nar tout. Il confessoit d'ailleurs les principales familles; ainsi aiant emploié ces deux talens pour venir à bout de ses pretentions, il y réuffit, ce qui lui fit donner l'Evêché d'Amiens, qu'il a encore aujourdhui.

Le Prince de Conti pour satisfaire à nôtre traite's'en vint à la Cour, où le Cardinal lui fit beaucoup de caresses, & aiant été marié quelques jours apres dans le cabinet du Roi à Fontainesbleau, il donna la verolle à sa femme. Il avoit resigné tous ses Benefices au Cardinal, sous le nom d'un nommé Montreuil, & son Eminence ne se mettant pas beaucoup en peine d'étre simoniaque, lui en fit une groffe penfion. Pour ce qui est de Sarrasin, on se moqua de lui quand la chose fut faite, & au lieu des vingt mille écus qu'on lui avoit promis, il fut obligé de se contenter d'un petit Benefice. Il pesta . & cria contre l'ingratitude de Mazarin, mais il n'avoit que faire de se soucier tant des biens du monde, & il n'avoit plus gueres à vivre. Le Prince de Conti faché d'étre devenu le mépris de tout ce qu'il y avoit d'honêtes gens par son mariage, & en colere d'ailleurs d'une lettre que lui avoit écrit le Prince de Condé, le maltraita de parole, & de la main, de forte qu'il en conçût tant de déplaisir, qu'il mourut dans peu de jours.

Le Cardinal me traita affez bien aprés le fuccés que j'avois eu dans ma negociation, mais cen'étoit rien en comparaison de ce que faisoit le Cardinal de Richelieu. Leurs maximes aufli étoient bien diferentes, celui-ci ne faisoit bonne mine qu'à ses amis, & celui-là la faisoit indiferemment à tout le monde. Je m'en allai alors à l'armée qui étoit en Flandres , nous y fimes quelques conquêtes , mais mais elles auroient été plus grandes , sans la division qui régnoit entre le Vicomte de Turenne, & le Marêchal de la Ferté. Je fervois fous celui-ci, & il me prit en amitié, de sorte qu'il ne pouvoit

presque vivre sans moi. Comme ma destinée m'avoit fait échoir dans son partage, je crus que je lui devois faire ma cour preferablement à l'autre, quoi que mon estime ne fut pas égale pour tous les deux. Il fut ravi de me voir reconnoissant, & cela fut cause qu'il me conta toutes ses afaires , jusques à me dire qu'il n'avoit pas été tout-à-fait content de sa premiere femme. Comme je le vis de si bonne foi, je lui demandai si ce ne seroit point étre indiferet que de lui en demander la raison. Il me dit qu'il vouloit bien me la dire , & que la bête étant morte , (car ce furent ses propres termes) il ne prenoit plus de part à ses sotises. Là-dessus il me conta qu'il l'avoit époulée malgré elle, & que voulant l'accoutumer de bonne heure à fon humeur , il lui avoit dit dés le jour même de ses noces, que si elle ne pretendoit vivre à sa fantaisse, elle pouvoit se preparer à passer mal son temps: qu'elle se defit de toutes ses habitudes , qu'elle n'en fit point de nouvelles , & fur tout qu'elle n'eût aucun commerce avec de certaines gens qu'elle avoit penséépouser : qu'elle lui avoir répondu fort honêtement qu'elle n'étoit au monde que pour lui obeir, mais que quelque temps apres elle lui avoit fait bien voir le contraire, qu'elle avoit été coquete jusques au dernier point, & qu'un un mot il avoit été obligé de lui avancer les jours, aussi bien qu'à son galant.

Je fus extremement furpris d'une fi grande fincerité, principalement venant d'un homme qui n'avoit pas la reputation d'en avoir beaucoup. Aussi ne penetrois-je pas son secret, qui étoit de m'infinuer adroitement qu'il étoit jaloux , & capable de tout entreprendre, si quelqu'un étoit affez hardi pour vouloir débaucher celle qu'il avoit épousée en secondes noces. Or il sçavoit que j'étois des bons amis d'un certain homme qui la voioit souvent en son absence . & dont le bruit étoit qu'il en étoit amoureux. Quand j'eus reconnu sa pensée, je ne sis pas semblant de rien, & quoi qu'il me remît souvent sur le même chapitre, je fis toûjours la sourde oreille. A la fin il fut obligé de s'expliquer , & me dit qu'il me croioit aflez de ses amis pour lui garder le secret : que Madame la Marêchale voioit une personne qui ne lui plaisoit pas , lequel étoit de ma connoissance ; que je l'avertisse que c'étoit assez que de donner de l'ombrage à un homme comme lui , pour n'étre pas en fureté: que comme une lettre pouvoit être perduë, il vouloit que j'en fusse le porteur moimême; que je visse aussi sa femme de sa part, à qui j'en disse autant , & que si elle trouvoit étrange qu'il soupçonnat sa conduite, je lui disse qu'il le trouvoit bien davantage, de ce qu'elle lui en avoit donné lieu.

Je tus surpris qu'il eut jetté les yeux sur moi pour une afaire qui lui devoit être de si grande consequence, & n'aiant pu m'empêcher de lui en témoigner mon fentiment, il me dit que me connoissant il y avoit long-temps , & sçachant les negociations importantes à quoi m'avoit emploié Mr. le Cardinal de Richelieu, il jugeoit qu'il faloit que je fusse fort secret : qu'il esperoit de moi la même chose, qu'il me promettoit en recompense de s'emploier pour me faire donner un regiment, & qu'il ne croioit pas que le Cardinal le lui refusât.

Ma destinée m'apellannà tant de negociations, il la falut suivre, je m'en vins à Paris, où je vis mon ami , qui me dit que le Marêchal étoit fou , qu'il avoit vû sa femme, comme on voioit toutes les autres, c'est-à-dire, sans autre dessein que de passer son temps: que s'il lui vouloit rendre tout l'argent qu'il avoit perdu chez elle, il s'engageroit par devant

vant Notaire de n'y plus aller, mais que jusques à ce qu'il eut en sa revanche, il ne le lui promettoit Je trouvai cette réponse bien seche, & jugeant qu'elle ne m'étoit faite que pour me donner le change, je lui dis que je m'étonnois qu'on en usat de certe maniere avec un de ses amis : que je ne sçavois point son intrigue, n'aiant jamais été curieux jusques au point, que de m'informer des afaires dont je n'avois que faire, qu'il faloit cependant qu'elle eur fait grand bruit, pour venir aux oreilles d'un mari, lequel est toujours le dernier à 1çavoir ces fortes de chofes: que fouvent ce n'étoit pas un grand malheur, tous les maris n'étant pas d'humeur à faire éclater leur infamie, mais que je me trompois bien, s'il en étoit de même du Marêchal, lequel à ce que j'avois ou'i dire, avoit fait mourir fa premiere femme fur un simple soupçon: que je le priois de faire reflexion à ce que je lui difois , qu'il avoit afaire à un homme violent, lequel d'ailleurs étoit de la faveur : que je voulois dire par là qu'il pourroit lui faire infulte, sans qu'il en pût jamais tirer raison; que je voiois tous les jours des exemples pareils, qu'ainfi je le priois de ne me point dire , qu'on ne pouvoit ofenser un Gentilhomme impunément: que cela étoit bon quand il s'agifsoit d'un homme à peu prés de nôtre volée, mais qu'à l'égard d'un Marêchal de France, il ne nous restoit plus que la voie de l'assassinat.

Il écouta toutes mes taifons fans m'interrompte, mais voiant que j'avois cessé de parler, Je croiois, me dit-il, que vous sufficez de mes amis, & je suis bien faché de m'être trompé. Quand j'autois aimé Madame de la Ferté, j'autois cru que vous auriez été le premier à m'y servir, vous sçavez que c'est une chose que nous faisons voloniters les uns pour les autres, mais c'est assevant de de arce de de me tourner comme vous faites de tant de côtés. Je vous dirait expendant en considence, que Mr. le Maréchal est jaloux mal à propos, il n'y a que le

jeu qui me mene chez sa femme, & encore un coup je voudrois retenir mon argent, & n'y retourner de ma vie.

Quoi qu'il me put dire, je vis bien qu'il étoit plus amoureux qu'il ne vouloit que l'on le crut , mais m'imaginant avoir satisfait aux devoirs de l'amitié, je fus trouver Madame la Marêchale qui me connoissoit bien, mais non pas tellement qu'elle eut lieu de croire que j'étois chargé d'un compliment pareil à celui que j'avois à lui faire. Ausli ne l'eut-elle pas plutôt entendu, qu'elle s'emporta extraordinairement. Elle me dit qu'elle n'avoit pas lieu d'étre surprise du procedé du Marêchal, qu'il cherchoit une querelle d'Allemand pour la faire perir, comme il avoir fait sa premiere femme ,mais qu'elle apartenoit à des gens qui auroient soin de la venger: qu'encore ne diroit-elle rien, si elle lui avoit donné quelque fujet d'en user comme il faisoit; qu'il n'étoit pas extraordinaire de voir un mari jaloux, quand il avoit une femme coquete, mais que pour elle, toute la terre scavoit de quelle maniere elle vivoit : qu'hors du jeu , elle ne voioir personne, pourquoi donc l'accuser d'un crime qui étoit toujours precedé de coqueterie , & de rendez-vous.

cés de delicatesse qu'il la faisoit prevenir, aprehendant que dans le poste où il étoit, la médisance ne trouvant rien à mordre sur sa conduite, elle ne mordit sur la sienne, ce qui lui seroit autant de

Elle me fit réponse que j'avois beau tourner les choses comme je voulois, je ne les lui serois pas croire pour cela autrement qu'elles n étoient: que fon mari étoit un brutal, & un jaloux, & qu'elle ne seroit jamais que malheureuse avec lui: que neanmoins puis qu'elle y étoit, je pouvois lui dire qu'elle fuivroit fes volontés, qu'elle ne verroit plus celui dont il s'agissoit, & que s'il vouloit encore, elle se déferoit de tous ceux qui pouvoient venir chez elle, jusques à ses domestiques. Ces paroles ne funfoient que trop pour témoigner son dépit, neanmoins comme ce n'étoit pas à moi à y prendre garde, je pris congé d'elle si peu prevenu de sa vertu, que je doutai fort qu'elle executat ce qu'elle m'avoit promis. Cependant afin que son mari ne pût aprendre des nouvelles de sa conduite, elle rompit la partie de jeu qu'elle avoit chez elle, & fut quelques jours fans fortir. Mais aiant donné rendez-vous en-fuite à celui dont je lui avois parlé, elle se recompensa autant qu'elle put de la penitence qu'elle avoit faite.

Le Marêchal en fut averti par des espions qu'il avoit auprés d'elle, & étant resolu de la faire perir avec son galant, il envoia trois Dragons de son regiment à Paris, avec ordre d'assassiner l'un, & d'empoisonner l'autre. Le premier fut plus aisé à executer que le second; mon ami revenant un soir bien tard de jouer de chez le Marêchal d'Estrées , fut ataqué, & tué tout en un même temps. Les Dragons voulurent se sauver, mais un étant tombé fur l'égout qui est prés de la ruë St. Louïs, il païa pour les autres, & fut mené en prison. ferra les pouces pour sçavoir ses complices , & par qui ils avoient été excités à cet affaffinat ; à quoi aiant répondu tout ce qu'il sçavoit, le Lieutenant-Criminel Tardieu fut porter les informations à Mr. le Cardinal, & lui demanda ce qu'il vouloit gu'ilen fit. Mazarin qui avoit de l'obligation au Marêchal, lui dit de les suprimer, & de faire étrangler le Dragon dans la prison. La chose fut executée, mais le Cardinal aprehendant que la Marêchale ne succombat sous une pareille entreprise, la fit avertir fous main de prendre garde à elle, & de regagner la confiance de son mari. Elle avoit été extrémement mortifiée de la mort de son amant, mais ce compliment lui fit tourner toutes ses reflexions sur elle-même, elle demanda la protection de la Reine-mere, & feignant d'étre devepuë devote, elle commença à l'accompagner dans toutes ses œuvres de pieté. Le Marêchal la trouvant si changée à son retour, crut que tout ce qu'on lui avoit mandé étoit une médifance, & comme il y avoit long-temps qu'il ne l'avoit vue , il la reçut plutôt en maitrefle qu'en femme. Cependant elle ne voulut pas passer ce qui étoit arivé sans en avoir un éclaircissement , & il fut tellement à son avantage, que son mari lui demanda pardon de son soupçon.

La guerre continuoit toujours, mais le cœur de la France en étoit délivré, & le Prince de Condé avoit été obligé, aprés avoir eu de grands deffeins, de le retiret en Flandres chez les Éfpagnols. Quantiré de perfonnes de qualitré l'avoient fuivi, & ne s'étoient fouciés ni d'établiflement , ni de femmes, pour lui témoigner leur atache. Cependant un d'eux aiant été pris, & la Cour parlant de Jui faire couper le cou , le Prince de Condé qui avoit pris Lançon de fon côré, lui envoia dire qu'il Jui feroit le même traitement qui feroit fait à l'autre; que neamnoins pour la confideration qu'il avoit pour lui, il lipi permettoit d'en donner avis à Mr. le Cardinal, ann qu'il vit à lui conferver la 7/e. La chosé coir de trop de consequence à Lan-

DE MR. L. C. D. R. con pour la negliger, il envoia en même temps au Cardinal Mazarin, mais ce Ministre qui avoit resolu de faire perir l'autre, lui manda qu'il eût à

se sauver , tellement que voiant qu'il n'y avoit point de raillerie, il se jetta d'une seconde chambre en bas , & quoi qu'il fût tout estropié , la peur lui donna de si bonnes ailes qu'il se tira d'a-

faire.

J'étois allé à Paris pour faire ressouvenir le Marêchal de la Ferté de la promesse qu'il m'avoit faite, de demander un regiment pour moi , il me la confirma encore , & en éfet s'entremit en aparence de l'executer. Mais Mr. le Cardinal me dit que ce seroit faire crier tout le monde, qu'il aimoit mieux me donner de l'argent de sa bourse, & qu'il faloit avoir patience. Comme je scavois qu'il n'y avoit pasgrand fonds à faire sur ce qu'il promettoit, je jugeai bien que mon afaire étoit échoüée, mais je ne m'aperçus pas que c'étoit un tour que m'avoit joue le Marêchal, ce que je ne sus que plus de deux ans aprés. Car le Cardinal aiant eu afaire de moi pour une afaire que je dirai tantôt , me l'aprit lui même. Cependant comme je me rendois justice, &c que je n'avois pas lieu de me plaindre, je ne cherchai qu'à passer mon temps, & le hazard aiant voulu que je fisse cotterie avec le Comte de Harcourt , cadet du Duc d'Elbœuf d'aujourdhui , je me trouvai un jour engagé dans une débauche, où aprés avoir bû jusques à l'excés, on proposa d'allerivoler fur le pont-neuf. C'étoient des plaisirs que le Duc d'Orleans avoit mis à la mode en ce tempslà, ainfi j'eus beau dire avec quelques autres que je n'y voulois point aller , les plus forts l'emporterent, & il me falut suivre malgré moi. Le Chevalier de Rieux, cadet du Marquis de Sourdeac qui avoit été de mon sentiment , ne fut pas plutôt arrive fur le pont-neuf, qu'il me dit que pour ne point faire comme les autres, il nous faloit mon1 (0

ter sur le cheval de bronze, & que nous verrions de là tout à nôtre aife ce qui se passeroit. Aussi-tôt dit, auffi-tôt fait, nous grimpons du côté de la tête, & nous servant des renes pour mettre notre pie, nous fimes fi-bien que nous nous assimes tous deux fur le cou. Les autres étoient cependant à guerrer les paffans, & prirent quatre ou cinq manteaux ; mais quelqu'un qui avoit été volé aiant été se plaindre, les archers vinrent, & nos gens ne trouvant pas la partie égale , s'enfuirent d'une grande vîtesse. Nous en voulûmes faire autant , mais les rénesaiant cassé sous le Chevalier de Rieux, il tomba fur le pavé , pendant que je demeurai perché comme un oiseau de proie. Les archers n'eurent que faire de lanterne sourde pour nous découvrir, le Chevalier de Rieux qui s'étoit bleffé, se plaignoit de toute sa force, & étant accourus au bruit , ils m'aiderent à décendre malgré moi , & nous menerent au Châtelet. Comme il est impossible que l'on n'ait toujours quelques ennemis, il y en eut qui prirent plaifir à glofer fur cette avanture, & le Cardinal Mazarin qui jouissoit de l'autorité souveraine , entendant faire mille médifances de nous, commanda qu'on nous traitat à la derniere rigueur. Nous fumes done interrogés avec toutes les precautions qu'on a coutume de prendre avec des criminels , & moi sur tout qui avois eu autrefois quelques paroles avec le Lieutenant-Criminel , qui s'étoit imaginé que je l'avois détruit auprés du Cardinal de Richelien. Si je me fusie senti coupable, je n'aurois pas manqué de le recuser, & je le lui dis fort bien. Mais n'aiant rien fur le cœut qui me fit aucun reproche, je répondis devant lui, dont il eut beaucoup de joie, croiant qu'aprés cela il auroit le moien de me témoigner sa méchante volonté. En éfet , je m'aperçus que le Greffier , qui étoit d'intelligence avec lui , écrivoir bien plus de chofes, que je n'en difois, ce qui m'obligea de ne me pas contenter de la lecture qu'il m'en failoit , & de lui demander à le lire , devant que de le figner. Sur quoi il me fit réponse que ce n'étoit pas la coutume, & qu'il ne feroit pas de nouvelles loix pour moi. Ce discours me le rendit encore plus suspect, tellement que lui aiant dit refolument que je ne fignerois pas fans cela , il me maltraita non-seulement de paroles , mais m'envoia encore dans un cachot. Dieu fçait quel fut mon desespoir, quand je me vis traité comme les assassins, & les voleurs de grand chemin. Cependant je ne voiois point de voie de pouvoir sortir de cette mifere , & il me tenoit fi-bien refferré , que je ne pouvois parler qu'aux Guichetiers. Ven priai un de vouloir porter une lettre à un de mes amis , & lui demandai pour cela de l'encre, & du papier; mais quelque promesse que je lui fisse de recompenfer ce service, des que je serois hors de prison, bienloin de le toucher , il me dit encore mille choses facheuses, & qui étoient capables de desesperer un honête homme. Le Chevalier de Rieux n'étoit gueres mieux traité que moi , & comme nous étions tous deux accusés du même crime , le Lieutenant-Criminel avoit été obligé de le faire mettre pareillement dans un cul de baffe fosse, depeur de donner à connoitre qu'il n'agissoit contre moi que par passion. Ce Chevalier ne valoit gueres micux que son frere, qui étoit un débauché, & qui avoit comme lui l'ame noircie de plufieurs crimes , ainfi il crut que Dieu l'avoit fait tomber dans ce precipice pour le punir de toutes ses fautes. Relsemblant donc à ces gens qui font mille belles refolutions quand ils fe voient prêts à faire naufrage, il fit vœu de changer de vie, s'il ponvoit jamais fortir de prison; mais il ne s'en ressouvint plus des que Dien eut exaucé ses prieres , & il continua ses débauches , jusques à ce qu'aiant mangé tout ce qu'il avoit , il fe mit dans St. Sulpice pour avoir moien de sublifter. Cependant cette vie étant incompatible avec fon inclination, il quita la foutane, né, & le petit colet , & demeura encote quelques années dans le monde, mais s'y étant fait beaucoup d'afaires de toutes façons, il reprit pour une feconde fois la profeffion ecclefiaftique, & autant par la crainte de la Juftice binamine, que de la Juftice Divine, il fe fir Prêtre , & est enfin Curé aujourdhui en Normandie , où il ne fait pas dire neanmoins beaucoup de bein de lui.

Mais pour revenir à mon afaire, le Cardinal aiant la tête rompuë tous les jours de faire un exemple dans Paris, où il étoit necessaire d'arrêter les vols qui se faisoient journellement, commanda au Lieutenant Criminel de lui aporter les informations, & les aiant vues telles qu'il avoit plu à ce Juge de les faire, il lui dit de nous faire notre. proces. Ce commandement avoit été trop public. pour étre ignoré des gens de la Cour, & comme le Chevalier de Rieux apartenoit à tout ce qu'il y avoit de gens de qualité, ils se crurent obligés de s'entremettre pour lui , depeur qu'il n'arrivat un afront à une famille se considerable. Ils furent donc trouver le Lieutenant-Criminel, lequel leur dit ou'il seroit ravi de les obliger, pourvû que cela se pût faire sans que je me ressentisse de la grace : que nôtre afaire étant la même, il faloit que ceux que nous avions dit étre avec nous , subiffent l'interrogatoire, ce qui n'avoit point été fait à cause du. rang qu'ils tenoient, qu'il faloit dis-je qu'ils dissent. que c'étoit moi qui les avoit provoqués non-seulement à aller sur le pont-neuf , mais qui avoit fait encore tout le mal dont on nous accusoit. Messieurs accepterent le parti , & l'aiant été proposer aux autres, ils se trouverent de bonne volonté, de sorte que je me vis chargé tout d'un coup de mille choses , à quoi je n'avois pas songé. J'étois donc sur le point de devenir la victime du Lieutenant-Criminel, & je l'aurois été sans doute, fi Dieu ne m'eut envoié du secours d'un endroit d'où j'étois bien éloigné d'en atendre. Il vint un iour

jour dans mon cachot la femme d'un Guichetier avec son mari, & aiant compassion de moi, je vis qu'elle me regardoit d'une maniere plus pitoiable, qu'on n'avoit fait depuis long-temps. n'ofa pourtant me rien dire en presence de son mari, mais étaut revenue une seconde fois, elle prit son temps pour me montrer une lettre, afin que je la prisse sans qu'il s'en aperçut. Il me fut imposfible de le faire, cet homme aiant continuellement la vûë fur moi, ce qui obligea cette femme de faire semblant de regarder sous ma paillasse, & l'y. aiant jettée adroitement, je l'y trouvai quand elle fut sortie. Elle contenoit qu'elle avoit pitié de moi, voiant que le Lieutenant-Criminel agissoit avec autant de passion que s'il cut été ma partie; que j'étois perdu indubitablement, si je ne trouvois lieu de faire agir quelque personne de consideration, qu'elle tâcheroit de m'aporter une plume, de l'encre, & du papier, que j'écrivisse, & qu'elle feroit tenir malettre.

Cet avis ne pouvoit pas étre plus de saison, mon ennemi étoit prêt de me confronter les témoins ; & il s'atendoit aprés cela de donner bientôt sa sentence, laquelle n'auroit pas manqué d'étre confirmée par le Parlement. En éfet, il avoit fait faire d'autres informations que les premieres , & au lieu que dans celles-ci, les archers disoient qu'ils m'avoient trouvé sur le cheval de bronze, ils deposoient dans celles-là, qu'ils m'avoient trouvé surpris en volant, & que j'avois été pris comme je voulois me fauver. La Guichetiere tint sa parole, elle se servit de la même ruse pour me faire tenir ce qu'elle m'avoit promis, qu'elle avoit fait pour me donner son billet, tellement qu'aiant dequoi écrire, je fis deux lettres, l'une pour Mr. le Cardinal Mazarin, l'autre pour Mr. de Marillac, fils de celui qui avoit été Garde des Sceaux. Je les luiadressai toutes deux, & la Guichetiere les lui aiant portées, il lui dit qu'il étoit étonné dequoi je m'avifois, G-c

visois, que tant que j'avois été en faveur, sa famille qui auroit en tant de besoin de moi , n'en avoit iamais entendu parler, & que maintenant que j'étois dans l'afliction, j'avois recours à elle : que neanmoins'il ne laisseroit pas de me rendre service, ce qu'il auroit deja fait, s'il avon su le besoin que j'en avois. Ces paroles m'aiant été raportées par un second billet de la Guichetiere, ie les tronvai fort justes , & fort genercuses : en éfet . c'étoit beaucoup faire pour un homme dont il n'avoit pas lieu de juger avantageuicment, la famille aiant ignore la priere que j'avois faite au Cardinal de Richelieu, fors de la mort du Marêchal son onele , & aiant au contraire bonne memoire que c'avoit été moi qui avois porté l'ordre de le faire arrêter. Quoi qu'il en soit, il s'aquita des le jour même de sa parole, il presenta requête sous mon nom au Parlement, par laquelle il exposa que le Lieu-. tenant Criminel étant mon ennemi capital, par les raisons que j'ai deduites, & dont je l'instruisois par ma lettre, il agissoit avec tant de passion contre moi , qu'il avoit fait suprimer les premieres informations, pour en faire de nouvelles : que non content de cela, il avoit donné lui-même les instructions au Chevalier de Rieux, & aux autres témoins, pour me charger : qu'il avoit empêché que la requête que je presentois pour le recuser. ne fut parvenue jufques à ceux qui pouvoient me rendre justice, & que sans une espece de miracle. je, n'aurois pas trouvé moien de presenter celle-là : qu'enfin j'étois fi-bien innocent de ce qu'on m'accusoit, que quoi que je me fusse trouvé en compagnie de gens qui ont accoutume de forcer les inclinations , je m'étois separé d'eux , après avoir été obligé par force de les accompagner.

Le credit de Mr. de Marillac qui avoit beaucoup de parens & d'amis dans le Parlement, aiant fait répondre ma requête, autant que la justice de.

155

de ma cause, il fut fait défense au Lieutenant-Criminel de passer outre à mon procés. Cependant les archers qui m'avoient pris aiant été assignés pour venir deposer devant un Commissaire du Parlement, pas un n'ofa comparoitre, & l'obtins un ajournement personnel contr'eux, qui fut converti en un décret de prise de corps. J'en fis prendre trois ou quatre prisonniers, lesquels aiant été amenés à la Conciergerie, avouerent les choses comme elles s'étoient passées, tellement que j'étois prêt d'avoir arrêt, par lequel la connoiffance de mon afaire auroit été ôtée au Lieutenant-Criminel, s'il ne se fut avisé de se pourvoir au Confeil. Le Parlement qui avoit déja reçû diverses reprimandes du Roi, pour s'etre moqué des arrêts de cette compagnie, scachant qu'elle en avoit donné un, par lequel il lui étoit défendu de continuer sa procedure, n'osa paffer outre, ce qui traina les choses en longueur. Neanmoins Mr. de Marillac aiant remontré au Confeil l'injustice qu'on me faisoit , le Lieutenant-Criminel fut tondu, & il lui fut fait défense d'être mon Juge. L'on fubftitua à sa place le Doien des Conseillers du Châtelet, à qui l'on ordonna de faire de nouvelles informations, & s'y étant comporté en homme de bien , & d'honneur , la verité fut éclaircie , & mes ennemis en eurent le démenti. Je fortis donc de prison aprés y avoir demeuré quatre mois, dont j'avois resté deux mois & demi dans le cachot. Ma premiere visite fut chez Mr. de Marillac, qui me reçut fort bien, & fans me dire un seul mot de ce qu'il avoit touché à la Guichetiere, il me rendit la lettre que je lui avois envoiée pour Mr le Cardinal Mazarin, n'aiant pas jugé à propos de la rendre. Aprés avoir sarisfait à cette obligation, je songeai à m'aquiter d'une autre qui n'étoit pas moindre, ce fut de remercier la Guichetiere, à laquelle aiant voulu faire un preient assez considerable, je fus fort surpris de le G-6

....

Jui voir refuser. Ce qui m'étoit arrivé m'avoit donné affez de lieu de rentrer en moi-même , & comme j'avois vécu en homme du mon de, plutôt qu'en homme qui pense qu'il doit mourir un jour, j'avois fait resolution de changer de vie neanmoins m'étant mis en tête qu'il faloit que cette femme. fut devenuë amoureuse de moi, je crus étre obligé de la contenter, sans faire reflexion que je manquois à ce que j'avois promis à Dieu. Mais si j'avois été surpris de lui avoir vû refuser non present, je le fus bien davantage de la maniere qu'elle reçût ma déclaration. Sans s'amuser à faire les façons que font ordinairement les femmes qui veulent paroitre plus vertueuses, qu'elles ne le sont dans le fonds, elle me dit que je ne meritois pas les graces que Dieu m'avoit faites, que je devois bien plutôt songerà le remercier, qu'à atirer sa colere par une chole auffi criminelle, qu'étoit l'adultere que j'avois formé dans mon cœur : que si elle m'avoit obligé, ce n'étoit que parce qu'elle avoit reconnu l'injustice qu'on me faisoit, mais que c'étoit mal la recompenser que de lui proposer un crime fi énorme. Je fus ravi qu'elle me remît dans le bon chemin par une remontrance si Chrétienne, & eus bien plus d'estime pour elle, que je n'aurois jamais pu avoir d'amour, quoi qu'elle fut fort jolie.

Cependant je n'eus pas plutôt perdu la peníce d'un crime, que j'en conçus un autre dans mon cœur. Je fis refolution de me venger de mes faux témoins, & aiant commencé par le Chevalier de Rieux, je lui voulus faire tirer l'épée dans une rué, où je l'avois rencontré par hazard. Comme il n'étoit pas brave naturellement, il tâcha de me faire comprendre que j'avois le plus grand tort du monde de m'en prendreà lui, lui qui avoit toujours été de mes meilleurs amis. Mais comme je fçavois ee que j'en devois eroire, je ne me contentai pas de fes paroles, & lui donnai quelques coups de plat d'ét-

d'épée, voiant qu'il ne vouloit pas mettre la sienne à la main. Non content de cela, je poussai ma vengeance jusques contre le Comte de Harcourt, que je sçavois n'en avoir pas bien usé aussi avec moi, quoi qu'il fût d'une Maison qui étoit la plus honête du monde avec les Gentilshommes. Cependant comme sa qualité le mettoit à couvert de me faire raison, je cherchai les moiens de lui faire connoitre que je n'étois pas insensible. Je ne fus pas long-temps fans les trouver, il y avoit un Capitaine de la Marine, nommé Desplanches, qui étoit de ses voisins à la campagne, & avec qui il en usoit avec hauteur, sous pretexte que ses ancêtres avoient été receveurs d'une de ses terres, dans laquelle ils avoient fait une telle fortune, qu'ils avoient laissé leurs décendans beaucoup plus à leur aise que lui. En éset, ce Desplanches qui en étoit un, n'avoit gueres moins de trente mille livres de rente, & aiant obtenu des lettres de Noblesse, & portant les armes, il se croioit exempt des bassesses que le Comte de Harcourt vouloit exiger de lui. Outre cela ce Prince avoit grande envie d'une terre qui lui apartenoit, apellée les Rufflais, & étant voifine de celle de Harcourt, il lui faisoit toujours quelque niche,

Jene sus pas plutôt tout cela, que je fus faire ofre de service à Desplanches, que je ne connoisfois point, mais à qui je fis comprendre dans peu de temps, que je le servirois de bon cœur, vû ce qui m'étoit arrivé avec son ennemi. Cet homme qui étoit le plus grand ivrogne que j'aie connu de ma vie, ne me remercia point autrement, qu'en me disant qu'il vouloit boire avec moi, & sans vouloir diferer la chole, me pria à dîner à la fleur de Lis, où il demeuroit prés l'Hôtel de Soissons, Il me dit pourtant aprés ce premier compliment, qu'il m'étoit obligé, mais ne lui voiant point prendre feu, comme j'eusse bien voulu, je crus ou qu'il manquoit de courage, ou qu'il avoit peur de se G 7 faire.

---

faire des afaires avec un Prince. Je demeurai dans ce sentiment jusques à dîner, mais la soupe étant mangée, il n'eut pas plutôt avalé deux ou trois rasades, qu'il commença à parler du Comte de Harcourt en des termes fort desavantageux. Je lui dis qu'il me pardonnât, si je lui disois que ce n'étoit pas de cette maniere qu'il faloit se venger de son ennemi, que j'avois ou'i dire que ce Prince lui avoit fait pluficurs algarades jusques dans sa maifon, que nous irions chez lui s'il m'en vouloit croire, & que nous verrions s'il seroit si hardi que d'y revenir. Desplanches qui s'échaufoit toûjours de plus en plus à force de boire, me dit que c'étoit bien fon intention, & aiant demande à trois Officiers de son regiment, qui étoient avec nous, s'ils vouloient être de la partie, il n'y en eut pas un qui n'y consentit, de sorte qu'il fit seller ses chevaux, & nous dit d'envoier querir les nôtres. le croiois aprés cela qu'il n'y avoit qu'à se botter, & à monter desfus, mais il n'étoit pas accoutumé à se lever de table si-tôt, il étoit encore six heures du foir qu'il n'en étoit pas forti, & il étoit si foul, qu'au lieu de songer à ee qu'il avoit proposé, il commença à quereller un de ces Officiers, de forte que si je ne me fusse mis au devant, il n'en seroit pas demeuré aux paroles. Je m'éforcai de le faire rentrer dans son bon sens, lui remontrant . combien ce qu'il faisoit étoit hors de saison : mais comme il n'entendoit non plus de raison qu'un Suiffe, il continua toujours dans ses emportemens, & cet Officier qui le connoissoit mieux que moi, fut obligé de fortir, de peur qu'il ne poussat sa folie plus loin. Les deux autres aiant peur que je n'interpretasse cette action à un manque de courage, me dirent en même temps tout bas qu'il faloit que nous en fissions de même, qu'il n'étoit pas sage quand il avoit bû, & que si nous ne prenions ce parti, nous courrions risque bientôt d'essuier sa mauvaise humeur. Je me crus obligé de les croire,

DE MR. L. C. D. R.

re, & aiant renvoié nos chevaux, nous filmes
tous coucher chez nous, pendant que Desplanches
batit se valets, & sit enrager l'hôte, & l'hôtesse,
à qu'il l'en prenoit de ce que nous étions fortis,

Le lendemain matin j'étois encore dans le lir, quand il entra, dans ma chambre, & fans me parler de sa méchante humeur de la veille, il me demanda si je n'étois pas dans la resolution de m'en aller chez lui, comme je lui avois promis. Je lui dis qu'oui , & qu'il n'avoit seulement qu'à me dire, quand il vouloit partir, il me répondit que ce seroit des le moment qu'il auroit des nouvelles des autres, chez qui il avoit envoié, & me preffant de me lever, il se promena à grands pas dans ma chambre, où il fit cinq ou fix tours ; roulant quelque chose d'importance dans sa tête. Enfin il rompit le silence qu'il avoit gardé pendant qu'il se promenoit, & me dit qu'il étoit tout inquiet: qu'il aprehendoit de se faire des afaires, & que le Comte de Harcourt ne demandoit autre choic, afin d'avoir moien d'avoir la confiscation de son bien. discours me fit comprendre que les gens de la sorte se ressentoient toujours de leur naissance, quelques lettres de Noblesse qu'ils eussent obtenues , & j'allois fans doute abandonner un homme si rempli de foiblesse, si ces Officiers ne fussent entrés dans . ce moment. Je leur dis ce que Desplanches venoit de me dire, furquoi ils hauslerent les épaules. Mais étant gens d'honneur, ils lui remontrerent, qu'il valoit mieux mourir que d'endurer davantage les . afronts qu'il avoit reçus; qu'ils ne lui disoient pas d'aller infulter le Comte de Harcourt jusques chez lui , mais d'aller chasser sur sa terre , puis qu'il en avoit une dans son voisinage, afin de faire voir à l'autre qu'il ne le craignoit point.

Pour lui donner du cœur, ils lui permirent de déjeuner, à condition qu'il ne boiroit que la part de deux bouteilles de vin, & cela aiant fait l'éfet qu'ils esperoient, nous montâmes à cheval, & pri-

mes le chemin de Normandie. Quoi que cet homme ne dût avoir autre chose en tête que d'arriver bientôt, nous ne le pûmes empêcher de s'artêter une journée entiere à Mantes, où il avoit trouvé le vinbon,& en aiant fait emplir cent bouteilles, il fit marcher ce convoi à nôtre tête. Depeur que le Comte de Harcourt qui étoit chez lui n'eut avis de nôtre marche, nous jugeâmes à propos de n'arriver que la nuit, & aiant défendu de dire le nombre que nous étions, nous fortîmes le lendemain, & fûmes à la chasse jusques aux bords de la terre de Harcourt, à laquelle confinoit celle des Rufflais. Ce Prince fut averti incontinent que nous étions là; & s'imaginant que ce n'étoit que Desplanches avec ses valets, il lui dressa une embuscade au retour. En éfet, lors que nous passions le long d'une haïe, nous fûmes salués de deux coups de fusil, dont une balle emporta une partie du pommeau 'de ma selle. Comme j'étois bien monté, je tournai mon cheval incontinent, & tombai sur un de ceux qui avoient tiré, avant qu'il eut eu le temps de recharger. Je l'aurois tue fi jeuffe voulu, mais n'étant pas d'humeur à profiter de la facilité que j'en avois , je me contentai de lui donner cent coups du bout de mon fusil, & m'aiant reconnu il me nomma, me demanda si en confideration de son Maitre, dont il me croioit toujours des bons amis, je ne voulois pas lui pardonner. C'est ton Maitre, lui repondis-je, qui est cause que je te maltraite si fort, mais je te laisseraialler, pourvû que tu me promettes de le lui dire. Il n'eut garde de me refuser, & aiant pris le plus long pour éviter Desplanches , & ces Officiers qui avoient couru aprés les autres, il arriva enfin au château de Harcourt, meurtri de coups, & son habit dans un tel desordre, qu'il étoit aisé de voir. qu'il avoit été maltraité. Desplanches & ses amis me blamerent fort de l'avoir ainsi laisse aller, & ils. croioient qu'il auroit été mieux de le mettre en Juftice, mais moi qui ne songeois qu'à ma vengean-

ce particuliere, fus fort content de ce que j'avois fait. En éfet , le Comte de Harcourt fut enragé de l'afront qu'il croioit avoir reçû, & sans considerer qu'il m'en avoit donné le sujet, il assembla ses amis, refolu d'abîmer la maison des Rufflais, qui n'étoit de nulle défense, avec ceux qui étoient dedans. Cela ne se put faire si secretement que nous n'en fussions avertis, & nous étant retirés au champ de bataille, maison du Comte de Crequi Bernieulle, qui n'étoit pas bien avec lui, nous lui ofrîmes nos services contre le Marquis de Sourdeac, avec qui il étoit non-seulement en procés, mais à qui il faifoit la guerre dans les formes. Car ils alloient en parti l'un sur l'autre, & souvent il y avoit quinze ou seize cens hommes de chaque côté, comme fil'on eut voulu donner une bataille rangée. Il y avoit cependant bien de la diference entre cette milice, & destroupes réglées, ce qui se remarqua particulierement un jour que le Comte de Crequi-Bernieulle s'étoit avancé, car le Marquis de Sourdeac n'eut pas plutôt tîré un petit coup de fauconneau de son château du Neufbourg, que tous les escadrons s'enfuirent à toute jambe; chacun rejetta fur la peur qu'avoit eu son cheval, ce qui étoit plutôt un étet de la sienne, mais comme la honte étoit presque commune, ceux qui avoient fait ferme, firent semblant de croire tout ce qu'on vouloit. En faisant ainsi la guerre au Marquis de Sourdeac, je la fis austi au Comte de Harcourt, sur la terre de qui je fus tuer deux ou trois fois des per-Son Concierge vint pour me prier de me retirer, feignant que son Maitre s'en étoit retourné à Paris, mais je sçavois bien le contraire, aussi dés. la nuit suivante il fut faire couper des atbres aux. portes des Rufflais.

Je crus que j'en avois affez fait pour témoigner mon restentiment, d'ailleurs Desplanches étantobligé de s'en retourner à l'armée, , je sus obligé de l'accompagner jusques à Paris, dont il n'osoit prendre

## MEMOIRES

162

dre le chemin tout seul. Y étant arrivé je fus à la Cour, où Mr. le Cardinal me demanda d'où je venois, ce qui me fit croire qu'il scavoit ce qui s'étoit passé. Neanmoins je n'ofai pas lui dire la verité, craignant qu'il ne me fit quelque rude reprimande, & peut-étre quelque chose davantage. Mais je fus tout surpris qu'au lieu d'etre fi en colere que je penfois, il me dit que j'avois bien fair, & qu'il m'en estimoit davantage: que Folleville-le-Sens, qui étoit un Gentilhomme du pais,& qui étoit dans le service, lui avoit tout conté, que je n'avois que faire de rien craindre, & qu'au contraire je pouvois conter sur sa protection. Je le remerciai de sa bonté, & lui demandai cependant ce qu'il vouloit faire de moi. Car tandis que j'avois été en prifon, il avoit donné ma compagnie, & je me voiois, s'il faut ainfi dire, valet à louer. Il me dit de ne me pas mettre en peine, & que je n'avois qu'à le suivre. Car il alloit tous les ans sur la frontière, où il accompagnoit le Roi, qui commençoit non-seulement à devenir grand , mais encore à donner des marques de ce qu'il seroit un jour. En éset , il aimoit déja la guerre par dessus toutes choles, & quoi qu'on lui remontrat qu'il se feroit du mal à être ainfi à cheval au foleil, & à la pluie, il n'en décendoit ordinairement, que quand le jour finiffoit.

Comme j'avois passe passe pe voiois bien qu'il m'étoit impossible quelque inchination que j'eusse au métier, d'y réulist comme ceux qui l'avoient fait tout et leur vie, je ne sus pas faché du commandement que m'avoit fait Mr. le Cardinal. Je m'atachai donc auprés de lui le plus qu'il me fut possible, en quoi je puis dire que je n'oubliai rien. Cependant il se trouva assez de gens qui s'esforcerent de me persuader que je prenois un méchant parti, & entr'autres Artagnan, & Besmau, lesquels se plaignoient qu'ils avoient fait toute leur vie la cour à son Eminence, sans.

fans en etre plus avancés. En efet, il n'y avoit rien de si mince que leur figure , & même elle étoit si digne de pitié, que le plus souvent ils ne sçavoient où prendre un sou pour aller diner. Cela les obligea à songer à faire retraite, mais comme ils étoient du fonds de la Gascogne , & que leurs moiens ne leur permettoient pas d'entreprendre un si long voiage sans argent , ils chercherent à en emprunter, & s'ils euffent trouvé feulement dix pistolles, l'un ne seroit pas mort commandant la premiere compagnie des Montquetaires du Roi, & l'autre n'auroit pas aujourdhui plus de trois millions de bien. Quoi qu'il en foit, tout ce qu'ils me purent dire, n'aiant pas été capable de me rebuter, je suivis son Eminence qui accompagnoit le Roi sur la frontiere. Le Comte de Harcourt fut du voiage, & me regardant de travers, je lui fis dire pat un de mes amis, que s'il n'étoit pas content, il n'avoit qu'à parler; à quoi il répondit que je ne me connoissois pas, mais qu'il m'aprendroit un jour à me connoitre. C'étoit une bravade dont je me moquai, & dont austi plusieurs gens se moquerent avec moi a car pour être Prince il ne devoit pas tant s'en faire accroire, & beaucoup d'autres que lui, & même de ceux de fa Maifon ; n'avoient pas toujours dedaigné de tirer l'épée contre des Gentilshommes. Cependant mes amis me donnerent avis de prendre garde à moi, dont je ne fis pas de cas, croiant qu'un Prince étoit incapable de faire des bassesses. Mais ceux à qui je témoignai ces sentimens, me dirent que qui avoit été capable de me vouloir faire perir, pendant que j'avois été en prison, le pourroit bien faire encore pendant que i'étois en liberté. Quoi qu'il en foit, mon esperance ne fut pas trompée, & s'il tâcha de se venger de moi, ce ne furpas au moins par des voies si basses, que celles qu'on me faisoit aprehender. En éset , je ne trouvai personne qui me tendît d'embuches fecretes, & quoi que je lui atribuasse l'accident

qui m'arriva quelques jours aprés, toujours doisje dire à l'avantage de celui avec qui j'eus afaire, que j'eus le temps de mettre l'épée à la main, & que fi je fus maltraité, ce fut plutôt un coup du hazard,

qu'un assassinat premedité.

Il y avoit à la Cour un Gentilhomme de Normandie nomméBreauté, brave de sa personne, bienfait, mais d'une presomption si extraordinaire, que cela faifoit qu'on ne prenoit pas garde aux bonnes qualités qu'il pouvoit avoir d'ailleurs. Il avoit herité de ce défaut du Marquis de Breauté son proche parent, lequel avoit si bonne opinion de lui-même, qu'il avoit défié au combat vingt-cinq Espagnols , l'un aprés l'autre; mais Grobendone Gouverneur de Bolduc s'étant moqué de sa presomption, lui fit réponse qu'il en auroit assez d'un, & pour lui faire voir qu'il disoit vrai , il n'avoit qu'à mener vingtquatre François avec lui, & qu'il enverroit contr'eux vint cinq Espagnols. Breaute se trouva choqué de cette réponse, neanmoins aiant demandé permission au Prince d'Orange, dans les troupes de qui il servoit, de rendre ce combat, il y alla aprés l'avoir obtenue, & combatit si malheureulement; qu'il y fut tué avec vingt-deux de ses seconds. Les deux autres demanderent quartier, & aiant été emmenés prisonniers à Bolduc, Grobendonc les fit mourir, ce qui souilla la victoire que ceux de son parti avoient remportée. Mais il dit pour ses raifons, que tous les combatans avoient juré de combatre jusques à la derniere goute de leur sang, & que ceux-ci n'aiant pas tenu leur parole, il étoit juste qu'ils expiassent leur parjure par la perte de leur vie. Quoi qu'il en soit, Breauté n'avoit que le combat de son parent à la bouche, & quoi qu'il n'en pût pas tirer grande vanité, neanmoins il le citoit à chaque bout de champ, pour faire voir que ceux de sa Maison étoient remplis de courage ; ajoutant en même temps, que fi les gens de Grobendonc avoient eu afaire à lui, ils n'en auroient pas été.

été quites à si bon marché. Je lui avois ou'i faire ce conte plusieurs fois, qui avoit fait rire tous ceux de la compagnie, mais comme l'experience m'avoit apris, qu'il ne faloit pas toujours se moquer des sottises d'autrui, j'avois été le seul qui avois gardé le sang froid, & étois ainsi bien éloigné de croire que je me fusse atire quelque querelle. Cependant lors que j'y pensois le moins, il m'obligea à mettre l'épée à la main, & prit pour pretexte que j'avois fait comme les autres. Mon honneur ne me permettoit pas de le desabuser, mais me défiant qu'il y avoit quelque autre chose sur le jeu, & étant bienaife de m'en éclaireir, je lui dis, que s'il n'y avoit que cela qui l'obligeat de me quereller, il feroir bien de remettre l'épée dans le foureau : que je n'avois jamais songé à ce qu'il m'accusoit, & que ce qu'il y avoit de gens avec moi en étoient témoins: que ce que j'en disois n'étoit pas par crainte, & que je croiois avoir assez témoigné mon courage en d'autres occasions , pour croire qu'il n'y alloit pas du mien en celle-là. En disant ces choses je me tenois à la longueur de l'épée, pour ne pas engager le combat, mais lui meprifant ma justification, ou plutôt étant animé par un autre fujet, il fejetta fur moi de furie, & me bleffa au côté. Je ne fentis pas plutôt couler mon fang, que je devins furieux, je râchai de me venger, & la fortune aiant seconde mon courage, je lui passai mon épée tout au travers de la cuisse. Mais il cut bientôt sa revanche, il me perça le corps de part en part , & étant tombé un moment aprés de foiblesse, il me desarma.

Je l'avois foupçonné, comme je crois avoir after fait entendre, d'agir par les mouvemens du Comze de Harçourt, ces foupçons augmenterent encore par ce qui me fur raporté le lendemain. L'on me dit qu'il avoir porté mon épéc chez ce Prince, & que pour celebrer leur victoire, ils avoient fait june si grande débauche, que tous ceux qui encoient, s'en écoient, s'en écoient retournés dans un primiable.

état. Cependant le Comte de Harcourt n'eut garde d'avouer que cela venoit de lui , il ne lui étoit pas honête de faire voir qu'il ne se batoit que par procureur, & il avoit deja affez méchante reputation de la maniere qu'il vivoit, & qu'il traitoit sa femme , lans chercher encore à l'augmenter. En éfet , il ne menoit pas la vie d'un Prince , mais celle d'un insigne débauché, ce qui étoit cause qu'il en usoit si mal avec la femme, comme je viens de dire, que le bruit étoit par tout qu'il l'avoir batuë. Je ne sçais si cela étoit vrai dans le fonds, & si pour etre frere du Duc d'Elbœuf, qui avoit fait mourir la sienne par ses mauvais traitemens, il avoit cette méchante reputation. Quoi qu'il en loit, il est toujours constant que cette Dame qui étoit une riche heritiere, ne pouvant plus endurer sa méchante humeur, prit le parti quelque temps aprés de se retirer dans une Religion , où elle est encore aui ourdhui.

Mon coup étoit trop grand pour être sirôt gueri. J'avois les poulmons percés d'outre en outre, & l'on n'aprochoit point de chandelle de ma blessure, que je ne la souflasse aussi-tôt. Mr. le Cardinal qui haiffoit le Comte de Harcourt, & sa Maison, parce qu'elle lui avoit toujours été opposée, se défiant auffi-bien que moi que cela venoit de lui, se déclara ouvertement pour moi, & dit en presence de tout le monde, que Breauté n'avoit qu'à se bien cacher, & que s'il tomboit entre ses mains, il lui aprendroit à quereller les gens de guet-à-pan. Il n'en demeura pas là , pour faire dépit au Comte de Harcourt , plutôt que par l'amitié qu'il avoit pour moi, il m'envoia son chirurgien, & de plus une bourse où il y avoit cinquens écus. C'étoit une choie si peu ordinaire à lui que d'envoier ainsi de l'argent, & principalement à un homme qui n'étoit ni son domestique, ni ataché à sa fortune, que chacun en fut surpris. Je le fus moi-même, & n'anrois su à quoi atribuer un traitement si avantageux ,

DE MR. L. C. D. R.

geux, fi Desplanches ne me fur venu voir, & ne m'eut dit que Mr. le Cardinal l'avoit envoié chercher, pour lui dire qu'aussi-tôt que la campagne seroit faite, il s'en allat chez lui avec de ses amis. & qu'il fit tout ce qu'il put pour faire enrager ce Comte : que son Eminence votant que j'allois étre bientot gueri, souhastoit que je fusse de la partie . qu'il le lui avoit dit , & qu'il m'en parleroit afsurément des que je serois sur pié. En éfet, l'étant allé remercier aprés ma guerison, des bontés qu'il avoit cues pour moi , il me dit qu'il seroit bien-aile que je fisse ce voilge, & ce fut dans ce temps-la qu'il m'aprit ce que j'ai dit tantôt , fçavoir que le Marechal de la Ferte m'avoit joue, quand il avoit fait semblant de demander un regiment pour moi. Je crois que cette confidence ne vint que, de quelque sujet de mécontentement qu'il avoit contre lui. En éfet , l'on disoit en ce tempslà que son Eminence avoit sa fidelité suspecte, & que quoi que ce Marêchal dît ordinairement qu'il n'avoit jamais tourné cafaque, c'étoit plutôt manque qu'on eut pu executer ce qu'on lui avoit promis, que de bonne volonté de la part.

La campagne étant finie , Desplanches prit quatre braves garçons de sa compagnie, avec un sergent qu'il déguisa en valets , pour ne rien faire connoitre, & nous nous en allames chez lui, pù il vint aussi un Gentilhomme de Perigord , qui étoit Capitaine dans son regiment. Il reçût en chemin une lettre de son Colonel , qui étoit le Comte de Tonecharante, par laquelle il lui demandoit fort honêtement le congé d'un foldat. Par malheur elle lui vint lors qu'il étoit à table, & les fumées du vin ajoutant encore quelque chose de rude à son humeur, qui étoit assez brutale, il dit à un homme qui étoit venu exprés , pour la lui aporter , que Mr. le Comte de Tonecharante la lui donnoit bonne, qu'il donnât congés'il vou-Loit à ses soldats, mais que pour lui il n'en vouloit

rien faire. Comme nous vîmes qu'il étoit tout émû, nous lui demandâmes ce que c'étoit, quoi qu'il en eut deja affez dit , pour nous en faire deviner la meilleure partie. Il nous montra la lettre qui étoit la plus honête du monde, tellement que ne pouvant ioufrir sa brutalité , je lui dis qu'il ... avoit tort de parler de la forte, que je n'avois point l'honneur de connoitre particulierement Mr. le Comte de Tonecharante, mais qu'il me permettroit de lui dire qu'on n'en usoit point ainsi avec son Colonel : qu'il avoit l'honêteté de lui demander une chose , laquelle dépendoit plus d'un Colonel que d'un Capitaine ; que celui-ci ne pouvoit donner aucun congé, sans l'agrément de celui-là, & que si la pratique étoit toute contraire, c'est que les Colonels étoient assez honêtes gens, pour ne pas vouloir chagriner leurs Capitaines: que ion refus alloit obliger le sien à se servir de son autorité, qu'il donneroit congé au foldat qu'il lui demandoit si honétement ; que ce ne seroit pas la feule perte qu'il feroit , qu'il perdroit encore son amitié, laquelle il devoit conserver sur toutes choses, puis qu'on vouloit à la Cour, comme aussi il étoit bien juste, que les Capitaines aportassent autant qu'ils pourroient du leur pour bien vivre avec leur chef : que je le priois, comme faisant profesfion d'etre ion ami, de faire reflexion à ces choses: que quoi qu'il eut assez de bien pour ne point souhaiter d'autre fortune, neanmoins il ne faloit pas détruire en un jour la bonne opinion qu'on pouvoitavoir de lui au bureau; que Mr. de Tonecharante l'y perdroit infailliblement, & qu'encore un coup je le priois d'y faire reflexion.

Je ne spain comment il me douna la patience de lui dire toutes ese choses, mais bien-loin d'enfaire fon prosse, il se mit à sostenir, que c'étoit aux Capitaines à donner le congé aux soldats, & non aux Colonels. Et s'emportant extraordinairement, parce que je n'étois pas de son avis, il sue

affez

affez brutal pour me donner un dementi dans sa maifon : car nous étions alors aux Planches, prés d'Evreux, terre qui lui apartenoit, & qui n'étoit éloignée de celle des Rufflais , que de fix ou sept licues. Il n'eut pas plutôt lâché la parole, que je lui jettai une affiette à la tête, & comme le vin le rendoit furicux, il me joignit, quoi que trois ou quatre personnes qui étoient à table avec nous se fullent miles entre deux. Par bonheur pour l'un, & pour l'autre, nous n'avions point d'épées, & nôtre combat n'étant qu'à coups de poing, ne fut pas fort langlant. Toutefois nous étions li acharnés, que ce ne fut qu'avec grand' peine qu'on nous put separer. Il n'y avoit pas d'aparence aprés cela d'achever mon voiage, ce qui me fit commander à mes valets d'aller téller mes chevaux. Ceux qui étoient presens firent ce qu'ils purent pour nous raccommoder, mais il se fit tenir à quatre, & n'envoulut rien faire. Je fortis donc de chez lui , & comme il étoit déja tard , tout ce que je pus faire fut d'aller coucher à Paffi , qui est sur le grand chemin-de Paris. Il vouloit me suivre à toute force, mais ses amis qui ne voioient rien dans mon procede que de fort juste, l'en aiant empêché, il cut le temps de cuver fon vin. Le lendemain matin ce fut toute autre chose , il dit à ces Messieurs qui avoient couché chez lui , qu'il étoit au defefpoir de ce qui étoit arrivé, qu'ils devoient me retenir, & qu'il vouloit courre aprés moi pour me demander excule. L'entendant parler de la forte, il n'y eut personne qui n'aprouvat ce qu'il disoit , & aiant faiefeller leurs chevaux , ils vinrent tous de compagnie au petit galop, & me trouverent à Mantes, où je m'étois arrêté, ne me souciant pas de faire grande diligence. Comme je vis leurs chevaux tout en sueur , j'eus peine à comprendre ce qui les pouvoit amener fi vîte, & craignant que ce ne fut pour me faire insulte , je me missur la porse de ma chambre mes deux pistolets à la main ;

mais Desplanches qui marchoit à la tête de tous, me tendant la fienne , en figne d'amitié , me pria d'oublier ce qui s'étoit passe, me disant que je sçavois que quand on avoit bu, on n'étoit pas raisonnable.

Je n'eus garde de tenir ma colere sale voiant parter de la sorte. Car outre que je ne croiois pas qu'il y allat du mien à ce qui étoit arrivé, je me faifois un plaifir d'obeir à Mr. le Cardinal ,par l'ordre de qui, comme j'ai dit, je faisois ce voiage. le m'en recournai done avec lui, aprés nous être embraffés . & nous étant encore arrêtés deux jours aux Planches , nous arrivames enfin aux Rufflais , ou l'on nous dit que le Comte de Harcourt étoit dans son château. J'invitai Desplanches à sortir des le jour même, mais il fit le malade, ce qui me fit prendre mon fufil , & m'en aller tout feul avec mes valets jusques sur la terre de Harcourt. Il ne partit point de gibier , mais y allant autant pour me faire voir , que pour en tuer , je tirai en l'air , & il sortit un des gens du Comte pour découvrir qui c'étoit. D'abord qu'il me vit , il me reconnut, & fut porter la nouvelle à son maitre de ce qu'il avoit vû. Le Comte de Harcourt scachant que je n'étois que moi troilième, fit fortir tout fon monde, sans vouloir neanmoins se metere à la tête . & comme je vis que je n'aurois afaire qu'à de la canaille, & que j'en pouvois être envelopé, je pris le parti de faire retraite. Je fus pourluivi vivement, mais comme j'étois bien monté, je pris les devans , & gagnai le long d'une haie , qui étoit au bord du chemin. Ces gens me poursuivoient toujours, & même me tiroient quelques coups de loin. Mais j'évitai bien un autre peril, je n'ens pas fait cinquante pas dans la haie , qu'on me fit une rude decharge, laquelle , graces à Dieu , me fit plu de peur que de mal. Aussi en pouvoit-on avoir a moins, & avois feulement cinq coups dans mon shapean, & dans mes habits. Je vis en même temps DE Mr. L. C. D. R.

Desplanches avec ses soldats, & ne doutant point qu'il ne m'eut voulu aslassiner , je l'allois tuer indubitablement, s'il ne se fut avisé de me dire qu'il n'avoit pas cru tirer fur moi, mais bien fur les gens du Comte de Harcourt. Je fus assez dupe pour prendre cela pour argent comptant, & lui aiant dit, que puis que cela étoit, nous n'avions qu'à marcher contr'eux, il rechargea, & nous leur donnâmes la chasse. Nous nous en revînmes ainsi aux Rufflais, où il admira le peril que j'avois couru, auffi-bien que tous ceux qui étoient avec lui. Il m'en demanda pardon, avec des paroles qui acheverent de me faire croire que tout cela n'étoit arrivé que par hazard. Mais mon valet de chambre qui avoit plus d'esprit que moi, me dit en me couchant, que je ne m'y fiasse pas,& que j'étois chez un homme qui en avoit bien fait d'autre : qu'un païían lui avoit dit qu'il en avoit déja tué deux ou trois au travers d'une haie, & que puis que j'avois eu querelle avec lui , le plus fur étoit de m'en aller. Ce discours me fit rentrer en moi-même , & commençant à faire reflexion, que j'avois été bien fimple de croire ce qu'il m'avoit dit, je fis dellein de quiter un homme avec qui il y avoit si peu de fureté. Cependant j'en cherchai un pretexte ; & aiant envoié un valet à Briofne pour voir s'il ne m'étoit point venu des lettres , je lui en donnai une, que j'avois écrite moi-même, & par laquelle il paroissoit que j'avois des afaires presses à Paris. Je pris donc congé de ce traitre, sans faire semblant de rien, & Dieu voulant que je ne demeurasse pas incertain si mon soupçon étoit bien ou mal fondé , fit qu'un foldat dit à mon valet de chambre , qui l'avoit mené boire exprés pour lui tirer les vers du nez, que je prenois un bon parti, & que je l'avois évité belle. Il n'en vouloit pas dire davantage, quoi que mon valet de chambre le pressar de parler plus clairement; mais comme c'en étoit aflez pour me faire juger du cœur du personnage, je

## MEMOIRES

né le fus pas platôt à cheval que je lui dis, comme il venoit me reconduire, que je me reflouvien-drois toute ma vié de l'avanture de la veille, & que dans l'occasion je lui en dirois deux mots. Il demeuta tout interdit à ces paroles, mais nel lei voulant pas donner le temps d'entrer en justification, je poussai mon cheval, & m'en dloignai tellement, que quand il auroit voulu dire quelque chose, il m'auroit été impossible de l'entendre.

Cependant il lui arriva tout ce que je lui avois predit, Mr. de Tonccharante aiant été informé de sa malhonêteté, donna le congé au soldat, & ne s'étant pas contenté de lui avoir fait cet afront, il fit dessein de le faire caffer, des le moment que l'occasion s'en presenteroit. La chose étoit dificile en ce temps-là, & ce n'étoit pas comme aujoutdhui, où les Colonels sont absolument les maitres; d'ailleurs le Roi avoit besoin d'Officiers, & on les ménageoit un peu plus qu'on ne fait à present. En efet, ils étoient un peu plus rares, & l'on n'en voioit point venir en foule, comme il en vient aujourdhui, pour manger leur bien, & pour prodiguer leur vie. Quoi qu'il en soit , Mr. de Tonecharante eut beau avoir si méchante intention contre lui, il lui fut impossible de la mettre à execution jusques à la paix des Pirennées. Mais le temps étant venu alors qu'on n'avoit plus afaire autrement des gens de service, il fit si-bien qu'il le fit mettre au nombre de ceux qu'on cassoit, quoi qu'il fût le cinq ou sixieme Capitaine du regiment, & que dans les autres corps, la reforme se fit par la queuë. Desplanches ne put pas soufrir cette injustice sans s'en plaindre, ce que le Comte de Tonecharante aiant bien prevû, il prit les devans auprés du Roi, à qui il conta plusieurs brutalités, que cet homme avoit faites, & même quelque chose de pis. Car il n'y avoit rien de saeré pour lui, quand il y avoit du vin sur le jeu, &

DE MR. L. C. D. R. il parloit aussi mal de Dieu, & des Princes, qu'il

faisoit de ses ennemis.

Ainfi s'étant presenté devant le Roi, & sui aiant remontré qu'il y avoit plusieurs années qu'il le fervoit, qu'il avoit toujours eu une bonne compagnie, qu'il n'avoit jamais été repris d'avoir manque à son devoir, qu'il avoit du bien, & enfir mille choses semblables; le Roi qui l'avoit écouté paisiblement, lui répondit qu'il le savoit aussi-bien que lui, mais que s'il pretendoit que cela le dût faire conserver, il devoit done avoir soin de servir Dieu, aussi regulierement qu'il l'avoit servi : qu'il ne vouloit pas lui dire par la qu'il faloit qu'un Officier mangeat les Saints, mais qu'il ne fût pas impie: qu'il savoit de bonne part qu'il avoit pissé dans un Benitier, en derision de l'eau benite; qu'il ne savoit à quoi il tenoit qu'il ne lui sit faire son proces, & que s'il n'avoit apris en même temps, que c'étoit le vin qui le lui avoir fait faire, il pourroit se repentir d'avoir eu la hardiesse de se montrer devant lui. Desplanches qui savoit dans soir cœur que le Roi ne lui reprochoit tien que de veritable, n'eut garde d'infifter aprés cela, & s'étant retiré tout honteux, il se fut confiner dans sa Province, d'où il ne fortit point, que pour venir épouser à Paris la fille de Mr. de Brillac, Conseiller de la grande Chambre; mais sa femme n'aiant pas eu le pouvoir de le retirer de la débauche, il creva cinq ou six ans apres, à force de boire.

J'avois resolu lors que j'étois parti de chez lui, ainsi que j'ai dit ei-dessus, de tirer raison de la supercherie qu'il m'avoit faite, mais Mr. le Cardinal à qui j'avois dit le sujet pour lequel je m'étois retire fi promptement, m'en fit une fi expresse defense, que je n'osai jamais y contrevenir. Cependant il m'envoia à Bruxelles pour une afaire lecrete qu'il ne m'est permis de reveler, & dans laquelle je ne pus réuffir. Monfieur le Prince de 174

Condé étoit toujours avec les Espagnols, & ce fut pendant que j'étois dans cette ville, qu'arriva la mort de Beauvais pere de Madame la Comtesse de Soissons, lequel étoit Ecuier de ce Prince. C'étoit un homme de cœur, mais qui s'en faisoit un peu trop accroire, ce qui fut cause de son malheur. Car comme il décendoit de chez Mr. le Prince de Condé, il prit un Gentilhomme de condition par le bras, qui montoit, & qui avoit le haut du degré, si-bien qu'il passa au dessus de lui. Ce Gentilhomme ne voulut rien dire à cause du respect qu'il étoit obligé d'avoir pour le Maitre de la maison, mais étant sorti en même temps, il fut trouver un de ses amis, qu'il pria d'aller trouver Beauvais de sa part, pour lui dire qu'il vouloit avoir raison de cet afront. Beauvais n'étoit pas d'humeur à rompre une partie comme celle-là, ainsi aiant choisi un de ses amis pour lui servir de fecond, ils fe battent deux contre deux. Il y en cut un de tué tout roide du côté de son ennemi, mais il n'eut pas le temps de se réjouir de cet avantage, il reçut un coup de pistolet dans la tête, dont il mourut quelques jours aprés. Mr. le Prince de Condé étant averti de cet accident, le fut. voir avant que de mourir, & comme il n'y avoit plus d'esperance au corps, il lui dit que dans l'état où il étoit, il ne devoit plus songer qu'à son ame : qu'il scavoit qu'il y avoit long-temps qu'il entretenoit une femme , de laquelle il avoit des enfans , car c'est de celle-là que vient Madame de Soissons, Beauvais n'aiant jamais été marié; qu'il lui conseilloit de décharger sa conscience, ce qu'il pouvoit faire en l'épousant; qu'il ne pouvoit mieux lui témoigner l'estime qu'il avoit pour lui, qu'en lui procurant son salut, & que s'il le vouloit croire, il enverroit querir un Prêtre à l'heure même. Beauvais avoit perdu toutes ses forces, & il y avoit déja vingt quatre heures qu'il ne disoit mot, mais la parole du Prince de Condé, ou pour mieux dire le discours qu'il lui avoit tenu le ranimant, Non, Monseigneur, lui dit-il, je ne vous croirai pas, avue une voix haute, je n'ai jamais rien promis à cette semme, & je ne vois pas que je sois obligé de lui vien tenit, Mr.le Prince de Condé lui dit qu'il le devoit seavoir mieux que lui, & que ce n'étoit que sur le bruit commun qu'il lui avoit tenu ces paroles, à quoi l'autre aiant encore répondu la même chose, il le laissa mourir en repos.

Pendant que cela se passoit , la guerre continuoit toujours de même force. Cependant ce n'étoit pas fur la frontiere seulement qu'elle causoit du desordre, mais encore dans le cour du Roiaume, où la foiblesse du Ministere faisoit prendre des licences qui aloient à la destruction de l'autorité souveraine, & de l'œconomie du Roiaume. Je ne pretens pas en disant cela parler de ce que les Parlemens faisoient, mais de l'atidace de quelques particuliers, lesquels se croiant tout permis dans un temps comme celui-là, établifoient de petites tirannies, qu'ils obligeoient de reverer. En éfet, dans chaque Province il y en avoit deux ou trois de cette nature, & ils se moquoient des ordres du Souverain, s'ils n'étoient conformes à leurs intentions. C'étoit un grand chagrin pour le Cardinal, & encore plus pour le Roi, qui avoit mille-foisplus decœur, & à qui d'ailleurs la chose touchoit de plus prés. Mais le temps vouloit qu'il dissimulat, & comme tout jeune qu'il étoit, il avoit extrémement de politique, il n'eut garde d'entreprendre de reformer un abus, qui auroit pu devenir plus grand en voulant le reprimer fi à contretemps. Cependant rien ne fut plus hardi, que ce que fit un certain fou, qui avoit épousé une de mes parentes, & dans quoi je pensai étre embarrassé. Cét homme s'apelloit le Marquis de Pransac, & avoit plus de vanité qu'il n'étoit gros, quoi qu'il fût d'une Maison si nouvelle, que s'il avoit quelque

MEMOIRES

176 nobleffe, ce n'étoit qu'à cause qu'il étoit fils & petit-fils d'un President de Bordeaux. Au reste puis que je suis tombé sans y penser sur sa geneato. gie, je raporterai une chole affez particuliere du pere de son grand-pere, & ce sera si succintement, que je tâcherai de ne point ennuier. Celui-ci étoit marchand d'eau de vie de son métier, & il paroisfoit fi peu dans la ville, qu'on ne croioit pas qu'il eut vaillant seulement deux mille francs. éfet, il demeuroit non-seulement dans une petite maison, mais faisoit encore la plupart de sonnegoce fous des noms empruntés. Il n'avoit pour tous enfans qu'un fils unique, lequel il avoit élevé du mieux qu'il avoit pu, & comme il ne vouloit pas qu'il prît le parti de la marchandise, il l'envoia au colege. Etant en Philosophie, il vit la fille d'un President, & en devint si éperdûment amoureux, pour la voir seulement à l'Eglise, que la jaunisse lui en vint. Son pere qui n'avoit que lui d'enfans, comme je viens de dire , & qui étoit plus riche qu'il ne paroissoit, fut au desespoir de le voir tout moribond, & aprés l'avoir tourné de tous côtés, pour sçavoir la cause de son mal, il fit tant qu'il tira son secret. Il lui dit, que si ce n'étoit que cela, il prît bon courage, qu'il feroit en sorte de lui faire avoir cette fille, & s'en allant à l'heure même chez son pere, il la lui demanda en mariage pour lui. Le President crut que ce petit homme extravagnoit, il lui demanda qui il étoit, pour lui faire un pareil compliment, & jugeant de son bien par sa mine, qui étoit fort mediocre, il sut fur le point de le faire chaffer par fes laquais. petit homme ne s'étonna point de toutes les marques qu'il lui pouvoit donner de son mépris; & pour finir tout d'un coup cette afaire, lui demanda ce qu'il donneroit à sa fille en mariage, & que quoi que ce pût être, il en donneroit trois fois autant à son fils argent comptant , sans conter encore une charge comme la sienne, dont il configneroit lc

le prix, afin qu'il pût en être pourvû quand illeroit capable de l'exercer. Le President l'entendant parler de la sorte le regarda entre deux yeux, & ne recounoissant rienen lui qui lui dût faire presimer qu'il ne fut fort sage, ;il commença non-seulement à le traiter plus honètement, mais encore à lui demander s'il étoit en état d'execute re qu'il promettoit. Le petit homme lui strépon se qu'il promettoit. Le petit homme lui strépon se qu'il ne pouvoit être trompé en cela, puis que le tout conssistoit dans les especes, & se menant à l'heure-même chez lui, il lui fit voir un costre sort, dans lequel il y avoit plus de huit cens mille francs.

Le mariage dont il étoit question fut bientôt conclu aprés cela , & c'étoit de lui qu'étoit forti le pere de notre fou. Je laisserai à juger fi j'ai tort de l'apeller ainsi, quand j'aurai raporte ce que j'ai à en dire. Quoi qu'il se connut mieux que personne , il crut qu'un carroffe quelque beau qu'il fut , n'étoit jamais si bien paré, que quand il y avoit de belles armes, c'est pourquoi sans se soucier de porter celles que son grand-pere avoit prifes , & dont son pere s'étoit contenté , il en choisit de telles qu'il lui plut, & les écartela de seize quartiers, dont le moindre avoit alliance avec des Maisons souveraines. Il prit avec cela une livrée magnifique, si-bien qu'il atira bientôt l'admiration de tous lescourtaux de Paris. Comme il y a dans cette grande ville des gens qui cherchent à vivre aux dépens des fots, un de ceux-là voiant qu'il étoit entêté de grandeur, lui fit une genealogie, par laquelle il·lui prouva qu'il décendoit en droite ligne de mâle en mâle de la Maison de Dreux, cadets de la Maison Roiale, & que comme tel, il avoit droit de porter au premier, & quatriéme quartier, les armes de France, & au second & troisiéme celles de Dreux. Il fut charmé de cette découverte, & m'étant trouvé justement chez lui, lors que cela arriva, il m'en demanda mon sentiment. Cela lui plaisoit

trop pour lui contredire , ainsi aiant donné dans son sens, j'achevai de le rendre si fou, qu'il envoia querir à l'heure-même son sellier, à qui il commanda un carrosse magnifique, lui donnant les armes qu'il vouloit porter dorenavant, afin qu'il les y mît. Il changea aussi sa vaisselle d'argent le même jour, faisant mettre ces armes sur celle qu'il achetoit; & pour ne rien oublier qui pût prouver la grandeur de sa Maison, il fut encore paffer un contract fur le foir , par lequel il prit la qualité de tres-Serenissime Prince L. . . . . de Dreux, y ajoutant neanmoins le nom de Rhedon, qui étoit le sien. Mais il pretendoit s'en défaire par succession de temps, ou atribuer ce surnom à quelque substitution imaginaire, à l'exemple de plusieurs Maisons de France, qui seroient bien embarrassées de dire d'où vient celui qu'elles ont pris, fi elles en vouloient dire la verité.

Quoi qu'il en foit, le Marquis de Pransacchangea encore sa livrée, prit celle de Mademoiselle de Montpensier, à la reserve de la doublure, dont l'une étoit verte, & l'autre bleue, & augmentant son train de quatre Pages, & de quelques laquais, il fit honte à plusieurs Princes, qui ne marchoient. pas avec fi grand équipage. Il n'eut garde d'oublier le daix dans sa nouvelle grandeur, & ne lui. manquant plus que le nom d'Altesse, pour étre tout-à-fait Prince, puis qu'éfectivement il commencoit à croire qu'il l'étoit, je fus celui qui le lui donnai le premier, pour me mieux moquer de lui. Il m'en fut fi bon gré, qu'il ne voulut plus que j'eusse d'autre table que la sienne , & si j'eusse été d'humeur à le croire, je n'avois plus que faire d'aller chercher à manger ailleurs. Celui qui lui avoit donné l'avis de sa nouvelle Principauté, fut aussi recompensé largement, & pour rencherir pardessus moi, il le traita d'Altesse Roiale, soutenant que puis qu'il venoit de tant de Rois, il ne voioit pas pourquoi il vouloit le contenter de la Serenité.

Le Marquis de Pransac trouvoit qu'il avoit raison, & en donnoit des marques par un branlement de tête, en figne d'aplaudissement. Mais voulant me donner du plaisir tout du long, je commençai à leur contredire, fi-bien qu'il s'établit juge entre nous deux. Je lui dis donc que le moien de faire croire qu'il y avoit de la vision dans sa nouvelle qualité, étoit de se donner un titre qui ne lui apartint pas, qu'il n'y avoit que les fils de Rois qui eufsent celui d'Altesse Roiale, & que des que cela s'éloignoit davantage, l'on ne donnoit plus que celui de Serenissime : qu'il vît Mr. le Prince de Conde, le Prince de Conti son frere, & mille autres que je ne nommerois pas, parce que je n'avois que faire d'aller chercher des exemples hors de chez nous. Ce discours avoit un peu rabatu de la vanité de son Altesse de Pransac, mais mon adverse partie voulant continuer de lui faire la cour, me dit que Son Altesse Roiale étoit bien autant que le Prince d'Orange, qui se faisoir donner cette qualité. Je lui répondis qu'il n'y avoit que les Gazetiers de Hollande qui en usaffent de la forte, & que si elle étoit duë à Madame la Princesse d'Orange, comme fille , & fœur d'un Roi d'Angleterre , ce n'étoit pas à dire qu'elle passat en la personne de son marique les Princesses du Sang Roial d'Angleterre, aussi-bien que celles du Sang Roial de France, ne perdoient jamais leur rang, quoi qu'elles ensient épousé des maris au dessous d'elles, & qu'il prenoit sans doute le change, atribuant au mari, ce qui n'étoit dû qu'à. la femme.

Son Alteffe de Pranfac trouva que j'avois raifon, & se contentant de la qualité qui lui étoit due, il dit d'un ton plein d'esperance, mais encore plus plein de folie, que le temps ameneroit toutes choses. Chacun fut étonné de lui voir arborer de si belse. Chacun fut étonné de lui voir arborer de si belse armes, & paroirre en si grand équipage; mais n'aiant pas dequoi soûtenir tout cela, il altera bientôt sou fonds, se bien qu'il fut obligé de se retrancher de temps en temps, & même d'aller faire un tour à la campagne, afin de raporter dequoi dans la ville

pour le faire considerer des bourgeois.

Cet abus dura tout autant que la guerre. Mais le Roi aiant rétabli la paix dans son Roiaume, par son mariage avec l'Infante d'Espagne, il donna ordre au Procureur-General du Parlement, de sçavoir un peu pourquoi le Marquis de Pransac vouloit étre Prince du Sang. Le Procureur-General pour fatisfaire à cet ordre, s'en fut chez lui avec des huisliers, & aiant cassé les carrosses , où étojent les fleurs de Lis, ils furent dans l'Office, où ils briferent la vaiffelle d'argent, lui donnant d'ailleurs assignation pour répondre à une requête qui avoit été presentée au Parlement à ce sujet. Jamais homme ne fut si embarrassé que se trouva alors Son Altesse, il envoia chercher celui qui l'avoit mis dans cette belle afaire, mais il s'en étoit allé, voiant bien qu'il n'étoit plus temps pour lui de paroitre. Il envoia aussi chez moi, & la curiosité me fit aller le trouver, pour voir comment il soûtenoit cette ataque. Au reste le pauvre homme étoit plus digne de pitié, que d'autre chofe, il étoit toujours fi fou, qu'il foufrit que je le traitaffe d'Alteffe, & aiant voulu changer de tile tout exprés ,il me dit avec une gravité merveilleuse, que je prisse garde à ne pas manquer de respect, que son procés n'étoit pas encore perdu , & qu'il me montreroit dans peu ce que c'étoit que d'ofenser un Prince du Sang. Cependant il lui falut rabatre dans peu de temps de sa fierté, le Procureur-General qui le poursuivoit vivement, ne concluoit pas moins qu'à cinquante mille écus d'amande, à le faire déclarer; lui & sa posterité déchûs des privileges de Noblesse, à faire amande honorable, & à quantité d'autres choses qui n'étoient gueres moins pleines d'infamie. Pour aller au devant de tout cela, les Avocats lui conseillerent de se · defifter de ses pretentions, à quoi il se resolut enfin avec grand' peine. Neanmoins il lui falut faire un

DE MR. L. C. D. R.

Factum lui-même; personne ne voulant travailler pour lui dans une si méchante cause, & il y exposa que c'étoit cet homme dont j'ai parlé, & moi, qui lui avoient infinué qu'il étoit Prince du Sang ; qu'il l'avoit cru, comme il étoit de bonne foi, mais que cette même bonne foi, le disposoit à croire le contraire, puis que cela n'étoit pas : qu'il en demandoit pardon au Roi, qu'il n'avoit jamais eu pensée d'ofenser, & qu'il le suplioit d'avoir pitié de lui, sans le traiter à la derniere rigueur. Je fus apellé pour être ou'i fur sa deposition,& mes amis crurent qu'on m'alloit arrêter; mais m'étant fait interroger, je fis connoitre à la Cour que bien-loin d'avoir aidé à l'entretenir dans sa folie , je m'en étois toujours moqué : que je n'étois pas cause s'il avoit si peu d'esprit, que de prendre serieusement une chose qu'on ne disoit que par raillerie ; que je connoissois trop son origine, pour lui en atribuer une si grande, & qu'enfin il étoit impossible de rendre les fous sages, quelque chose que l'on pût faire. Mon interrogatoire lui servit plus que je n'eusse pensé, aiant dit plusieurs autres circonstances de la foiblesse de son esprit, le Parlement le traita doucement, & il en fut quite pour demander pardon à la Cour, & pour paier mille écus d'amande.

Depuis cet arrêt il a falu qu'il ait changé de nom & d'armes. Pour ce qui est du nom, il a repris le fien , mais pour ce qui est des armes , il a été pour le moins quatre ou cinq ans fans en porter. Enfin il s'est déterminé aprés un si long temps, à prendre d'or au Lion de Sable, mais comme il ne scauroit oublier les fleurs de Lis, il en a mis quantité dans ses alliances, dont il écartele, ce qui fait dire à tous ceux qui sçavent son afaire, que quand on est fou, on l'est roujours. Quoi qu'il en soir, pour faire croire qu'il est encore jeune, quoi qu'il ait pour le moins soixante & dix ans, il fait les doux yeux à present à Madame la Duchesse de Saux, H 7

Saux, mais d'une maniere toute honête & toute respectueuse, car il se contente d'aller du fauxbourg. St. Germain où il demeure, à la Messe aux Minimes, y pour la voir passer, è il s'en retourne le plus fatissait du monde pourvu qu'elle veüille prendre de l'eau benite de lui, ou qu'elle remarque seulement qu'il l'a saluée. Cetre Duchesse acque seule que temps sans prendre garde à sa folie, mais quelqu'un en aiant averti son mari, le Duc de Saux en la voulu avoir le plaisse l'im-même, tellement qu'aptés avoir tout vû de ses yeux, il a obligé sa femme de lui jetter de temps en temps quelques regards savorables, ce qui a rendu le bon homme si sou, que si cela dure encore seulement un mois ou deux, ce sera pour l'envoier tout-à-fait aux petites maisons.

Comme je n'ai pas voulu en faire à deux fois de cette Histoire, j'ai parcouru plusieurs années auxquelles il me faudra revenir, pour parler plus particulierement de ce qui me regarde. Je n'étois point mal avec Mr. le Cardinal, & quoi que je n'eusle pas réuffi dans le voiage que j'avois fait à Bruxelles, il m'emploia encore dans une negociation secrete qu'il avoit de ce côté-là. Ce fut pour retirer le Comte de Marcin du service du Prince de Condé, pour lequel il avoit sacrifié sa fortune, car s'il avoit demeuré fidele, le bâton de Marêchal de France ne lui pouvoit échaper. En éfet, il y avoit peu d'homme qui entendit la guerre mieux que lui, ni qui fut plus propre pour acheminer heureusement une entreprise. Cependant pour toute recompense le Prince de Conde venoit de se brouiller avec lui sur ce qu'il n'avoit pas executé ses ordres au pié de la lettre. Le Comte de Marcin voulut s'excuser, & lui remontrer que l'occasion avoit demandé qu'il y changeat quelque chose; mais ce Prince qui étoit le plus violent de tous les hommes, se tourna contre la muraille sans le vouloir écouter, & ne lui disant autre chose, finon, En user avec moi, Marcin, comme cela, paroles qu'il repeta cinq ou fix fois, dans .

DE MR. L. C. D. R. dans un tel excés de colere, qu'il en mordoit la cheminée. Marcin crut à propos de se retirer, depeur qu'il ne lui arrivat pis. Mr. le Cardinal aiant de bons espions à Bruxelles, ne manqua pas d'étre averti aufli-tôt de cette mes-intelligence, ce qui l'obligea, comme je viens de dire, de m'y envoier. L'emploi étoit gaillard, & il y alloit de ma vie, si j'eusse été reconnu, mais passant pour un marchand de Liege, je fus loger dans une ruë détournée. Je feignis d'etre malade en arrivant, & difant que j'avois une lettre de consequence à rendre au Comte de Marcin, qui étoit du même pais, dont je me difois, je l'infinuai fi-bien à mon hôte, qu'il s'ofrit de la lui aller porter. Je lui recommandai de ne la lui rendre qu'en main propre, à quoi n'aiant pas manque le Comte de Marcin seconda ma feinte, & lui dit qu'étant de sa porte, il le prioit d'avoir soin de moi : qu'il me dit seulement que si j'avois befoin de quelque chose, je ne feignisse point de l'envoier querir chez lui;qu'il ne pouvoit me venir voir plutôt que le lendemain, parce qu'il alloit monter à cheval, mais qu'il n'y manqueroit pas fur les huit heures du matin. Mon hôte revint avec ces bonnes nouvelles, mais il n'eut garde de me trouver au logis: j'étois en embuscade à dix ou douze maisons de là, pour voir si au lieu de cette réponse, il ne viendroit point des soldats pour m'arrêter. J'y demeurai pour le moins encore une heure aprés l'avoir vû: revenir, mais voiant qu'il ne paroifloit rien, je m'en retournai. Il me demanda d'où je venois, moi qui lui avois dit n'étre point en état de fortir, & si je voulois me rendre encore plus malade. Je lui dis que j'avois voulu aller à la Messe, mais que j'étois si foible, que j'avois pensé ne jamais revenir. Cette conversation étant finie, il m'aprit ce que lui avoit dit Mr. de Marcin, dont j'eus beaucoup de joie, esperant que puis qu'il prétoit ainsi l'oreille, je pouvois croire que mes peines ne feroient pas perdues. Je paffai ainfi la nuit dans de

grandes .

grandes esperances, & Mr. de Marcin étant venu à l'heure qu'il avoit dit, me demanda quelles propositions j'avois à lui faire, & quelles assurances il pouvoit prendre en moi. Je lui dis que pour les affurances, elles étoient toutes entieres, & pour ne lui en point laisser lieu de douter, je lui sis voir une lettre de creance, que j'avois de Mr. le Cardinal. Il me dit que c'étoit quelque chose que ce que je lui montrois, que neanmoins ce n'en étoit pas alfez, que je devois avoir une lettre de creance du Roi même: que quoi que Mr. le Cardinal gouvernat le Roiaume, comme premier Ministre, il s'engageoit souvent dans des negociations dont il se retiroit, sous pretexte qu'elles n'étoient pas agreables au Roi : que c'étoit pour reconnoitre toujours dans quels sentimens étoient ceux qu'il faisoit rechercher, & souvent pout les rendre suspects à leur parti: que cependant je pouvois lui dire quels avantages on lui vouloit faire; que s'il les trouvoit assez grands pour les écouter, je pourrois retourner querir un pouvoir plus ample, & plus certain, finon qu'il scroit inutile de me donner cette poine. Il avoit raison, quand il disoit que Mr. le Cardinal s'engageoit souvent dans des afaires, dont il se retiroit avec l'aide de la Cour. C'étoit ce qui l'avoit sauvé en bien des rencontres, & du temps des guerres civiles, il avoit rendu par là la foi du Prince de Condé suspecte aux Parisiens, & aprés leur avoir fait voir que ce Prince ne leur étoit pas si afectionné qu'il leur vouloit faire accroire, il avoit rompu souvent avec lui , lors que le Prince de Condé croioit que les choses ne pouvoient plus manquer. Quoi qu'il en foit, étant question de me déclarer, je dis à Mr. de Marcin que s'il vouloit renoncer aux interêts de ce Prince, & à tous les traités qu'il pouvoit avoit faits avec les Espagnols, le Roi lui donneroit cinquante mille écus d'argent comptant, un Gouvernement de Province dans le cœur du Roiaume, & assurance d'être Chevalier de l'Ordre à la premiere promotion. J'avois bien d'autres ofres à

lui faire, mais je ne voulois pas tout d'un coup déploier ma marchandise, & à l'exemple de ces marchans qui ne montrent jamais ce qu'ils ont de plus beau que le dernier, je voulois le laisser parler, & reconnoitre auparavant ses sentimens. Il me dit que Mr.le Cardinal se moquoir de lui de lui faire de telles ofres, qu'il y avoit long-temps que s'il avoit voulu l'écouter, il lui en avoit fait faire de plus avantageuses: qu'il faloit qu'il le crût, ou bien outré contre Mr. le Prince de Condé, ou bien miserable, s'il s'étoit mis en tête de le tenter avec si peu de choie: qu'il ne lui ofroit pas la moitié des pertes qu'il avoit soufertes dans le bien qu'il avoit en France, que c'étoit bien-loin de vouloir éfacer par quelque bienfait , tant d'autres méchans traitemens qu'il avoit reçûs : que s'il avoit quité la Catalogne dans un temps où fa presence y étoit si necessaire, M.le Cardinal devoit n'en imputer la faute qu'à lui feul, qu'aprés l'avoir fait mettre en prison dans le temps que le Prince de Condé, le Prince de Conti, & le Duc de Longue ville, avoient été arrêtés, quoi qu'il n'eut jamais rien fait qui eut pu le rendre suspect d'aucune infidelité, il faloit du moins tenir plus secrets les ordres qu'il avoit donnes de lui faire le même traitement , lors que le Prince de Condé étoit sorti du Roiaume : qu'il n'y avoit rien qu'un homme ne fit pour assurer la liberté, qu'il se ressouvenoit tous les jours ce que lui avoit couté la perte de la sienne; qu'il avoit été obligé pour le fauver de se jetter du haut d'une tour en bas, qu'il en avoit eu une jambe cassée,& que pour éviter un pareil traitement, il n'y avoit rien de si sacré qu'il ne fût permis de violer : qu'il ne faloit pas donc que Mr. le Cardinal l'accusat tous les jours, comme il faisoit, de la plus noire infidelité qui se fut jamais faite; que s'il y avoit quelqu'un à qui l'on pût imputer une choie comme celle-là , c'étoit à lui qui l'avoit fait arrêter une fois sans sujet, & qui auroit fait la même chose une seconde,

s'il n'y eut donné ordre : que ce n'étoit pas affez de foupconner un homme pour en venir à ces extrémites, mais qu'il faloit fi-bien averer les soupçons, qu'ils fusient clairs comme le jour. Il me fit encore quantité d'autres plaintes, qui seroient trop longues à raporter, & que je ne voulus pas interrompre, parce que je sçavois qu'un cœur qu'on laissoit. decharger étoit plus susceptible d'accommode-Cependant voiant qu'il avoit jette son plus grand feu, je lui dis que je ne pretendois point ju-Itifier Mr. le Cardinal, mais que je lui dirois seulement en passant, qu'un homme qui étoit dans le poste où il étoit, se trouvoit souvent bien embarraffé : que trop de confiance étoit capable de le perdre,& qu'une maxime la plus en usage dans la politique, étoit de s'affurer toujours de la personne des gens, qui pouvoient être suspects, & puis aprofondir aprés cela s'ils étoient coupables ou non ; que s'il avoit été à fa place, il n'en auroit peutétre pas moins fait; que le grand atachement qu'il avoit au Prince de Condé n'avoit pu plaire à ce Ministre lequel voioit que ce Prince pour réussir dans le projet qu'il avoit fait de le perdre, se portoit aux plus grandes extrémités : qu'il ne faloit point rapeller un temps fi malheureux, mais tacher d'en éfacer le souvenir par un accommodement plein de fincerité, & où il trouvât ses avantages; que puis que ceux que je lui avois oferts n'étoient pas capables de le contenter, je le priois de me dire ce qu'il fouhaitoit, & que je m'emploierois auprés de Mr. le Cardinal pour lui faire avoir toute forte de fatisfaction. Il me dit qu'il y penseroit, qu'aussi-bien cette conversation n'étoit déja que trop longue, que les Espagnols étoient défians, & qu'il faloit leur ôter le fujet de concevoir aucun foupçon; que comme il ne me pouvoit plus voir dans ce logis, il me prioit de m'en aller à Liege, & de le venir trouver dans son château deModave, où il se rendroit dans huit jours: qu'il ne sçavoit comment je pourrois passer par les plaDE MR. L. C. D. R.

places Espagnoles, que je ne pouvois éviter; qu'il me donneroit bien un passeport, si Mr. le Prince de Condé étoit absent, mais que comme c'étoit à lui à le faire pour ce qui regardoit les François, iln'osoit empieter fur son autorité, depeur que cela ne me fut plus nuisible, que profitable : qu'il valoit mieux que je m'adressasse au Secretaire du Gouverneur des Pa'is-bas, comme fi j'étois Liegeois; que ces sortes de gens faisoient tout pour de l'argent, sans examiner souvent s'il n'y avoit point de mistere. Je le remerciai de son avis, & n'eus pas besoin de m'en servir, car j'avois pris toutes mes precautions en venant à Bruxelles, & au lieu de venir par le grand chemin de Paris, j'étois venu le long de la Meuse jusques à Liege dans un bateau marchand qui avoit un passeport. Le Marêchal de Fabert Gouverneur de Sedan qui avoit été averti par Mr. le Cardinal que je marchois pour afaire de consequence, m'avoit recommandé au batelier , & pour paffer surement à Charlemont , & à Namur , j'avois été obligé de me déguiser , comme si j'eusse été un de ses garçons. Etant arrivé à Liege , j'y avois trouvé un homme que Mr. le Cardinal y entretenoit pour lui servir d'espion, & m'étant adressé à lui par son ordre, il m'avoit donné un passeport sous le nom d'un bourgeois de la ville. Ainsi n'aiant rien à-craindre, je sortis de Bruxelles , pour me rendre à Modave dans le temps prescrit. Je vins coucher à Louvain , & aiant passé le lendemain par Tirlemont, je laissai à gauche la perite place de Loo, & continuai mon chemin entrant à une lieuë de-là dans le pais de Inege. J'atendis six jours dans la ville capitale, des nouvelles de Mr. de Marcin, car il venoit tous les jours des paisans de Modave, qui me pouvoient dire à coup fur quand il seroit arrivé. Enfin aiant fu que ses domestiques, qu'il envoioit toujours devant, étoient au château, j'en pris le chemin, & le fus trouver le jour même qu'il étoit arrivé. J'y

fus dépuilé en maçon, dont nous étions convenus lui & moi, car ces fortes de gens n'étoient point suspende pour le venir voir; & comme il aimoit les bâtimens; il n'étoit pas étrange de le voir s'enfermer avec eux pour raisonner à fonds sur ce qu'il vouloit entreprendre. D'abord qu'il me vit, il me reconnut; & me demanda sije lui avois aporte se devis que je lui avois promis. Je lui disqu'ous, & tirant un papier de ma poche, je seignis de le lui vouloir mettre entre les mains. Mais il medit de le garder, & que quand il auroit vû quelque chose dont il s'entretenoit avec un ouvrier; nous le verrions ensemble dans son cabinet.

Pour ne point donner de soupçon il dit, me voiant si éloigné de lui que je ne le pouvois entendre, qu'il ne croioit pas que je fusse son fait : que je venois pourtant de Cologne tout exprés, où je faifois ma demeure, mais qu'on lui avoit dit que je m'en faifois beaucoup plus accroire, que je n'avois de science. Cela réjouit quelques gens qu'me portoient déja envie, & qui craignoient que je ne fusse venu pour leur couper l'herbe sous le pié. Cependant Mr. de Marcin aiant fait encore plusieurs tours devant que de s'en aller dans son cabinet, je m'y enfermai avec lui, & lui demandai réponfe sur ce que je lui avois dit. Il me répondit que cela étoit bien-aise, & en même temps m'expliqua ses intentions, qui étoient qu'on le fit Marêchal de France, Gouverneur de Province, Chevalier de l'Ordre à la premiere promotion, General d'armée, ou en Italie, ou en Catalogne, & avec tout cela qu'on lui donnât deux cens mille écus d'argent comptant. Ces demandes étoient exorbitantes, ainsi j'en demeurai tout surpris, neanmoins comme mes instructions alloient au delà de ce que je lui avois avancé dans nôtre premiere conversation , je lui dis que j'avois écrit à Mr. le Cardinal depuis que je n'avois eu l'honneur de le voir , & en avois en répon-

DE MR. L. C. D. R. réponse, qu'au lieu du Gouvernement de Province que je lui avois ofert de sa part, il lui feroit donner le bâton de Marêchal de France, dont il croioit bien qu'il feroit plus content; qu'il me mandoit encore qu'on lui conteroit jusques à cent mille écus d'argent comptant, & qu'avec tout cela on lui donneroit toute sorte d'assurance, comment il seroit Cordon-bleu dés que le Roi en feroit. Il se mit en colere à ces ofres , & me demandant si Mr. le Cardinal ne faisoit point de diference entre le Maréchal Foucaut, & lui, à qui avec cette dignité on avoit donné jusques à cinquante mille Louis d'or, je lui dis que je croiois bien qu'ouï, mais qu'il n'étoit pas maître d'une forte place comme étoit l'autre , quand il avoit arraché un traité si avantageux : que le Cardinal en lui accordant une si grande grace, avoit consideré qu'il lui couteroit beaucoup davantage pour retirer cette place de ses mains, qu'il ne lui donnoit : qu'il faloit prendre garde aux circonstances , & qu'à bien considerer toutes choses , ce n'étoit qu'un Capitaine qu'on ôtoit aux Espagnols, en le faisant passer de nôtre côté , perte qui ne leur pouvoit pas faire grand mal, puis que Mr. le Prince de Condé leur restoit,

qui nous en feroit encore allez.

Je lui dis encore allez de chofes pour tâcher de le
persuader, mais il ne rabatit rien de se pretentions, ce que voiant, je le priai de me les vouloir
donner par écrit, assin de les montrer au Cardinal,
que j'étois resolu d'aller retrouver. Mon dessein
éroit droit, & je ne songoois qu'à me disculper envers son Eminence, qui vûce qui étoit artivé entre
Mr. le Prince de Condé, & lui, avoit si-bien cru
que je rétissirois dans ma negociation, qu'il m'avoit chargé de ne lui ofrir les cent mille écus qu'à
toute extrémité. Je craignois donc qu'il n'en rejertât toute la fante sur moi, & étois bien-aise de
lui donner des preuves du contraire. Mais Mr.
de Marcinexpliquant ma demande cout d'une autre

façon, se leva en colere, & me dit qu'il ne sçavoit à quoi il tenoit qu'il ne me facrifiat à l'heure même à son ressentiment. Pour qui je le prenois, pour lui faire une telle demande, & si c'étoient là des tours ordinaires du Cardinal, qui tâchoit de jetter un homme dans un abîme de negociations, afin de faire connoître à ceux de son parti , qu'il ne tenoit qu'à lui de traiter avec eux : que s'il étoit affez fou de me donner ainsi ses pretentions par écrit , elles ne tarderoient gueres à être publiques en Espagne, à Bruxelles , & dans toutes les villes alliées de cette Couronne; que ce n'étoit donc que pour lui faire perdre la confiance qu'on avoit en lui, que j'avois été envoié ; que je me retirafle le plus promptement qu'il me seroit possible, & qu'il n'avoit plus rien à me dire. Je fus étonné de l'emportement avec lequel il me parloit, neanmoins aiant assez de flegme ponr me posseder, je le laislai achever tout fans l'interrompre, & Voiant qu'il ne disoit plus rien , je pris la parole , & lui dis , que si l'intention de Mr. le Cardinal étoit telle qu'il venoit de dire, cela passoit ma connoissance : que pour moi qui lui pouvois rendre conte des miennes, je voulois bien lui avouer ingenument pourquoi je lui avois fait une telle demande: que j'avois afaire à un Ministre dificile, & qui croioit que toutes choses dussent aller selon sa tête, que je l'avois vû fi preoccupé du fuccés de ma negociation, que je ne songeois qu'à lui faire voir clairement, que y avois fait tout de mon mieux : que j'avouois de bonne foi que j'avois eu tort de lui faire cette proposition, n'aiant pas l'honneur d'être connu de lui , mais que l'envie que j'avois de le voir retourner en France , où l'on recompenseroit son merite tout autrement qu'on ne feroit en Espagne faisoit que pour ne lui point laisser de mauvaise impression de celui qui m'avoit envoié, j'étois prêt de lui montrer mes instructions que j'avois gardées, quoi qu'il ne fut pas necessaire , & que même il y eut

eu du danger pour moi, si on me les eut trouvées.

Ce discours le radoucit un peu, mais non pas à un point qu'il diminuat aucune chose de ses demandes. Ainfi n'aiant plus rien à esperer de lui , je lui dis adieu , & m'en revins en France par le même chemin que j'étois venu. Etant arrivé à Charleville, il me falut atendre une escorte pour aller jusques à Rhetel. Car le Prince de Condé tenoit Rocroy, & Montal qui en étoit Gouverneur, faisoit des courses qui empêchoient la communication de ces deux villes. Mr. le Luc de Noirmoustier qui étoit Gouverneur de Charleville , & dont j'étois connu particulierement , me demanda d'où je venois. Mais n'aiant pas d'ordre de lui faire part de mon secret , je lui dis que je venois de Spa , dont les eaux m'avoient été ordonnées par les Medecins. Il prit ma réponse pour argent comptant,& aiant envoié sa çavalerie dans le païs de Luxembourg, où l'on refusoit de païer les contributions, j'eus le temps de m'ennuier jusques à son retour. Enfin comme il y avoit beaucoup de gens qui atendoient aufli-bien que moi pour paffer , il nous donna une escorte des qu'elle fut arrivée. nous n'en étions gueres plus forts , car elle n'étoit que de trente Maitres, i& encore si fatigués de leur course, que les hommes & les chevaux tomboient presque sur les dents. Si ceux qui avoient à passer m'eussent voulu croire, nous n'aurions pas atendu fi long-temps , & nous étions sufisament pour donner quelque chose au hazard. Mais la plûpart n'aiant pasété de mon sentiment, il me falut faire comme eux malgré moi , dont nous eûmes les uns & les autres lieu bientôt de nous re-. pentir. En éfet, Montal sçachant qu'il y avoit force gens dans la ville, qui n'atendoient que le retour de la cavalerie pour passer, sitépier le jour qu'elle devoit revenir , & envoia divers partis sur notre chemin, tellement que c'ent été un miraMEMOIRES

192 cle, si nous eussions pules éviter. Commenous fûmes à demie lieue de Pierrepont, les ennemis qui étoient dans le bois, nous découvrirent, & s'étant partagés en deux , les uns nous prirent en tête, les autres en flanc. Nôtre escorte qui étoit si fatiguée , ne fit qu'une mediocre resistance , & voulut s'enfuir, mais les chevaux secondant mal fon intention, elle fut prife la premiere. Pour nous autres nous faissons un gros à part, & tâchâmes de nous défendre. Il y en eut même quelques-uns qui tuerent deux Officiers des ennemis, mais étant accablés par le nombre, il nous fut force de chercher nôtre salut dans les jambes de nos chevaux. Chacun voulut s'en retourner du côté de Charleville, je fis d'abord comme les autres. Cependant aiant remarqué que des Dragons avoient gagné les devans, & qu'ils occupoient déja un défilé par où il nous faloit passer necessairement, je me jettai dans un bois, & fis fi bien que j'évitai de tomber entre les mains de trois cavaliers qui m'avoient poursuivi. Je le traversai d'un bout à l'autre, & étant forti par l'autre côté, je ne vis personne, ce qui me fit croire que j'étois hors de peril. En éfet, je marchai bien deux lieues sans trouver aucun obstacle, mais comme je me réjouissois déja de m'é. tre fauve, quatre cavaliers bien montés m'entourerent, & l'un d'eux étant venu au qui vive , je n'eus pas plutôt répondu, vive France, qu'il me menaça de me tuer si je ne me rendois. Cependant les autres qui s'étoient aprochés , étoient déja à dix pas de moi, fi-bien que voiant que ce seroit inutilement que je pretendrois me sauver , je fus contraint de suivre ma destinée, qui vouloit que je demeurasse prisonnier. Je fus emmené dans un bois voifin, où étoit le reste de l'embuscade, & celui qui les commandoit m'aiant demandé qui j'étois, & d'où je venois, je lui dis que j'étois François, & que je venois de Charleville. Il se trouva que c'étoit un Gentilhomme de deux lieues de mon païs, sibien DE MR. L. C. D. R.

19:

bien qu'aiant bientôt fait connoissance, bien-loin de soufrir qu'on me fouillat, ni qu'on me sit au-

cuff tort, il me traita fort honetement.

Je demeurai avec lui jusques au soir qu'il leva fon embuscade, de quoi je fus fort étonné, me semblant que ce n'étoit d'ordinaire qu'au lever du foleil. Mais il me dit qu'il étoit inutile qu'il y demeurât davantage , parce que n'étant là que pour arrêter les gens qui se seroient échapés des mains de ceux qui nous avoient ataqués les premiers , il étoit vrai-semblable de croire qu'il y en avoit pen qui s'étoient sauvés, puis qu'il n'avoit vû paroitre que moi seul. En éset , je trouvai tous les autres qui étoient déja arrivés à Rocroy, & ceme fut une consolation dans mon malheur; encore doisje dire que je fus beaucoup mieux traité qu'eux, puis qu'il n'y en avoit pas un à qui l'on n'eût pris la bourle, au lieu que j'avois encore la mienne 4, qui, graces à Dieu , étoit affez bien garnie. Cependant mon inquietude fut de sçavoir si je devois mander ou non, cetaecident à Mr. le Cardinal. Car fi d'un côté je considerois qu'en le lui mandant , il me feroit bientôt sortir, je faisois reflexion de l'autre , qu'en m'adressant ainsi au premier Ministre, c'étoit donner à connoître que j'étois plus confiderable que l'on ne pensoit. j'avois dit à Mr. de Montal que j'étois un Lieutenant d'infanterie de Grancey, regiment que je connoissois depuis le premier jusques au dernier des Officiers, tellement que quand il m'eut interrogé, j'étois pour lui rendre raison de tout ce qu'il eut voulu scavoir. Enfin aprés avoir bien révé à ce que j'avois à faire , je crus que le dernier parti étoit le meilleur , me resolvant de faire la guerre à l'œil , & de me découvrir au premier qui pourroit obtenir sa liberté fur sa parole , ou d'atendre l'échange generale, qu'on disoit devoir bientôt arriver. J'avois encore une autre ressource, qui étoit d'ofrir ma rançon, puis que j'avois

MEMOIRES

de l'argent; mais Mr. de Montal ne l'aiant pas voulu recevoir, je me vis frustré de cette esperance. Quoi que nous ne fussions pas loin de la capitale du Roiaume, où chacun d'ordinaire a quelque connoissance, il n'est pas concevable neanmoins combien il y en eut peu qui reçurent de soulagement dans leur afliction. Je ne pus voir soufrir tant d'honêtes gens, fans partager avec eux ce que j'avois, ce qui me fit bientôt voir la fin de ma bourle. Je me confolois cependant fur ce que je devois bientôt toucher une demie année de ma rente de Lion, mais quand le temps fut échu, & qu'il fut question d'envoier une quitance, ce fut un autre embarras. Il faloit figner mon nom que j'avois caché à Mr. de Montal, aiant pris celui d'un Licutenant de Grancey, ainsi ne voulant pas m'exposer à paroitre menteur , j'aimai mieux rester dans la misere ofi je commençois d'entrer, depuis que l'argent me manquoit, que de donner méchante opinion de ma fincerité. Cependant beaucoup de ceux à qui j'en avois prêté, en aiant reçû de chez eux, se cacherent de moi depeur d'étre obligés de me le rendre, & moi qui avois assisté tout le monde, sus tellement abandonné, que ma misere surpassa tout ce que j'en pourrois dire. Je fus obligé de vivre pendant plus de trois mois du pain de munition qu'on donnoit aux prisonniers, & pour comble de malheur, mon linge m'aiant été volé, je restai avec une seule chemise , & une cravate , tellement que quand il les faloit blanchir , j'étois obligé à demeurer tout nu. Pour moi quand je penfe a un temps si miserable, j'ai peine à comprendre comment j'ai pu refister à mon affiction , & sur tout voiant que ceux que j'avois affiftés dans leur mifere, me fuioient ni plus ni moins que fi j'eufle eu la pefte, quoi qu'ils sussent dans leur ame, que je n'étois reduit dans ce miserable état, que par la compassion que j'avois euë de celui où je les avois vus eux-mêmes. Cependant l'échange generale dont

on avoit parlé ne venoit point, & quoi que la campagne fut prête à recommencer, il n'y avoit point d'eiperance qu'elle fe lit auparavant. C'étoit la feule nouvelle que je demandois, sans m'en informer d'aucune autre, car enfin j'étois à la veille de fuccomber de mitere, ma chemife commençoir déja à s'en aller par lambeaux, & je ne sçavois plus ce que c'étoit que de bierre, ni de vin. Enfin je failois compassion à tout le monde, mais chacun étoit fi serre qu'on ne songeoit que pour soi, si-bien qu'on se contentoit de me souhaiter une meilleure fortune, sans se mettre en état de me la procurer,

Il est aisé de juger que je n'avois pas l'esprit libre dans un si miserable état, & je fus sur le point mille fois de m'aller découvrir à Mr. de Montal, aimant autant mourir tout d'un coup, que de me voir ainsi miner peu à peu. Neanmoins gagnant encore sur moi d'avoir quelques jours de patience, enfin l'échange tant defirée arriva, mais ce ne fut qu'à ma confusion. Le Marêchal de Grancey aiant donné le nom des Officiers de son regiment qui étoient prisonniers, n'eut garde d'y mettre celui que je portois, puis que l'homme à qui il apartenoit, étoit au corps. Ainsi j'eus le déplaisir de voir partir tout le monde, sans être du nombre, & je demeurai si accablé d'assiction, que mon corps y succomba. J'eus une fievre qui me dura pour le moins deux mois, & m'étant fait porter à l'hôpital, je n'eus plus d'esperance qu'en un Officier de Picardie, que je croiois honête homme, & à qui je m'étois découvert. Je l'avois prié de deux choses, avant que de partir, l'une de vouloir rendre une lettre, que j'écrivois à Mr. le Cardinal, par laquelle je lui donnois avis du malheur qui m'étoit arrivé, l'autre de me vouloir envoier la demie année de ma rente, que je l'avois prié d'aller recevoir. Pour cet éfet je lui avois donné un blanc figné, afin que celui qui avoit coutume de me païer, le remplit du stile qu'il faloit. Mais au lieu de me renT 0

dre ce service, il me vola mon argent, & pour comble de cruauté, retint la lettre que j'écrivois à Mr. le Cardinal. Ainsi j'eus beau atendre sa réponse, & celle de son Eminence, j'eus autant de nouvelles de l'un, que de l'autre, & je fus assez fou de me flater trois mois durant, qu'il y avoit quelque raison qui en empêchoit. Enfin voiant que j'étois abandonné, si j'ose parler de la sorte, du ciel, & de la terre, mon desespoir fut si grand, que si je n'eusse craint les jugemens de Dieu, je me serois moi-même donné la mort. Cependant je retombai malade, & fus bientôt à une telle extrémité, qu'on m'avertit de donner ordre à ma conscience. Je demandai donc un Confesseur, & ctant tombé heureusement entre les mains d'un honête homme, je lui fis confidence d'une partie de mes chagrins, c'est-à-dire du faux nom que j'avois pris, & qui me privoit du secours que j'aurois pu recevoir sans cela. Je n'osai pas lui dire le reste, depeur qu'un faux zele ne l'obligeat à reveler ma confession. Quoi qu'il en soit , aprés m'avoir confolé le micux qu'il lui fut possible, il s'ofrit d'aller pour moi à Paris, & l'aiant pris au mot agreablement, je lui donnai un blanc signé, comme j'avois fait à l'Officier de Picardie, afin qu'il reçût ce qui se trouveroit dû de ma rente. Je ne lui pus dire au vrai combien il y avoit, me dontant bien qu on m'auroit fait quelque friponnerie. En efet, il trouva qu'il avoit reçû cinq cens écus, qu'il avoit emportés, mais comme il m'étoit dû encore une demie année, il me raporta une pareille somme, à la reserve de ce qu'il en falut ôter pour les frais de son voiage. Si j'avois osé, comme je viens de dire, lui confier l'afaire du Cardinal, il s'en seroit sans doute aquité aussi fidelement, puis qu'il étoit François de naissance, & d'inclination. Mais Dieu aiant permis que les choses tournassent d'une autre maniere, je me retolus maintenant que j'étois hors de misere, de

me donner encore patience , & d'atendre que le temps achevat ma consolation. Je pris ce dessein d'aurant plutôt; qu'on commençoit déja à parler de la paix generale, à quoi les Espagnols qui l'avoient toujours rejettée, n'avoient plus tant de repugnance, par le malheureux succés qu'ils avoient eu dans les campagnes precedentes. Tout dépendoit neanmoins de celle dans laquelle on alloit entrer, & si les Espagnols eussent pu nous batre, toute esperance en eut été bientôt ôtée. L'armée du Roi étoit entre les mains de Mr. de Turenne, lequel avoit eu long-temps pour compagnon dans le commandement le Marêchal de la Ferté. Mais celui-ci s'étant laissé batre par sa faute devant Valenciennes, le Vicomte de Turenne avoit si bien fait, qu'on ne lui avoit plus donné de camarade. Les afaires n'en avoient pas été plus mal, au contraire la jalousie qui regnoit entre ces deux chefs, & qui avoit ruiné les plus beaux projets, n'aiant plus lieu de faire de si grands desordres, nous avions conquis des places de tous côtés. Cependant comme nous méprifions toutes ces conquêtes fans celle de Dunquerque, que nous devions neanmoins remettre entre les mains des Anglois, par un traité fait avec eux, le Vicomte de Turenne y marcha avec son armée. Mr. de Montal qui aprehendoit la paix, dit tout haut qu'elle ne dépendoit que du succes de cette entreprise, & ce difcours m'étant raporté, je fis des vœux conformes à ce que j'étois obligé par ma naissance, & par l'interêt de mes afaires. Car enfin je voiois bien que ce n'étoit que par là que je pouvois esperer de recouvrer ma liberte. Quoi qu'il en soit, comme la place étoit d'une extrême consequence pour les uns, & pour les autres, autant que nous aportâmes de soin pour la reduire, autant les Espagnols aporterent du leur pour la conserver. Eux qui depuis plusieurs années fuioient de donner bataille avec beaucoup de preçaution, mirent toutes leurs forces en campagne,& le Prince de Condé les aiant joints avec les fiennes, ils marcherent conjointement jusques à la portée du canon de nos lignes. Le Vicomte de Turenne qui avoit bien prevû qu'ils ne laisseroient pas prendre une telle place sans coup ferir , s'étoit precautionné en toutes choses en grand Capitaine, & les ennemis ne voulant pas s'exposer inconsiderément, resolurent de reconnoitre ses lignes, avant que de s'avancer davantage. Dom Juan d'Autriche qui commandoit les Espagnols, quita donc la tête de son armée dans ce dessein. Le Prince de Condé en fit de même de son côté, mais le Marêchal d'Hocquincoutt qui étoit de leur parti; & qui avoit plus de courage que de prudence, s'étant avancé beaucoup plus que tous les autres, on fit feu fur lui, & il reçut un coup de-mousquet qui l'envoia en l'autre monde. Cela fit retirer ceux qui l'avoient suivi, mais ne leur ôta pas le dessein le venir ataquer nos lignes. Le Vicomte de Turenne l'aiant su par ses espions, en sortit pour marcher au devant d'eux, & aiant rangé son armée en bataille, il ne s'amula point à l'encourager par une harangue hors de faifon, mais vifitant tousles rangs pour voir si rien n'y manquoit, il fit voir un visage si content à tous ses soldats, qu'il ny en eut pas un qui n'en conçût une bonne opinion pour la victoire.

"Si j'avois été du nombré des combatans, je prendrois plaisir à raconter une action qui nous sut si glorieuse, mais quoi que le nombre soit beaucoup plus grand de ceux qui écrivent ces sortes de choles sans les avoir vûes, que de ceux qui les raportent pour y avoir été presens, neanmoins comme je sçais par experience que la plûpart sont sujets à se tromper, jene suis pas resolu d'imiter leurs autes, & je me contenerai de dire, que le Vicomte de Turenne aiant passe sur le ventre de l'armée ennemie, revint contre Dunquerque, qu'il obligea de capituler. Une volle si forte aiant été redui-

199

te à l'obeiffance, il tourna ses armes contre celles qui sont le long de la mer. Elles ne crurent pas pouvoir refifter contre une armée qui venoit de gagner une grande bataille, & prendre Dunquerque; ainfi s'étant soumises en fort peu de temps, toute la Flandres s'en alloit perdue, fi les Espagnols n'eusfent fait les demarches necessaires pour avoir la paix. l'étois toujours extrémement allerte fur les nouvelles, voiant, comme je viens de dire, que ma liberté dépendoit d'une chose à laquelle tant de monde avoit interêt. J'avois même prié cet honête Ecclesiastique, qui avoit bien voulu faire un voiage pour moi à Paris, de m'avertir de tout ce qu'il scauroit. Il eut donc la bonté de me dire le premier le succés de la bataille, & comment les Espagnols faisoient leurs éforts pour avoir la paix. J'en eus une joie inconcevable, cependant les choles trainerent encore plus de dix-huit mois, & j'eus tout le temps de m'ennuier. Je ne içais au vrai ce que pouvoit penser de moi Mr. le Cardinal, puis qu'il y avoit plus de trois ans qu'il n'avoit eu de mes nouvelles. Sans doute il croioit que je fusse mort, & c'est tout ce qu'il pouvoit penser, vû qu'il ne pouvoit pas croire que je fusse en vie sans lui donner avis de ce que je faifois. Mais comme j'avois toujours en esperance de fortir , j'avois diferé de moment à autre à lui donner de mes nouvelles, & enfin il s'étoit écoule un temps fi long. Je sçais bien que beaucoup de gens m'ont blâmé de cette conduite, mais je prie ceux qui examinent les choses sans passion, de faire reflexion à ce qui m'obligeoit d'en user de la forte, aprés quoi je me soumets entierement à leur jugement.

Quoi qu'il en soit, étant soit de prison à la paix generale, je vins trouver Mr. le Cardinal qui étoit à Vincennes. Il me regarda comme un spectre, neanmoins m'aiant demandé d'où jevenois, es s'il ne faloit pas que se fussie bien hardi, que de me presenter devant lui aprés tant de temps, je lui

répondis que j'avois cru avoir raison, en faisant ce que j'avois fait, que neanmoins c'étoit à lui à en juger, s'il avoit la bonté de m'entendre. Je lui deduisis en même temps ce qui m'avoit empêché de lui écrire, & qu'il seroit superflu de raporter ici, puis que j'en ai parlé ci-dessus amplement. Mais ne failant que hausser les épaules, comme s'il eut entendu le discours d'une fou, il me dit pour toute réponse, qu'il avoit pitié de moi, & que si Dieu ne me secouroit, il faudroit bientôt me mettre aux petites maisons. Ce discours me scandaliza si fort, que je sortis tout en colere, & aiant trouvé la Cardonniere qui est aujourdhui Lieutenant-General, je lui dis que son Maitre, car il avoit toujours été à lui, étoit si insuportable, depuis qu'il avoit la fortune en poupe, qu'il n'y avoit plus de moien de le soufrir: qu'il ne se soucioit plus d'ofenser ni Gentilhomme, ni homme de Robe, & que je voudrois que le temps pût revenir qu'il eut afaire de moi, pour me pouvoir venger des paroles dures qu'il venoir de me dire. Je croiois parler à un de mes amis en parlant à la Cardonnière, & du temps qu'il n'étoit que petit compagnon, je lui avois prêté sans reproche plusieurs fois de l'ar-Mais ne se souvenant plus du plaisir que je lui avois fait, j'eus à peine lâché ces paroles, qu'il commença à prendre son parti, & en venant de paroles à autres, nous mîmes l'épée à la main, & nous nous blessames tous deux. Si nous n'avions été separés par le Marquis de Renel, nôtre combat n'auroit pas fini sans nous tirer plus de fang, mais nous étant impossible à l'un & à l'autre de nous contenter aprés cela, chacun prit son parti, & le mien fut de me cacher, le Cardinal aiant juré en presence de toute la Cour, qu'il me feroit couper la tête, si je pouvois tomber entre ses mains. Je me retirai dans un Couvent, où j'avois le Superieur qui étoit extrémement de mes amis, pendant que la Cardonniere étoit accablé de visite de tous les Grands,

Grands, lesquels pour plaire au Cardinal, étoient capables de toutes fortes de bassesses. Cependant comme mon afaire faisoit grand bruit dans Paris, & que les Religieux où j'étois pouvoient concevoir du foupçon, le Superieur trouva à propos de leur faire accroire que j'aspirois à prendre l'habit, mais que je voulois m'éprouver auparavant. Il me conseilla donc d'aller la nuit à l'Office, & de faire paroitre une grande ferveur, croiant que quand il s'agissoit de sauver un homme, il étoit permis de le servir de toutes sortes de ruses. Ce n'est pas à moi à décider s'il faisoit bien ou mal, quoi qu'il en foit, je lui eus toujours beaucoup d'obligation, puis que sans lui je courois grand risque de perir fur un échafaut. Cependant le Cardinal étoit Iralien, c'est-à-dire desireux de vengeance, il me fit saisir ma rente, & m'auroit reduit en un pitoiable état, si mon ami m'eut abandonné. Mais il ne tint pas en cela la conduite des Moines, dont la plupart ne fougent qu'à leur interêt, & au contraire plus il me vit milerable, plus il prit soin de me consoler. Pour moi, je ne sçavois plus que dire de ma cruelle destinée qui m'atiroit tant d'afaires, sans qu'il y eut, ce me semble, de ma faute, je m'examinois quelquefois là dessus, comme sej'eusse été nommé pour me faire mon procés à moi-même; mais foit que l'amour propre agît en moi, ou qu'éfectivement je fusse plus malheureux que coupable, j'avois toutes les peines du monde à me condamner.

Jedemeurai dans ce Couvent jusques à la mort du Cardinal, qui quoi qu'elle artivat bientôt aprés, ne vint neanmoins que trop tard selon mon desir. Carensin tout Chrétien que je suis, jene pouvois souhaiter de bieu à un homme qui me tailoit tant de mal, & qui aprés avoir été cause que javois perdu trois ans entiers ma liberté, me confinoit dans un endroit qui n'avoit gueres plus de charmes pour moi que la prison dont je sortois. Si

j'eusse pu être devot, je me serois sans doute donne à Dieu, & je lui en demandai plusieurs fois la grace, mais n'étant pas apellé à cette vocation, il falut se refigner à ce qu'il vouloit de moi, & prendre patience en enrageant. Mr. le Comte de Charost, dont j'ai parlé ci-devant, & qui me faisoit la grace de m'aimer, parla au Roi en ma faveur, devant que j'ofasse paroitre, & lui aiant conté mon avanture, dont il n'avoit point de connoissance, quoi qu'elle ne me fût arrivée que pour avoir été emploie à son service, ce Prince qui est la bonté même , lui dit qu'il me pardonnoit , pourvû que le démêlé que j'avois eu avec la Cardonniere ne fut pas un duël. Car il avoit juré à son sacre sur l'Evangile qu'il ne feroit jamais de grace pour ces fortes de crimes, ferment que nous n'avons point vû qu'il ait rompu depuis, ni que nous ne verrons point qu'il rompe jamais , puis que ce qui arriva quelque temps aprés que j'eus ainfi fait ma paix, nous en doit convaincre. Je veux parler de l'afaire de Messieurs de la Frette, & de Mr. de Chalais, dans laquelle je fus bien-heureux de n'etre pas embarrasse, comme on va juger par ce que je vais dire.

Il faut sçavoir que quinze jours, ou trois semaines auparavant, aiant fait une partie de paume avec un Gentilhomme de Poitou nommé la Verie, qui étoit Officier aux Gardes, nous la fûmes joüer dans in jeu de paume qui eft dans la rué de Vaugi-ard, tout proche le Luxembourg. Il y en avoir mille autres à Paris qui étoient plus beaux que celui-là, mais nous le choissmes, parce que nous étions cous deux du quartiér, & que nous y pouvions aller en robe de chambre. Nous joüâmes plusieurs parties, mais comme nous étions sur la fin de la derniere, le Chevalier de la Frette entra, qui s'érant mis auprés du corbillon, commença malicicus entre jetter les balles dans les blouses. La Verie perdoit, & étoit de méchante humeur, &

DE MR. L. C. D. R.

comme on ne jouoit pas en ce temps la par partie, mais qu'on païoit les balles qui étoient perdues, il lui dit qu'il le prioit de ne vouloir pas davantage se donner ce plaifir. Je ne fçais fi ce fut d'un'air chagrin, on fi le Chevalier de la Frette, qui à dire les choses comme elles sont, ne faisoit que le métier de breteur, fut bien-aile de ce pretexte, pour lui faire querelle, mais au lieu de s'arrêter, il prit le corbillon entier, & le renversa dans les blouses. Cela donna lieu à des paroles, & le Chevalier de la Frette s'en trouva fi ofensé, que sans considerer que l'autre étoit non-seulement sans épée, mais encore, s'il faut ainfi dire, tout nu, il s'en vint sur lui à la charge. Les marqueurs, & les gens qui étoient sous la galerie, se jetterent entredeux , & l'aiant empêché de le maltraiter , nous quitames la partie, & nous en fumes dans la chambre, où nous nous habillames. Comme il n'y avoit point de gens d'épée sous la corde, pas un de ceux qui étoient là, ne previt ce qui alloit arriver de cet accident. Ainsi étant sortis sans que personne y donnat ordre, la Verie me dit, que quoi qu'il s'allat perdre, il en vouloit avoir raison, & je n'ofai lui contre-dire, depeur qu'il n'atribuât à un manque de courage, ce qui n'auroit été qu'un éfet de mon jugement. voilà done moi, qui ne faisois que de fortir d'une afaire, embarrafie dans une autre, qui étoit bien plus dangereuse. Je fus ainsi chargé d'aller parler au Chevalier de la Frette, qui demegroit dans la même ruë, à un grand hôtel où loge aujourdhui le Duc d'Elbœuf. Je n'eus que faire de lui faire un long compliment, d'abord qu'il me vit il se douta de ce qui m'amenoit, & me prevenant, il me dit qu'il nous faloit encore chercher un homme, parce que deux de ses amis qui avoient su la querelle ; lui avoient fait promettre qu'il ne feroit rien sans eux. Nous fûmes chercher le Comte de Beaumont, cadet du Marquis d'Entragues, que nous avons vu dedepuis à la Cour sous le nom du Marquis d'Illiers , & qui fut tué à la bataille deSeneff commandant les chevaux-legers du Roi. Mais ne l'aiant pas trouvé heureusement pour lui, nous prîmes un Gentilhomme nommé Chilvaut, qui étoit voifin d'une des terres de son pere, & que nous trouvâmes à l'hôtel d'Entragues. Nôtre rendez-vous fut auprés des Carmes déchaufiés, où nous nous batimes vigoureusement. J'y fus blessé, & le desavantage nous en demeura, ce qui termina le combat, sans qu'il y eût personne de tué. Nous nous retirames chacun où nous pûmes, croiant que nous étions. perdus aprés cela, mais le bonheur aiant voulu que la chose demeurât secrete, la Verie retourna faire fa charge, comme si de rien n'eut été, & pas un de nous n'effuia le moindre chagrin pour une afaire fi delicate. Pour moi, j'avois cherché mon afile chez le Marquis de Noirmoustier, fils aîné du Gouverneur de Charleville, dont j'ai parlé ci-devant, mais il m'aprit bientôt que je n'avois rien à craindre, ce qui fit que je me montrai comme les au-

Quinze jours ou trois semaines aprés, comme j'ai dit ci-dessus, arriva la querelle de Mrs. de la Frette, laquelle ne se termina pas si heureusement. L'aîné étoit au bal au Palais Roial, où tous les gens de la Cour s'étoient rendus, & comme chacun sortoit, cet homme qui étoit fier, & qui en vouloit à Mr. de Chalais pour une maitresse, le poussa à plaifir , ce qui faisant retourner la tête à celui-ci, pour voir ce que c'étoit, il n'eut pas plutôt reconnu la Frette, qu'il lui dit quelque chose de desobligeant. S'ils avoient eu des épées, il seroit arrivé du desordre ,quoi qu'on ne fut gueres dans un lieu à en faire, mais chacun étant habillé pour le bal, la Frette ne voulut rien dire , & atendoit qu'it fut forti pour en avoir raison. Ils nouerent donc partie pour se batre trois contre trois , & étant convenus du lieu , ils difererent jusques au lendemain, à caule que

l'heure étoit induë. Cependant cette querelle étoit arrivée dans un trop bon endroit pour demeurer secrete, le Roi en fut averti, & il envoia en même temps le Chevalier de St. Agnan, pour dire à la Frette qu'il lui défendoit les voies de fait, & que s'il passoit outre, il lui feroit couper le cou. Le Chevalier de St. Agnan qui étoit son cousin-germain, l'aiant trouvé lui fit son compliment, à quoi la Frette aiant répondu qu'il étoit trop de ses amis, pour rompre une partie qui étoit faite, & pour laquelle on n'atendoit que le point du jour, il ajouta qu'il valoit bien mieux qu'il en fût lui-même , & que Chalais trouveroit bientôt un homme pour lui donner. Le Chevalier de St. Agnan sans considerer qu'il venoit de la part du Roi, & que quand même los duëls n'auroient pas été défendus auffi exactement qu'ils l'étoient, il s'alloit faire une afaire dont il ne devoit jamais esperer de revenir, accepta le parti, & l'on manda à Chalais de chercher un homme. Le Marquis de Noirmoustier son beaufrere qui le devoit servir, sçachant comme j'ai déja dit ci-devant, l'afaire que j'avois euë avec le Chevalier de la Frette, songea à moi, & m'envoia chercher, mais heureusement je m'étois arrêté ce . foir-là à jouer chez un de mes amis, & quoi qu'à Paris ce ne soit gueres la coutume de decoucher comme on y parloit beaucoup de voleurs en ce temps-là, il m'obligea à prendre un lit chez lui. Ce contre-temps me tira d'afaire, & c'est en cela seul que la fortune qui me failoit la guerre depuis longtemps, témoigna qu'elle n'avoit pas encore resolu de me perdre. Les huit combatans furent la Frette, Ovaru son frere, qui étoit Lieutenant aux Gardes, le Chevalier de St. Agnan, le Marquis de Flammarin , le Prince de Chalais , le Marquis de Noirmoustier, le Marquis d'Antin, frere de Madame de Montespan , & le Vicomte d'Argenlieu. Le fuccés du combat ne fut funeste qu'au Marquis d'Antin qui y fut tué tout roide, mais quoi que

les autres en sortissent à meilleur marché, ils ne laisserent pas pour cela d'étre fort à plaindre. Le Roi fut dans une furieuse colere, sur tout contre le Chevalier de St. Agnan, lequel étoit aussi encore plus à blamer que les autres. Cependant leur fort fut égal, il falut qu'ils songeassent tous à sortir du Roiaume, & il falut que ce fut incognito, le Roi aiant donné ordre sur les ports,& sur les autres confins de son Etat , de les arrêter. Les uns se retirerent en Espagne, les autres en Portugal, quelquesuns d'un autre côté, selon qu'ils crurent y trouver mieux leur fortune. Mais comme quelque bien que l'on soit dans un païs étranger, c'est toujours une espece de bannissement, que d'étre éloigné du fren, chacun eut le temps de le repentir de la folie. Le Chevalier de St. Agnan ne fut plaint de personne, tout le monde trouvant qu'il étoit encore mieux qu'il ne meritoit. Meffieurs de la Frette n'atirerent pas non plus grande compatiion, s'étant montrés toujours fi querelleurs qu'on ne pouvoit mieux 'les comparer qu'à ces chevaux hargneux , lesquels n'en veulent point soufrir d'autres dans l'écurie. Pour ce qui est des autres, il n'en fut pas de même, on plaignit leur malheur, & on auroit bien fouhaité, si cela se fût pu, que le Roi se fût relâché de sa rigueur à leur consideration. En étet, ils é. toient tous fort honêtes gens, & meritoient une meilleure fortune. Mais personnen'en ofa parler au Roi; & quoi que le Duc de St. Agnan fut fort bien auprés de lui ,il fut le premier à dire à ce Prince, que la faute de son fils étoit d'une nature à ne jamais obtenir de pardon: qu'il s'il scavoit où il étoit, il feroit le premier à le deceler, pour en faire faire la justice; qu'il ne lui romproit donc point la tête pour lui demander sa grace , & qu'il croioit que chacun feroit comme fui. On trouva ce discours fort bon pour un courtisan, qui tâchoit à plaire à son Prince par toutes sortes d'endroits , mais fort messéant à un pere, qui au lieu d'enveniDE MR. L. C. D. R.

mer les choies, étoit obligé bien plutôt de les adoucir. Les parens de Mrs. de la Frette n'en firent pas de même, s'ils n'oferent s'expofer eux-mêmes à parler au Roi, ils firent jouer toutes fortes de refforts pour le fléchir. La Duchesse de Chaulnes obligea son mari qui étoit Ambassadeur à Rome, d'en parler au Pape, & quoi que le St. Pere dut aprouver la rigueur du Roi à cet égard, il ne put s'empêcher de lui promettre son secours en cette occasion. En efet, aiant envoie un Legat en France à quelques aunées de là, pour des afaires qui ne sont pas de ce sujet, & qu'il seroit superflu de raporter, il le chargea de lui parler de celle-là, & de lui témoigner qu'il y prenoit quelque part. La Duchesse ne pouvoit emploier personne dont la recommandation pût être plus éficace, le Pape avoit pouvoir de dispenser le Roi de son serment, qu'on croioit être ce qui le rendoit si rigide, mais il sie réponse au Legat qu'en toute autre chose il se feroit beaucoup de joie d'obliger le St. Pere, mais qu'en celle-là il avoit pretendu fi-bien fe lier les mains, qu'il n'y avoit que Dieu seul qui le pût dégager d'un ferment fait fi folennellement. Ce n'eft pas qu'il mît en doute l'autorité du St. Siege, mais que comme il y alloit du service de Dieu à se montrer Prince de parole, il croioit que le Pape lui-même se déporteroit de sa recommandation, s'il en vouloit examiner les consequences.

Ceux qui surent la réponse que le Roi avoit faite, en eurent encore plus d'estime pour fui. Le Pape même qui ne s'étoit rendu qu'aux instantes prieres de Mr. de Chaulnes , ou pour mieux dire à son importunité, fut ravi du refus qui lui avoit été. fait , & s'il en faut croire ce que j'en ai ou'i dire à un homme de condition , en fit remercier le Roi fous main. Cependant la faveur du Duc de St. Agnan étant devenue bien grande peu de temps après le malheur de son fils , chacun crut qu'il l'emploieroit en faveur de ceux qui étoient en fuite, MEMOIRES

mais il s'en donna bien de garde, soit qu'il reconnût que cela seroit inutile, ou comme d'autres ont voulu dire, qu'il ne fût pas assez bon pere.

Quand cette afaire eut fait un peu de bruit, comme il arrive totijours ordinairement au commencement de toutes choses, on cessa d'en parler pour s'entretenir d'une autre qui étoit sur le tapis. On avoit arrêté Mr. Fouquet Surintendant des Finances, qui avoit des ennemis si puissans, que ç'a été un miracle comment ils ne l'ont pas fait perir par une mort infame. On publia plusieurs choses contre lui, d'abord qu'il fut arrêté, pour le rendre plus odieux au peuple, mais je dois ce témoignage à la verité, de montrer qu'il y en avoit beaucoup de fausses, ce que je justifierai d'autant plus aisement, que j'ai même eu part à quelques-unes. Mr. Fouquet étoit un homme qui avoit l'ame grande, & generense , & s'il eut été d'une autre profession que de celle de la Robe, cela autoit paru encore bien davantage. Mr. le Cardinal Mazarin l'avoit pris en aversion, parce qu'étant Procureur-General. du Parlement, if n'avoit pu soufrir plusieurs fois qu'il parlat mal de ce corps, dont il avoit l'honneur d'étre un des principaux Membres. Il lui avoit dit pourtant qu'il ne vouloit pas disconvenir qu'il n'y eut des gens dedans qu'il eut été à souhaiter n'y être pas, mais cette reparation n'étant pas affez grande pour un Italien , à qui il faut peu de chole pour garder toute fa vie un fort ressentiment , le Cardinal qui étoit mol comme une femme, n'ofa le lui témoigner tant qu'il vécut, mais il dit au Roi en mourant , que c'étoit un homme qui dissipoit non-seulement les Finances , mais qui se les aproprioit encore; que ses maisons surpassoient de beaucoup les maisons Roiales, pour la beaute des bâtimens, & pour la magnificence des meubles; qu'il donnoit des pensions à plusieurs personnes de la Cour , marque qu'il minutoit quelque chose de dangereux; qu'il faisoit fortifier Beste-iste, place

qu'il avoit achetce de la Maifon de Gondi; qu'elle étoit dans le voifinage des Anglois; anciens ennemis de la Couronne, avec qui il n'oferoit afluret qu'il n'eut pas correspondance; que le seul
moien de couper la racine de toutes ces choses,
étoit de s'alluret d'un homme si dangereux; qu'il
faloit neanmoins prendre garde à ne le pas faire,
tant qu'il feroit Procureur-General, parce que le
Parlement voudroit étre son Juge, & le renvertoit
sans doute absous; qu'il prit les mesures là-dessis,
s' sur tout que la chose fut executée; avant qu'il

en pût avoir aucun soupçon.

Ce fut ainfi que Mazarin s'en alla en l'autre monde, aiant voulu étre Italien jusques à la fin de ses jours. Car un peu avant que de mourir, il avoit embraffe Mr. Fouquet, comme le meilleur de ses amis, lui avoit parlé de mille services qu'il en avoit reçûs pendant les guerres civiles, & particulierement de cinquante mille écus qu'il lui avoit envoiés, pendant qu'il avoit été obligé de s'enfuir à Liege, & qu'il ne lui avoit rendus que long-temps aprés. Mais comme c'étoit ainsi qu'il amorçoit tous ceux qu'il avoit dessein de tromper, il crut que pour être sur le bord de sa fosse , iline devoit pas changer de conduite, si-bien qu'il laissa le Roi avec toutes ces belles impressions. Ce Prince qui étoit né pour toutes les grandes choses qu'il a executées depuis, sut fort bien garder le secret, qui est une des qualités des plus essentielles pour faire un grand homme, & ne s'étant conseillé qu'à Mr. le Tellier dont la fidelité ne lui pouvoit étre suspecte, puis qu'il l'avoit éprouvée en mille occasions, & à Colbert que le Cardinal lui avoit defigné en mourant comme capable de gouverner les Finances. Ceux-ci lui firent suivre le plan que le Cardinal lui avoit laissé, c'est-à-dire, qu'ils lui conseillerent de ne rien entreprendre , que Fouquet ne se fût défait de sa charge de Procureur-General.

'Au reste puis qu'il s'agit de parler de Colbert, qui a été le plus grand scelerat que l'on ait vû depuis plufieurs fiecles, je raporterai ici ce qui m'étoit arrivé avec lui, il y avoit deja plusieurs années, & comme des ce temps-là il étoit homme de bonne Ma sœur dont j'ai parlé ci-dessus, pour avoir eu ce grand proces touchant la naissance de son fils, avoir du côté de son mari une rente sur l'Hôtel de ville, dont le contract avoit été remis entre les mains de son pere, qui comme chacun sçair, étoit païeur des rentes. Son mari n'en sçavoit rien , mais ma sœur aiant trouvé aprés sa mort parmi ses papiers un petit memoire,par lequel il paroissoit qu'il avoit une rente de cinq cens livres fur la ville, & que le contract étoit entre les mains de Mr. Colbert, je fus trouver celui qui étoit Ministre, comme devant avoir les papiers de son pere, puis qu'il étoit l'ainé, & lui en parlai. Il demanda à voir ce memoire, & aiant été assez bête, puis qu'il le faut. dire à ma confusion, de le lui montrer, comme il vit qu'il étoit sans date, & que nous aurions de la peine à justifier ce qu'il contenoit , il me dit qu'il n'avoit jamais oui parler de cela, qu'il chercheroit neanmoins, & que je pouvois revenir dans huit jours. J'y fus au bout de ce temps-là, pendant lequel ma sœur ne laissa pas de donner de l'argent pour voir à l'immatricule, si elle n'en pourroit point avoir de nouvelles, mais il me dit qu'il n'avoit encore rien trouve, & me mena ainsi deux mois du-Ceux à qui ma sœur s'étoit adressée lui dirent la même chose, si-bien que je croiois qu'il ne faloit point ajouter de foi à ce memoire, quand il vint un homme chez moi me dire que si ma sœur vouloit ceder la moitié du contract, on le lui feroit retrouver. Je lui dis que je ne pouvois pas lui rendre réponse sur le champ, parce que je ne sçavois pas la volonté, mais que s'il vouloit revenir le lendemain à la même heure, je l'aurois vûë, & lui pourrois parler precisément. Je trouvai la propoDE MR. L. C. D. R.

fition un peu violente, & nepouvant deviner de quel côté elle venoit, ou de Colbert, ou de ceux à qui ma sœur s'étoit adressée, je resolus de faire suivre l'homme quand il reviendroit. Je le fis étectivement, & celui que j'avois envoié aprés lui, me raporta qu'il étoit entré chez Mr. Colbert. Quoi que ce ne fut qu'une presomption, je la trouvai si forte neanmoins, que je crus que je ne courois pas grand rifque de lui aller parler un peu vigoureulement. J'y fus donc tout en colere, & aiant pris pour pretexte que je venois encore voir s'il n'avoit point de nouvelles de nôtre contract , comme il m'eut dit que non, Cela eft bien vilain, lui dis-je, de retenir ainsi non-seulement le bien d'autrui, mais de le vouloir encore avoir par force. Ne faites point le fin, continuaije, nous sçavons que c'est vous qui avez envoié chez moi pour me faire des propositions injustes, j'ai fait suivre votre homme, il est entré ici , & il ne m'en faut pas davantage pour vous convaincre. Mr. Colbert , tout étonné de me voir parler si resolument, changea de couleur, neanmoins s'étant bientôt remis, foit qu'il fût accoutumé au crime, ou que me connoissant pour homme d'honneur, il se doutat bien que je n'étois pas capable de maltraiter un homme de son métier ; Oui, ce me dit-il , c'est moi qui ai vôtre contract puis qu'il vous le faut dire, mais je ne le retiens pas fi injustement que vous pensez, le pere de vôtre beaufrere doit au mien une somme considerable, ce que je trouve fur son regître, & il le lui a laissé pour sureté de son dû. Je lui demandai qu'il me fît voir ce qu'il me disoit , & que j'en croirois le regître, mais il me fit réponse qu'il ne donnoit pas ainsi à connoitre les afaires de sa famille , qu'il étoit honête homme, & que je l'en devois croire fur sa parole.

Ce fut toute la raison que j'en pus tirer, sur quoi étant allé au Conseil avec ma sœur , les Avocats nous

nous dirent qu'il faloit avoir recours à l'immatricule, & en lever une seconde groffe, aprés neanmoins que nous l'aurions fait jurer qu'il ne l'avoit pas. Nous lui fîmes donc donner une affignation, & en atendant l'échéance, nous fimes feuilleter tous les regitres de l'Hôtel de ville. Mais le pere, & le fils étant d'aussi bonne foi l'un que l'autre, avoient alteré celui qui nous pouvoit donner connoissance de ce que nous cherchions , & nôtre contract avoit passé depuis sous le nom de tant de personnes , que ni le sien ni le nôtre n'y paroissoit plus. La seule ressource qui nous restoit, étoit dans le serment qu'il alloit faire, mais nos amis nous aiant dit que qui avoit été capable d'une friponnerie, le seroit bien encore de se parjurer, nous fûmes conseillés de terminer le procés par un accommodement. Il se fit donner quitance de tous les arrerages qu'il avoit fait recevoir sous des noms empruntes, ma sœur lui ceda encore l'année courante, moiennant quoi il lui rendit son contract.

Je laisse à penser si un homme dont la conscience étoit si delicate, se fit un scrupule d'accabler le pauvre Mr. Fouquet , qui tenoit une place dans laquelle il devoit fi-bien voler le Roi ,& le peuple. Il n'eut donc rien de plus à cœur que de le faire défaire de sa charge , afin qu'on le pût arrêter , & comme il faloit un pretexte pour l'y obliger , on luifit accroire que dans les grandes occupations qu'il avoit au Confeil, lesquelles rouloient toutes maintenant sur lui , puis que Mr. le Cardinal n'étoit plus pour le foulager, il faloit qu'il abandonnat les afaires du Parlement , auxquelles il lui feroit impossible de vaquer. Pour lui dorer mieux la pillule, le Roi lui fit meilleure mine que jamais, delorte que le bon homme donnant dans le panneau, chercha marchand pour sa charge, laquelle étant sans contredit la plus belle du Parlement, fut briguée par tout ce qu'il y avoit de gens en état de la pouvoir acheter. Mr. de Fieubet fut celui qui

qui en voulut donner davantage, il en ofrit jusques à seize cens mille francs, mais Mr. Fouquet aima mieux la donner à Mr. de Harlai qui étoit de ses amis , quoi qu'il lui en donnât deux cens mille francs de moins. Il n'y avoit gueres que lui capable d'une generosité comme celle-là, aussi sut-elle admirée également de ses amis , & de ses ennemis. Cependant ceux-ci pour ternir une si belle action, publicrent bientôt que c'est qu'il avoit assez volé le Roi , pour ne pas prendre garde à si peu de chofe, & comme on croit plutôt le bien que le mal, chacun le crut , jusques à ce que par l'issuë de son proces l'on reconnut', que bien-loin d'avoir du bien, il devoit plus de deux millions plus qu'il n'avoit vaillant. S'étant ainsi défait de sa charge, le Roi crut à propos de s'aprocher de la Bretagne, avant que de le faire arrêter, afin que s'il avoit quelque intelligence, ou dedans, ou dehors du Roiaume, il le pût saisir de Beste-iste, où il craignoit que n'éclarât la rebellion. Ce projet fut conduit avec beaucoup de prudence, supposé qu'il eut été besoin de prendre tant de precaution, car devant que Mr. Fouquet se defiat d'aucune chose, les troupes étoient déja aux environs de Belle-ifle, tellement que quand quelqu'un auroit voulu entreprendre quelque choie pour lui, il lui auroit été impossible d'executer son dessein. Sa prise étonna bien du monde, & n'en afligea gueres moins, car quoi qu'il fût venu dans un temps où le Ministere étoit odieux, par les grands impôts, comme on voioit neanmoins qu'il prenoit plus de soin de dépenser ses tresors, que d'accumuler comme beaucoup d'autres, on le separa de ceux pour qui l'on avoit de la haine. D'ailleurs comme l'interêt commande à la plupart, & que chacun trouvoit son conte avec lui, ce qui sert beaucoup pour se faire aimer, on ne put voir fans regret qu'on l'eut mis en prison, lui qui avoit fair plus de bien, que de mal, puis qu'il n'étoit coupable en rien de ce qui s'ctoit

s'étoit passé sous le Ministère du Cardinal Mazarin, sice n'est d'avoir executé ses ordres trop sidelement. Mais ce qui donna le plus de compassion de son malheur, fut de voir celui que le Roi choifit pour remplir sa place. Car il cachoit sous une moderation aparente, une ambition demesurée, toujours double, quoi qu'il parût étre droit, ne préchant que la fidelité, pendant qu'il voloit impunément, faisant la guerre à tout le genre humain, parce qu'il s'engraissoir de ses dépouilles, violent au delà de l'imagination, quoi qu'il ne recommandat que la douceur. Au reste n'aiant aucune bonne qualité, finon qu'il sçavoit cacher adroitement ses défauts. En éfet, il n'y a presque personne qui ne croie qu'il n'eût renoncé à toutes fortes de plaisir pour se donner entierement aux afaires. Cependant il n'y avoit point d'homme plus débauché que lui. Il avoit son heure pour les grisettes aussi-bien que pour le public, toute la diference qu'il mettoit entre l'un & l'autre, c'est que celui-ci ne le voioit jamais qu'avec un visage renfrogné, & que celles-là jouissoient de sa belle humeur.

Si c'étoit un grand malheur à M. Fouquet d'avoir déplu au Roi, ce n'en étoit pas un moindre d'avoir une partie secrete comme Mr. Colbert. En éset, quoi qu'il eût minuté sa perte depuis long-temps avec Mr. le Cardinal, & que pour la rendre infaillible, il eût fait mille tours de souplesse: comme neanmoins il aprehendoit qu'il ne le pût justifier , non-seulement il gagna des gens d'afaires pour lui fervir de faux témoins, mais même il lui fit voler par Berrier les papiers qui pouvoient servir à prouver son innocence. Non content de cela, il sema encore de lui des bruits épouvantables dans le monde, comme d'avoir corrompu la plûpart des femmes de la Cour par son argent, afin que leurs parens & leurs amis qui auroient pu étre disposés à lui rendre service dans son malheur, s'emploiassent plutôt pour le perdre. Et c'est en cela que je

puis

DE MR. L. C. D. R. puis rendre un témoignage plus assuré que beaucoup d'autres, puis qu'on fit courir le bruit que ce n'étoit que pour cela que la Reine-mere chassoit Mademoiselle de la Motthe Argencourt, & que je scais cependant de bonne part, que ce fut pour avoir vû le Marquis de Richelieu, au prejudice de ses ordres. Cette fille qui étoit fille d'honneur de cette Princesse, avoit toujours été de mes amies, & même beaucoup de gens croioient que j'en étois a-Je n'avois garde de m'en défendre, c'étoit une des plus belles personnes de la Cour : & quoi qu'il y en eut beaucoup qui se déclarassent pour Mademoiselle de Meneville, qui étoit aussi auprés de la Reine-mere en la même qualité, neanmoins l'autre avoit ses partisans, & qui croioient même qu'elle valoit bien celle-là. Pour moi je n'ai garde de vouloir décimentre ces deux beautés, ce que j'en dirois pourroitette suspect, après ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, comme j'étois un jour à Fontainesbleau, où les Reines étoient restées pendant que le Roi étoit en Bretagne, elle medit la larme a l'œil, qu'elle étoit perduë, si je ne lui rendois un service : que je fisse ensorte de lui aporter dans la chambre un habit d'homme, mais que je prisse garde de n'erre pas découverr , parce qu'on l'observoit. Je lui demandai ce que cela vouloit dire, & si elle participoit assez à la disgrace de Mr. Fouquet pour être obligée de s'enfuïr. Ce n'est pas cela, me dit-elle, je n'ai jamais eu assez de particulier avec lui, pour être touchée desorte de son malheur, que je lois contrainte d'en venir à cette extrémité. Je vous dirai pourtant qu'on veut que l'amour m'aic fait faire des fautes aflez lourdes pour en être punie. La carogne de Beauvais a fouflé aux oreilles de la Reine-mere, que je voiois son gendre, & cette Princesse qui se laisse conduire par elle, s'est mise cela si fortement dans son esprit, qu'elle à mandé une de mes parentes pour m'emmener en Religion. C'est la Comtesse de Maulevrier .

2.16

vrier, avec le mari de laquelle vous avez eu autrefois des afaires. Au nom de Dieu tirez moi de fes mains, en me faifant la grace que je vous demande, & joignez y celle de me faire trouver un cheval aux pressors du Roi, de l'autre côte du bac de Valvins, sur lequel je me puisse sauver.

Si j'ensse été amoureux, comme on le vouloit, je laisse à penser si j'eusse été content de ce compliment. Mais n'aiant jamais eu pour elle, qu'une amitié qui ne m'avoit point incommodée, je me trouvai en état de chercher le moien de lui rendre service, sans étre troublé d'aucune jalousie. J'envoiai un de mes chevaux où elle m'avoit dit,& lui portai un habit dans sa chambre. Mais comme il n'y avoit personne pour le recevoir, je le mis sous son lit où elle m'avoit dit de le mre, & m'en fus caufer avec la bonne femme Madame du Tilleul, sousgouvernante des filles, qui étoit de mes bonnes amies. Comme toutes les chambres des filles, ou pour parler plus juste toutes les loges, étoient ouvertes, car elles ressembloient proprement à celle des comediens, j'aperçus en me promenant avec elle sur une toilette, des peignes, une boëtte à poudre, & tous les autres ingrediens qui servent à l'ajustement d'une fille, & aiant remarqué entr'autres choses une petite boette de pommade, j'en voulus prendre pour me froter les mains que j'avois un peu rudes. Je la trouvai toute d'une autre couleur que celle de l'ordinaire, ainsi croiant qu'elle pouvoit servir aux levres, où j'avois un peu mal , j'en mis assez imprudemment. Mais je ne fus pas long-temps à m'en repentir, au même temps mes levres me firent un mal enrage, ma bouche se retrécit, mes gencives se riderent, & quand je vins à vouloir parler, je fis rire tellement Madaine du Tilleul, que je jugeai qu'il faloit que je fusse bien ridicule. Ce qui fur le pis fut que je ne pus presque articuler aucune parole, & courant promppromptement à un miroir, je me fus regarder, & me fis tant de honte à moi même, que je m'enfuis pour me cacher. En m'en allant je trouvai Mr. le Duc de Roquelaure qui entroit pour venir faire la cour à quelqu'une des filles, & étant tout étonné de me voir de la forte, il me demanda qui m'avoit mis en cet état. Je lui contai naivement mon infortune, à quoi il me fit réponse en se moquant de moi, que je n'avois que ce que je meritois, qu'à mon age je devois sçavoir qu'il y avoit de toutes fortes de pommades , que celle que j'avois prife n'étoit ni pour les mains, ni pour les cheveux, & qu'elle étoit un peu plus rare. Il me quita aprés s'etre ainsi raille de moi, & s'en allant dans la chambre de la Reine-mere, il lui fit sa cour à mes dépens. Aussi-tôt tout le monde accourut pour me voir, & voiant que j'avois aprêté matiere de rire, j'en aurois ri tout le premier, s'il m'avoit été permis d'ouvrir la bouche. Cette avanture fut le sujet de l'entretien de toute la Cour, pendant plus de huit jours, & on le manda même à Nantes, où le Roi étoit, qui pour être fi terieux ne put s'empecher d'en rire. Pour moi, j'en avois tout autant d'envie que les autres quand je pensois à cet accident, mais quoi que je m'étuvaise la bouche d'eau fraiche, & tantôt de vin tiede, il n'y eut que le temps qui m'aporta du foulagement.

Cependant cette petite diferace m'aiant empêché de me montrer de quelques jours, jene pus aprendre des nouvelles de Mademoif. de la Motthe, que quand il me fut permis de sortir. Je sus alors que la Comtesse de Maulevrier l'avoit emmenée dans une Religion à Chaliot, & que cette clôture qui étoit une veritable prison pour elle, a avoit été précedée d'une mercuriale que la Reine-mere lui avoit faite. Je sus sussi que cette sille qui étoit folle pour le Marquis de Richelieu, s'étoit déchânnée contre la Beauvais, nonosthant le respect qu'elle devoit avoir pour la Reine, & suit avoit reproché entr'autres choses qu'elle avoit été trouver le Roi, lors qu'il étoit encore jeune, & l'avoit pris de coucher avec elle. J'eus peine à croire qu'elle eût fait une si grande solie, mais la chose m'étant consirmée de tout ce qu'il y avoit de geus à la Cour, je leur demandai si ce qu'elle avoit reproché à la petite Borgnesse étoit veritable, & sinôtre grand Roi avoit été assez charitable pour lui accorder sa priere. Surquoi l'on me dit que c'étoit une chose dont personne ne doutoit, me demandant où je pouvois être alors, puis qu'il n'y avoit que moi en France qui l'ignorait.

Quoi que ce soit là la veritable Histoire de Mademoiselle de la Motthe, neanmoins Mr. Colbert la mit malicieusement, comme j'ai dit ci-dessus, au nombre de celles pour qui Mr. Fouquet avoit eu de 🛰 l'estime. Mais ce n'étoient là que de petites malices, au prix de celles dont il se servit pour le faire perir, il tira de tous les Parlemens ceux qu'il crut · les plus devoues à la faveur, pour en faire ses juges, & les flatant tous en particulier de quelque avantage, s'ils lui vouloient vendre leur voix, il tint sa mort si assurée, que celui qui avoit coutume de fournir les échafauts, eut ordre d'en tenir un tout prêt pour lui. Cependant il avoit fait si-bien entendre au Roi que Mr. Fouquet n'en pouvoit jamais réchaper, que ce Prince avoit commandé sa garde à cheval pour l'elcorter jusques à Chartres, voiage qu'il avoit premedité, non pas par devotion, mais pour éviter les prieres qu'il prevoioit qu'on lui pourroit faire en faveur de Mr. Fouquet. Car quoi qu'il ne fût pas d'une naissance extraordinairement illustre, il avoit marié une de ses filles au fils aîné du Comte de Charost, & il avoit peur que cette Dame ne vînt se jetter à ses piés. Mais pendant que le Roi tout botté atendoit pour partir qu'on lui vînt dire que le bon homme étoit condamné, un de ses Commissaires qui étoit Conseiller an Parlement d'Aix , dit qu'il s'étonnoit com-

ment il y avoit des gens si prevenus dans la Chambre, qu'ils eussent voulu conclure à la mort, sans bien examiner auparavant fi leur jugement étoit équitable, ou non: qu'à regarder les choses senlement dans la superficie, il étoit vrai que Mr. Fouquet avoit merité la mort: qu'on avoit trouvé dans ses papiers des projets de revolte, des moiens pour y reuffir , le chemin qu'il faloit tenir pour se conduire dans une voie si oblique, & enfin mille choses semblables, dont la moindre paroissoit digne du plus rude châtiment : que neanmoins, quand on venoit à considerer où l'on avoit trouvé les preuves d'un si grand crime, on étoit contraint de surseoir son jugement; que c'étoit parmi des papiers de rebut, non pas seulement au coin d'une chambre, mais dans une cheminée, toutes prêtes à étre consumées par le feu, afin que comme avoit fort bien dit Mr. Fouquet dans sa defense, il ne parût plus aucunes marques d'une chose qu'il n'avoit formée dans son esprit, que par le descipoir où il étoit de se voir maltraiter de Mr. le Cardinal Mazarin, qui lui donnoit en toutes rencontres des marques de sa méchante volonté: que c'étoit une chose generalement reçue dans le Roiaume, que l'on ne punissoit point la volonté, à moins qu'on ne le fût mis en devoir d'en procurer l'execution; qu'on ne voioit point cela dans le cas dont il s'agiffoit, mais au contraire de fortes presomptions d'un prompt repentir : que les Rois ne devoient pas étre plus rigoureux que Dieu, lequel pardonne si facilement les premiers mouvemens ; qu'il y avoit d'ailleurs quelque chose de plus fort, que tout ce qu'il venoit de dire; que Mr. Fouquet foutenoit formellement qu'il avoit dequoi prouver positivement son repentir, sans le vol qu'on lui avoit fait de ses papiers; que ces paroles ctoient peut-étre pour s'excufer, mais peut-étre éroient-elles veritables : que toujours c'étoit une chose constante, & qui ne pouvoir étre revoquée en doute, qu'on avoit trouvé sous son selle des requêtes adressées à Mr. Colbert, avec le mot de Monseigneur à la tête, titre qu'on ne lui avoit jamais donné avant la prison de Mr. Fouquer : que c'étoit donc une marque qu'on étoit entré chez lui, quand on avoit voulu, & que cela emportoit une consequence infaillible, qu'on n'y étoit entré que pour le perdre, c'est-à-dire, qu'on avoit emporté tous les papiers qui pouvoient servir à sa justification: que nonobstant tout cela il s'étoit lavé du crime de peculat, dont ses ennemis s'étoient fait fort de le convaincre ; qu'il avoit fait voir l'état de ses biens, lors qu'il étoit entré dans le Ministère, ceux qu'il avoit reçus de sa femme, lesquels montoient à plus d'un million, les pensions qu'on lui donnoit, les bienfaits qu'il avoit eus en diverles rencontres, & que quoi que tout cela fût extrémement confiderable, neanmoins il avoit nonfeulement tout mangé, mais devoit encore plus de deux millions : qu'ainsi il ne faloit pas tirer des inductions qu'il étois criminel , par la grande dépense qu'il avoit faite , qu'il en avoit eu le moien sans faire tort au Roi , & que ce n'étoit qu'à lui seul qu'il l'avoit fait, & à sa famille.

La plûpart des Juges admirerent, non pas rant le discours de cet homme, quoi qu'il fût rempli de force, que le mépris qu'il faisoit des Puissances qu'il devoit choquer par la, puis qu'elles fouhaitoient la mort de Mr. Fouquet. Cependant comme il ne faut qu'un bon exemple pour porter notre prochain à bien faire, ceux qui avoient à parler aprés lui suivirent les sentimens, & ceux qui avoientconclu à la mort, aiant honte d'avoir prevariqué à leur devoir, se retracterent, de sorte que dans un moment on vir un fi grand changement dans la Chambre, qu'on eut dit que le St. Esprir les avoit tous inspirés. Cependant comme il y avoit toujours matiere d'ordonner quelque punition à Mr.; Fouquet, soit à cause du projet dont j'ai parlé cideilus.

DE MR. L. C. D. R.

dessus, ou de ce qu'il avoir fortifié Besle-isle de sa propre autorité, on le condamna au bannisse-On fut fort surpris à la Cour d'un arrêt si peu atendu, cela fut caule qu'on rompit le voiage de Chartres, & Mr. Colbert aiant peur que fi Mr. Fouquet avoit la liberté, il ne fit connoître un jour bien des choses, qu'il avoit interêt à tenir cachées, il fit ensorte que le Roi convertit sa peine en une prison perpetuelle. Aprés donc avoir demeuré je ne sçais combien de temps dans le donjon de Vincennes, on le conduisir à Pignerol, où il a demeuré pour le moins seize, ou dix-sept ans. Mais c'a été pour faire penitence de ses fautes, car ceux qui l'ont connu dans ce lieu de perfecution, raportent qu'il en a fait un fi bon ulage, qu'il ne lui pouvoit rien arriver de plus avantageux. Quoi qu'il en soit, je ne puis m'empêcher de raporter ici ce qui lui arriva dans l'entrevue qu'il eut avec Mr. de Laufun, qui fut mis huit ou dix ans apres dans la même prison, chose que j'ai ou le raconter à celui-ci, il n'y a pas plus de trois mois. S'étant rencontrés tous deux, ils s'aborderent, & Mr. Fouquet ne se ressouvenant que confusement de l'endroit où il l'avoit vû, lui demanda où c'étoit, foit qu'il en eût perdu le souvenir dans sa disgrace, ou comme il est plus vrai-semblable, que. Mr. de Laufun n'eût pasété affez confiderable de son temps, pour le bien remarquer. Quoi qu'il en foit, Mr. de Laufun lui aiant rendu conte de ce qu'il vouloit sçavoir, par une démangeaison qui est si naturelle à tout le monde, lui voulut encore conter son histoire, & le surprit extrémement quand il lui dit les paroles qu'il avoit eues avec le Roi, au sujet de Madame de Monaco, comment il lui avoit dit, qu'il n'étoit qu'un tiran de lui vouloir ôter sa maitresse, le refus qu'il avoit fait d'aller faire sa charge de Colonel-General des Dragons dans l'armée qu'il envoioit en Italie, comment illui avoit demande de le faire General, & fur le re-

fus qu'il lui en avoit fait, comment il lui avoit jetté les provisions de sa charge. Enfin comment le Roi l'avoit envoié à la Baltille, d'où neanmoins il étoit forti vingt quatre heures aprés, pour revenir mieux que jamais auprés de lui. Mr. Fouquet écoutoit tout cela comme une merveille, & voiant un homme d'une si méchante mine, il ne pouvoit comprendre comment le Roi qui étoit un Prince extrémement éclairé, se pût coëfer à un point, que lui qui étoit le plus fier de tous les hommes, eut démenti son caractere en faveur d'un sujet qui en paroissoit si indigne. Cependant il ne témoignoit rien de ce qui se passoit dans son ame, & au contraire écoutoit avec atention tout ce que l'autre lui disoit; mais quand ce vint à son mariage avec Mademoiselle de Montpensier, comment le Roi aprés y avoir donné son consentement, avoit retiré sa parole, le desespoir où avoit été cette Princesse, & enfin tout ce qui s'en étoit ensuivi, il ne se put empêcher de se tourner vers un autre prisonnier d'Etat qui les étoit venu joindre, & portant son doigt à son front, ainsi qu'on a contume de faire quand on veut dire que quelqu'un a le cerveau gâté, il voulut lui faire entendre par là qu'il n'avoit pas meilleure opinion de celui qui lui parloit. Mr. de Laufun s'en aperçut, & ne faisant pas semblant d'y avoir pris garde, il acheva les autres merveilles de la vie, ce qui acheva de confirmer Mr. Fouquet dans les premiers fentimens.

Colbert crânt devenu tout puissan par la distrace de ce Ministre , posseda tellement l'oreille du Roi , qu'il donna de la jalousse à Mr. le Tellier, qui comme vieux courtisan , & qui avoit rendu de grands fervices , pretendoit , comme il étoit juste, recevoir quelques marques de distinction. La maniere dont se prit Colbert pour y rétisser, fut de faire voir une grande œconomie dans les Finances , dont il changea toute la forme , faisant suprimer les treforiers de l'Epargue , & ceux qui avoient.

DE MR. L. C. D. R. eu quelque part à leur administration. Tous ces gens furent mis en prison sous pretexte qu'ils avoient volé le Roi, & eux qui pretendoient qu'il leur fût dû des sommes immenses, se trouverent si éloignés de leur conte, qu'il leur falut abandonner tout leur bien, pour celles qu'on leur demandoit. En éfet, pour dire la verité, il y avoit eu bien de l'abus, & il étoit bien juste que l'on y mît ordre. Cependant plusieurs Grands se trouverent interessés en cela, les uns aiant épousé des filles de partifans, les autres étant prêts de s'allier avec eux pour raccommoder les afaires de leur Maison. Le Duc de St. Agnan étoit de ce dernier nombre, & le Comte de Seri son fils aîné étoit accordé avec Mademoiselle Monero, à qui le pere avoit promis deux millions en mariage. Ce Duc étoit fort bien auprés du Roi, comme j'ai déja dit, & Mr. Colbert pouvant craindre qu'il ne lui rendît quelque méchant service, d'autant plus que sa faveur croisfoit de jour en jour, à cause qu'il se rendoit utile aux plaisirs de sa Majesté, il l'apaisa en lui promettant de donner sa fille aînée à son fils à la place de Mademoiselle Monero. On croit qu'il ne lui fit cette promesse qu'à regret, le Duc n'étant pas riche, & aiant en vue de la marier plus avantageusement ; mais quelque pensée qu'il eut là dessus, il n'eut ofé s'en dedire, fi le Comte de Seri eut vécu. Auffi pour se conserver l'amitié du Duc, il lui dit, que puis que Dieu avoit disposé de son fils, & qu'il lui en restoit encore un, son bas âge ne devoit pas empêcher qu'ils ne s'alliassent ensemble, qu'il avoit une cadette qui seroit bien son fait, & que s'il lui vouloit donner sa parole, il fui donnoit la sienne que la chose se feroit , quand leurs enfans seroient en état d'être pourvus. Le Duc de St. Agnan qui avoit besoin de bien, & qui ne pouvoit pas trouver un homme qui pût lui en donner davantage,n'eut garde de refuser ses ofres, & le temps aiant amene les

choses à maturité, le mariage s'est accompli selon

le projet qui en avoit été fait.

Ce qui faisoit desirer cette alliance avec tant de chaleur à Mr. Colbert , c'est que Mr. de St. Agnan, comme je viens de dire, étoit tous les jours de mieux en mieux auprés du Roi. La raison est que ce Prince étoit devenu amoureux de Mademoiselle de la Valliere, fille d'honneur de la Duchesse d'Orleans, personne d'une mediocre beauté, mais qui plaisoit plus que celles qui étoient infiniment plus belles. Ainsi il lui rendoit service dans cet amour, dont il étoit bien-aise de dérober la connoissance à la Reine. Cette fille étoit de Tours, d'une Maison plus considerable parmi la bourgeoisse, que parmi la Noblesfe, puis que pour dire les choses comme elles sont, elle n'étoit pas seulement Demoiselle. Car quoi qu'il y en eut eu un de son nom qui eut été annobli par Henri III, lors qu'il fut obligé de se retirer à Tours, du temps que les guerres civiles déchiroient fon Roiaume, neanmoins comme ce n'étoit que le frere de son bisaieul, la grace que le Roi lui avoit faite, ne s'étendoit pas sur toute sa famille, & ce n'étoit que sur ses décendans, suppolé qu'il en eut laissé. Cependant le pere de cette fille avoit eu un emploi confiderable à la guerre , & même avoit épousé une fille de qualité, ce qui faisoit que ses enfans en vouloient être. Quoi qu'il en soit, elle étoit entrée chez Madame la Duchesse d'Orleans, sans qu'on se fut mis fort en peine d'aprofondir ces sortes de choses, & devant que le Roi la regardat de bon œil, elle avoit fait un amant qui en étoit si amoureux, qu'il songeoit à l'épouser. C'étoit un Gentilhomme, d'auprés de Chartres, aîné de sa Maison, qui jourisoit biende vingt mille livres de rente, tellement que c'étoit un grand avantage pour elle. Il s'apelloit l'Estourville, étoit Lieutenant aux Gardes, & n'avoit qu'un seul défaut, qui étoit d'avoir un pere, sans le consentement de qui il ne se pouvoit marier. Ainsi étant obligé de lui aller faire sa cour pour l'avoir, il quita Mademoiselle de la Valliere, qui

229

le pria de revenir tout le plutôt qu'il lui seroit posfible. Il n'étoit pas necessaire de le lui recommander, son amour ne lui permettoit pas de demeurer long-temps éloigné d'elle, & s'il n'eut tenu qu'à lui, il n'auroit fait qu'aller & revenir. Mais aiant afaire à un pere, quine le contentoit pas d'une fille sans bien, & d'une naissance si mediocre, il lui falut plus de temps qu'il ne pensoit pour le ménager; fi-bien que quand il raporta fon consentement, il trouva les choses extrémement changées. Le Roi n'étoit pas seulement amoureux de sa maitresse, mais sa maitresse l'étoit si éperdûment du Roi, qu'elle avoit prevenu par sa déclaration, celle qu'il auroit pu avoir envie de lui faire. Ce fut la premiere nouvelle qu'il aprit arrivant à Paris, & aiant peine à la croite, si elle ne lui étoit confirmée par la bouche même de Mademoifelle de la Valliere, il s'en fut pour la voir au Palais Roial. Mais ce n'étoit plus le temps qu'il la pouvoit voir facilement, le Monarque amoureux avoit mis des gens auptés d'elle, pour lui répondre de sa conduite, & ces gens lui aiant demandé qui il étoit ; il se nomma , croiant que son nom lui serviroit de passeport. On le fut dire à Mademoiselle de la Valliere, mais cette fille étoit si remplie de sa nouvelle grandeur, que craignant que si le Roi venoit à aprendre le dessein qu'elle avoit eu pour lui, il ne fût capable de la quiter, elle feignit de ne le pas connoitre. Une fi grande ingratitude étant raportée à l'Estourville, il vit bien ce que cela vouloit dire, & n'aiant plus de lieu de douter de son malheur, il s'en retourna chez lui si accable d'afliction, qu'il fur obligé de se mettre au lit. Ceux qui sçavoient son histoire, lui demanderent s'il n'étoit pas fou de se desesperer ainsi pour une ingrate, mais n'étant pas capable de raison, il donna un exemple qu'un veritable amant peut mourir de douleur. En efer, aprés avoir langui plus de trois semaines, ne faisant que parler de l'ingratitude de Mademoiselle de la Valliere, il

rendit l'esprit, aprés avoir conjuré un de ses amis de lui dire qu'il n'y avoit qu'elle qui étoir cause de

famort.

Mr. Colbert entra dans tous les interêts de Mademoiselle de la Valliere, des qu'il la vit maitresse du Roi, & cela lui fit emporter la balance par desfus ceux qui pretendoient comme lui avoir part aux bonnes graces du Monarque. Cependant aprés avoir passé une grande partie de ma vie auprés des Grands, je me vis comme abandonne de tout le monde, fi-bien que fi je n'eusse eu ma rente, j'aurois fort mal passé mon temps. Mon pere vivoit toujours, & quoi que par les bienfaits que j'avois procurés à la Maison, il fut fort à son aise, je ne me ressentois aucunement de ce bien. Je crois au contraire qu'il ent été d'humeur à me laiffer mourir de foif, faute de me donner un verre d'eau. Cela me faisoit bien de la peine quand je venois à v faire reflexion; mais comme, graces à Dieu, je n'étois pas tout-à fait miserable, je prenois mon mal en patience, d'autant plus que je ne me l'étois pas atiré par ma faute. Enfin comme nous étions sur la fin de l'année 1663, je reçûs une lettre de son Curé, par laquelle il me donnoit avis de venir en diligence, soit que je fusse bien-aile de le voir encore, avant que de mourir, ou que je voulusse donner ordre à mes afaires. Comme je n'en avois point qui me pussent retenir au prejudice de cette nouvelle, je partis incontinent par la poste, & arrivai fix heures aprés chez lui. Il fut surpris de me voir, & se douta bien que je n'étois pas venu de moi même; neanmoins feignant d'en étre bien-aife, il me dit que je n'avois fait que le prevenir, puis que son dessein étoit de me mander: que son grand âge ne lui pouvant plus permettre d'esperer de revenir en santé, il vouloit donner ordre a les afaires ; que comme il n'y avoit rien que l'on dut éviter avec plus de soin que les procés entre les proches, il croioit que je ne lui refuterois pas

## DE MR. L. C. D. R.

en l'état où il étoir, de m'accommoder avec sa semme, & avec mes freres : qu'il pretendoit que j'eusse lieu de me louer de lui, que pour cet éfet il vouloit que toute sa succession fût partagée également, sa femme allant pour une tête, sans qu'il fût parlé ni de ses reprises, ni de son douaire : que c'étoit un avantage pour moi, puis qu'elle avoit aporté beaucoup de bien, qui demeureroit ainsi contondu dans fa succession, au lieu que s'il le faloit distraire, comme c'étoit la courume, elle emporteroit la meilleure part. Je ne répondis rien à un discours fi injuste, mon pere ne voulant pas moins que me faire perdre par là le bien de ma mere, qui étoit considerable, les fruits qu'il m'en devoit, depuis qu'il s'étoit remarié, & mon droit d'aînesse, suppolé que je n'absorbasse pas tout ce qu'il avoit par mes pretentions. Il crut que mon filence étoir un consentement tacite à ses volontes, si-bien que croiant qu'il n'y avoit plus qu'à envoier querir un Notaire, il dit à son valet de chambre de l'aller chercher. L'état où il étoit me fit soufrir tout cela sans lui vouloir contredire, esperant que sans que je fuste obligé de le chagriner , il feroit peutetre quelque reflexion à l'injustice qu'il me vouloit faire; mais le Notaire étant venu, & voiant qu'il lui commandoit d'écrire sa volonté, je le priat de vouloir diferer jusques à ce que je pulle prendre confeil : que je le priois de le ressouvenir que j'étoisfon fang, aufli-bien que les autres , lesquels avoient toujours jou'i des douceurs de la maison, au lieu que j'en avois toujours été privé : que l'aîné du lecond lit étoit pourvû d'ailleurs de deux bons Benefices, lesquels le metroient en état non-seulement de se passer de patrimoine, mais d'assister son cadet : que j'avois marié ma fœur, laquelle parcillement étoit affez riche ,pour n'avoir besoin de rien ; que je ne disois pas cela pour vouloir qu'il les exclut de sa succession, que je ne pretendois pas leur ôter ce que la nature leur donnoit, mais qu'auile

devoit-il faire la même choic à mon égard : que neanmoins je consentois s'il le trouvoit bon , qu'il donnar à ma belle-mere une pension si forte qu'il voudroit, laquelle j'étois tout prêt de ratifier: que je voulois bien aussi qu'il en donnat une à mon cadet, a fin que si son frete n'en usoit pas comme il faut avec lui, il eut toujours dequoi subsiste. Mais qu'à l'égard du reste, il me permettroit, comme je lui venois de dite, de prendre conseil sur ce que j'avois à faite.

Au teste il n'y avoit rien de plus honête que ma proposition, & c'étoit proprement me dépouiller pour revêtir les autres. Mais mon pere étoit fi fi preoccupé d'amour pour ma belle-mere, & pour fes enfans, que s'il eut pu fe lever pour me batre, je ne doute point qu'il ne l'eut fait. Il me dit qu'il voioit des preuves de ce qu'on lui avoit toujours dit de moi, que je n'étois qu'un tigre, & un dénature, qui voulois avancer sa mort par ma desobeiffance : qu'il m'avoit fait une proposition , où il n'y avoit que moi qui trouvat de l'avantage , mais que l'envie que j'avois de troubler ma Maifon , m'obligeoit à m'en priver , plutôt que de m'empêcher de faire du mal : qu'il ne s'étonnoit pas si je m'étois toujours brouillé avec mes Maitres, qui me connoissoient mieux que lui : qu'un autre à ma place auroit fait une fortune prodigicufe , mais que Dieu m'avoit traité comme je le meritois ; que je me retiralle de devant lui , pour ne pas troubler le repos de sa conscience; qu'il me donnoit sa malediction si je perseverois dans mon dessein, & que c'étoit à moi à voir si je voulois le laisser mourir dans ces sentimens.

Je vous avoue que j'euste voulu être bien loin quand je l'encendis parler de la sorte, je tâchai d'adoutir son esprit par les plus profondes soûmifions qu'il me sur possible, & tâchant de lui faire connoitre que je ne demandois que la justice, je lui dis encore une sois que s'il ne vouloit pas saïste al-

DE MR. L. C. D. R.

229

ler les choses selon le cours ordinaire, depeur qu'elles ne fusient trop des-avantageuses à ma belle mere, & à ses enfans, je consentois de donner du bien à ceux qui n'en avoient point: que j'en avois autant de besoin que les autres, puis qu'on parloit de suprimer la banque de Lion, où tout au moins de retrancher les rentes qu'elle faisoit, que mon frere l'abé seroit toujours plus riche que nous tous ensemble, & qu'il étoit bien juste que je ne m'atendise pas à lui, puis que quoi qu'il me fur redevable de tour le bien qu'il avoit ;il ne m'avoit jamais ofert une piece de treute sols, dans le temps

qu'il m'avoit vu en si grande necessité.

Je ne sçais si ma passion me faisoir croire que ce que je proposois étoit le plus raisonnable du monde, ou si veritablement c'étoit la verité. Mais mon pere en aiant une autre pensée, je fus si malheureux qu'il mourut outré contre moi. Comme il n'y avoit point de ma faute, je crus que Dieu ne fongeroit gueres aux maledictions qu'il m'avoit données avant que de mourir, & cela ne m'empêchant pas de songer à mes afaires, je fis mettre le felle fur tous fes efets. Il n'eft pas dificile de s'imaginer que ma belle mere se plaignit extrémement de ce procedé, elle qui dans le temps que j'en usois si honêtement, m'avoit fait la guerre avec tant de cruauté. Je fis ce que j'avois fait autrefois qui fut de la laisser dire, vû qu'elle en avoit plus de raison qu'en ce temps-là; neanmoins pour n'avoir rien à me reprocher, plutôt que pour aucune défiance que j'eusse de mon bon droit, je lui ofris mille écus de rente, moiennant qu'elle se desistat de toutes ses pretentions. C'étoit affurément un present que je lui faisois qui lui devoit paroitre bien honête, puis qu'en bonne justice elle ne pouvoit esperer que son bien, dont la meilleure partie étoit encore en nature; mais comme elle avoit pris des precautions que je ne sçavois pas, elle me fit dire que je devois accepter les ofres que mon pere m'a-

## ME MOIRES

voit faires, pour peu que j'eusse été bien sensé, & que je verrois dans peu le tort que j'avois eu de les resuler.

Ce discours ne fit aucune impression sur moi, ne me doutant nullement de la fraude qu'on m'avoit Ainsi ne songeant qu'à justifier mes droits, je travaillai exactement avec les Avocats, & les Procureurs, lesquels trouverent selon leur calcul. que j'absorbois tout le bien , quand même il eut eté plus considerable. Je ne songeai donc qu'à faire lever le selle, pour avancer toutes choses, & les formalités qu'il faloit faire aiant été faites pour cela, je trouvai dans les papiers que ma belle-mere étoit separée par son contract de mariage, ce qui me fit croireque mes afaires en iroient encore mieux, puis que s'il y avoit quelque remboursement qui eut été fait de son bien , mon pere n'en étoit point refponsable. Je ne pus m'empêcher de le lui dire , m'imaginant que c'étoit peut-étre pour se flater du contraire qu'elle té moignoit tant de fierté, mais elle me dit pour toute réponse qu'il faloit aller ulques au bout, & que peut-étre verrois-je des chofes qui m'ôteroient l'envie de rire. Je ne pouvois comprendre ce que c'étoit, quelque genne que je donnasse à mon esprit; mais enfin cette Enigme se developa dans un moment. Celui qui failoit l'inventaire aiant trouvé un sac de papiers avec un étiquete, me le monrra, & j'y lûs ces paroles écrites de la main de ma belle-mere. (Remboursemens que j'ai fairs de mes deniers de plusieurs parties de rentes dues par mon mari, lesquels j'ai à reprendre par preference à tout le monde sur son bien.) Je ne m'étonnai point jusques à ce que j'eufse vû ce que c'étoit, & aiant tiré les papiers du fac , j'y vis des coutracts de constitution faits par mon grand-pere au profit de quelques particuliers. Le principal étoit pour le moins de cinquante mille écus, tellement que si ce que ma mere pretendoit avoit lieu, elle avoit raison de dire qu'il n'y avoit

pas pour moi le mot pour rire. Comme j'étois forri jeune de la maison, & que je n'avois jamais eu connoissance des afaires, je ne pus rien dire jusques à ce que je fusse mieux instruit. Cependant je vis bien qu'il y avoit de la friponnerie là-dessous,& l'explication la plus avantageuse que j'y pusse donner pour ma belle-mere, fut qu'elle s'étoit servie du revenu des Benefices de son fils pour l'apliquer à ion profit. Ce qui me confirma dans cette penfée, fut que quoi que mon frere l'Abé laislat manier tout ce qu'il avoit à mon pere, & à ma belle mere, il ne setrouva pas dix francs sous le selle, lors que mon pere étoit mort. En éfet, on ne trouva que huit francs & demi d'argent contant., belle somme pour une Maison qui faisoit quelque figure dans · la Province, ou pour mieux dire, belle marque comment ma belle-mere s'éroit abstenue d'y mettre la main. Quoi qu'il en soit, aprés avoir révé long-temps fur ce que j'avois vu, je fis reflexion qu'il étoit impossible que mon grand pere eut laissé tant de detes, puis que tout notre bien ne montoit pas à davantage, & que cependant mon pere avoit marie deux de ses sœurs ,à qui il avoit donné vingtcinq mille francs à chacune. Au reste je rirois de là une consequence infaillible, qu'il faloit que mon pere bien-loin d'étre chargé de toutes ces detes', eut son bien franc & quite ! qu'ainsi c'étoit de vieux contracts qu'on faisoit revivre par une collufion avec les creanciers, dont les principaux étoient tous parens de ma belle mere:

Je témoighai mon foupçon à d'habiles gens, qui furent de même fentiment que moi. Reles Avocats s'étant encore trouvés de même avis, ils juggeren ta propos que devant que de m'engager dans un procés, qui ne fe pouvoir autrement qu'il ne me fit de la peine; je tachaffle à découvrir fous main la faufleté. Jy fis tout mon possible, aiant fait agjir quantité d'honêtes gens de la Province, qui sçavoient ce que j'avois fait pour la Maison, & qui avoient ce que j'avois fait pour la Maison, & qui avoient ce me j'avois fait pour la Maison, & qui avoient ce me j'avois fait pour la Maison, & qui avoient ce me j'avois fait pour la Maison, & qui avoient ce me j'avois fait pour la Maison, & qui avoient ce me

## MEMOIRES

passion de me voir traité de la sorte; mais quoi qu'ilss'y emploiassent de bonne maniere, & de bonne foi, ceux qui avoient servi ma belle-mere ne l'aiant pas fait pour s'en repentir, & peut-étre en aiant reçu une bonne recompense, tous leurs soins furent inutiles, & je me vis reduit d'entrer dans un procés de longue discussion. Je m'inscrivis donc en faux contre ces pretendus remboursemens, & aiant eu permission de jetter des Monitoires-, j'en fis publier dans les Paroisses de ceux que je croiois avoir aidé à la fausseté, esperant que la fête de Noel qui aprochoit, les obligeroit de penser serieusement à leur conscience. Ma sœur me donna alors des marques de son bon naturel, elle me vint trouver, & me dit que quoi que ce qu'elle m'alloit dire dut la brouiller avec sa mere, si elle en avoit jamais connoissance, elle devoit neanmoins pour rendre témoignage à la verité, m'avouer qu'elle avoit ou'i dire à mon pere en causant de choses & d'autres avec sa femme, que son pere ne lui avoit iamais laissé un sou de detes, & qu'au contraire il avoit trouvé huit mille francs d'argent comptant, lors qu'il étoit venu à mourir : qu'elle s'en ressouvenoit comme s'il n'y avoit qu'un quart d'heure, &c que si je croiois que cela me pût servir, elle le diroit en justice. Je la remerciai de sa bonne volonté, & ne voulant pas qu'elle encourût la haine de fa mere pour l'amour de moi, je lui dis qu'il me sufifoit de connoitre son cœur, sans exiger ce sacrifice : que j'étois faché de n'avoir pas de bien, qu'il n'y auroit qu'elle qui seroit mon heritiere; & que j'aimois les gens de bonne foi. En éfet, elle en fut autant que je le pouvois desirer, car elle me donna une déclaration à trois ou quatre jours de là, par laquelle elle ne pretendoit rien fur le bien qui reviendroit à ma mere de ce qui avoit jamais apartenu à mon pere, reconnoissant qu'il étoit à moi,& priant son fils en cas qu'elle fût morte de n'y rien pretendre, s'il ne venoit à lui échoir qu'en ce, tempstemps.là. Je me moquai de son papier qu'elle vouloir à toute sorte remettre entre mes mains , & l'aiant déchiré en la presence , je lui dis que nous nous accommoderions toujours bien elle & moi : que je lui sçavois autant de gré de ce qu'elle faisoir , que si elle me donnoit cent mille écus , & que tout mon chagrin étoit de n'être pas en état de reconnoitre sa bonne volomé.

Nôtre procés qui avoit d'abord été intenté sur les lieux, vint bientôt à Paris, par le moien d'un pretendu creancier de ma belle-mere, qui croiant y avoir toute sorte de credit, & la servir plus utilement, l'y fit évoquer à cause qu'il avoit ses causes commises. Bien loin d'en être faché, j'en fus ravi, y aiant peut-étre autant d'amis que lui, & croiant qu'ils ne m'abandonneroient pas dans une cause si juste. En éfet, chacun m'ofrit ses services, & moi qui avois hai jusques-là le procés plus que toutes les choses du monde , entrepris le mien avec tant de chaleur, que j'en perdois le boire & le manger. Je ne sçais quand j'y pense encore, à quoi atribuer un si grand changement, si ce n'est que ma bellemere aiant toujours pris à tâche de me chagriner , je me failois à mon tour un plaisir de lui donner de la peine. Cependant le bureau étoit contre moi, & je ne voiois personne qui ne me dit que je ne perdrois mon proces, à moins que je ne produifisse quelque piece qui pur justifier l'injustice qu'on me fai soit. J'avois leve autant de contracts de mes deux tantes, pour montrer qu'aiant eu cinquante mille francs, il faloit que mon pere en eut eu bien davantage, mais les Avocats se moquoient de moi, quand je disois que c'étoit une preuve sufisante, ajoutant qu'en matiere de proces, on ne jugeoit point fur la presomption.

J'étois fans doute dans un embarras inconcevable, entendant ces fortes de chofes, & je moiois à la veille d'étre encore condamné aux dépens, quand un Conseiller de la grand' Chambre.

me fir dire que si je voulois épouser sa fille, il me feroit gagner mon procés. Je demandai à celui qui me failoit cette proposition, qui étoit ce Conseiller, à quoi il me répondit qu'il lui étoit défendu de le dire, à moins que je n'eusse accepté le parti, mais qu'aussi-tôt que je lui aurois donné ma parole, il me feroit voir & le beau-pere, & la fille. Je lui repliquai que l'on ne se marioit pas sans connoitre, & que devant que de rien promettre , j'étois bien-aile de sçavoir à qui j'avois afaire : qu'en premier lieu cette proposition me paroissoit bien gaillarde, ou pour parler plus juste, d'un homme peu scrupuleux : que mon beau-pere pretendu étoit donc personne à vendre la justice, puis qu'il me la faloit acheter aux dépens de ma liberté, & peut-étre de mon honneur : qu'en second lieu cetre precaution de me vouloir faire donner ma parole avant que de le connoitre, marquoit une defiance qu'il avoit de sa reputation , que ce ne pouvoit être que deux ou trois de ces Messieurs, que je ne voulois pas nommer, mais que si c'étoit un de ceux dont je me défiois, j'aimois mieux être toute ma vie miserable, que d'acheter mon bien par une alliance si honteuse. Cet homme me laissa dire tout ce que je voulus sans m'interrompre, puis haussant les épaules, il me dit qu'il pardonneroit cette imprudence à un homme de vingt ans, mais qu'un qui en avoit prés de cinquante, n'étoit pas excusable de dire de si grandes pauvrerés : que j'apellois donc vendre la justice, que de me vouloir servir de son credit, quelle obligation avoit un homme de preferer mes interêts, à ceux de ma bellemere, qui selon les aparences avoit le bon droit de son côté : que ces Messieurs de qui je disois tant de mal, étoient pourtant les plus autorisés dans le Parlement , que tout trembloit sous eux , & que si l'on en faisoit quelque médisance, c'est que les autres enrageoient de n'avoir pas tant d'esprit, pour tourner une afaire comme il faloit : qu'il me faloit

DE MR. I. C. D. R.

faloit laisser perdre mon procés, puis que j'étois assez fou que de le vouloir perdre; que ce seroit bien emploié que de m'en faire paier les dépens, &c que quand on lui en aprendroit la nouvelle, il seroit le premier à dire que je n'aurois que ce que je meritois.

J'avoiie que je fus touché de cette menace, & tachant en moi-même de justifier le procedé de ce beau-pere pretendu, je me dis qu'il n'étoit peut-étre pas si condamnable que je mel'étois imaginé: que les services qu'il vouloit me rendre pouvoient être interessés, mais non pas injustes : que ces sortes d'hommes voioient plus clair que les autres dans un proces , & que c'étoit affurément par là qu'il pretendoit me faire gagner le mien : que d'ailleurs il n'étoit pas étrange qu'il demandat pour recompense que, j'epousasse la fille ; qu'il étoit permis à un homme de demander tel salaire qu'il vouloit : que cependant à bien examiner toutes choles , ce n'étoit pas moi qui donnois du bien à sa fille, mais sa fille qui m'en donnoit, puis que sans lui j'étois à la veille de ne pas avoir un sou. Enfin /à en parler franchement, l'aversion que j'avois pour ma belle-mere m'aiant fait voir plus de facilité à cette afaire que je n'aurois cru, je dis à cet homme que je me rendois à ses raisons , pourvû que le beaupere pretendu ne fût point Mr. Genou , & que la fille ne fût point quelque bête épaulée. l'avois tellement Mr. Genou en tête, pour quelques injustices que je sçavois qu'il avoit faites à d'honêtes gens, que je ne m'avisai point d'en exclure encore quelques-uns qui ne valoient gueres mieux que lui. Ainsi mon homme croiant que l'afaire étoit déja plus d'à moitié faite, il me nomma Mr. de Canaïe; qui étoit un autre scelerat , pour ne pas dire qu'il étoit encore plus méchant que lui. Son nom me fit écrier comme s'il m'eut pris quelque mal prompt & fubit, & l'appareilleur n'en jugeant rien de bon, me dit de prendre garde à ce que j'allois faire, que le gain ou la perte de mon procés dépendoit de mon procedé; que la Demoiselle étoit sage, & n'avoit rien de desagreable : qu'un refus outreroit le pere qui aimoit la vengeance, & qu'en un mot je ne m'en prisse qu'à moi, s'il m'en arrivoit du mal. Je lui repondis qu'il m'en arriveroit tout ce qu'il plairoit à Dieu, mais que je ne serois jamais le gendre de Mr. de Canaïe: qu'il pouvoit me faire perdre mon procés sans noircir beaucoup sa conscience: qu'il avoit déja tant fait de ces fortes de tours, qu'elle devoit être plus noire que la cheminée : que je m'étonnois cependant coment il n'avoit pas encore trouvé moien de marier sa fille , laquelle commen? çoit à monter en graine : qu'il me sembloit qu'il lui étoit tombé souvent de pareilles afaires que la mienne entre les mains, & que je m'étonnois qu'il ent jetté les yeux fur moi pour être le malheureux.

Enfin j'en dis trop pour un homme qui avois un procés dont il étoit un des Juges , & sur tout devant un personnage dont le métier étoit de trafiquer pour lui avec les parties. Ainsi lui aiant été redire de mot à mot tout ce que je lui avois dit, ma belle-mere ne follicita point contre moi avec tant de chaleur, qu'il le fit secretement. Cependant ce fut son bonheur que le refus que j'avois fait de sa fille, il la maria à un Gentilhomme bien plus riche que je ne pouvois étre, quand même j'aurois gagné mon procés, ce fut à Montigni fils du Gouverneur de Diepe, & il ne lui en couta pour tout, ou du moins pour la meilleure partie de sa dot, qu'une petite injustice. Quoi qu'il en soit, je ne me repens point qu'il ait emporté cette conquête, elle porte le haut de chausse vigoureusement ; & tout ce que son mari peut faire aujourdhui qui sente encore le maitre, c'est que quand il lui plait, il va s'ennivrer à Chartres, n'y aiant point de vin pour lui dans sa maison. On me permettra bien cette verité pour le gendre d'un homme que j'ai tant DE MR. L. C. D. R.
tant de sujet de hair : en étet , il fut cause que je
perdis à quinze jours delà mon procés avec dé-

pens, & depuis je n'ai point eu d'ennemi qui m'ait fait la moitié du mal qu'il a tâché de me faire.

Cependant les dépens montoient à une somme considerable, & ma belle-mere qui n'avoit pas envie de me ménager , aiant levé un Executoire contre moi, me fit à la perfuasion de Mr. de Canaïe mettre en prison, lors que je m'en défiois le moins. Comme il étoit de deux mille tant de livres , & qu'en ce temps-là comme en celui-ci l'argent étoit fort rare , je ne trouvai point d'ami affez charitable pour me les vouloir prêter. Il y en eut beaucoup neanmoins qui me vinrent voir , & qui m'aiderent à detester l'ingratitude de cette femme, mais tout cela ne me foulageant point, il falut prendre patience, & me resoudre à ce qu'il plaisoit à Dieu d'ordonner. Je trouvai dans la prison beaucoup d'honêtes gens , qu'une destinée semblable à la mienne reduisoit au même état, ils n'en étoient pas cependant si afligés que je pouvois étre, & je voiois qu'ils cherchoient à fe divertir , comme s'ils eussent été en liberté. N'étant pas de leur humeur , je me mis a pester contre mes Juges, & même contre le fiecle où l'on faifoit fi peu de justice, & y aiant la des espions austi-bien qu'ailleurs, je fus envoie à Pierre-Encise , c'est-à-dire , que mon afaire qui étoit purement civile, commença à devenir criminelle. Je fus long-temps à deviner ce que je pouvois avoir fait, pour être traité de la forte, mais me reflouvenant que j'avois dit quelque chose contre un Ministre, je ne cherchai plus d'autre cause de mon malheur. Comme ce que j'avois dit n'étoit pas autrement de consequence, j'eus la liberté de me promener , & les autres prifonniers voiant un nouveau venu, s'empresserent de sçavoir mon histoire. Je n'eus garde de vouloir leur dire ce que j'avois fait , & me difant innocent, je luivis en cela l'exemple de la plupart , qui croicat

croient qu'en niant toutes choses, ils en sortiront bien plutôt. J'y trouvai entr'autres le Marquis de Freshe que j'avois connu assez particulierement, pour le traiter d'une autre maniere que les autres , c'est pourquoi je lui avouai franchement mon imprudence, lui demandant ce que je devois faire pour la reparer. Il me dit que dificilement me donneroit-il un bon conseil dans une afaire si delicate, qu'il en avoit bon besoin lui-même, & que son malheur ne provenoit que de la même chose. Il me surprit en me disant cela , aiant toujours oui dire que c'étoit parce qu'il avoit voulu vendre sa femme à des Corlaires , & n'aiant pu m'empêcher de lui témoigner ce que j'en pensois, il me répondit, que puis que j'étois si mal informé, il m'aprendroit dans peu de mots quelle étoit sa veritable histoire. Comme nous n'avions rien à faire, & que je me faifois autant de plaifir d'aprendre une avanture si extraordinaire, qu'il s'en faisoit à la conter, nous nous assimes fur un banc qui étoit sur la plate-forme, où nous nous promenions, & voiant quejem'aprêtois à l'entendre, il me dit que pendant que la femme étoit encore fille, il en avoit été palsionnément amoureux; que quoi qu'il se dît à luimême que les filles tenoient des meres, la vie que menoit la sienne, ne l'avoit pu détourner de se contenter à quelque prix que ce fut , c'est pourquoi aprés avoir estaié inutilement de le faire, fans être obligé de l'épouser, il s'y étoit resolu, voiant qu'il ne lui restoit plus que ce moien-là pour devenir heureux : qu'il l'avoit donc demandée à sa mere en mariage de son consentement, mais que cette femme qui avoit peine à se défaire de son bien , la luiavoit refusee: que ce refus n'avoit fait qu'animer la paffion de l'un , & de l'autre , qu'ils avoient resolu ensemble de s'en aller , qu'il l'avoit enlevée , & avoit trouvé un Prêtre pour les marier : que la chose étant faite, il avoit été force à la mere d'y confentir , qu'il avoit été le plus heureux de tous

les hommes pendant trois mois, mais que son bonheur n'avoit pas duré davantage : que d'Ecuilli son frere étoit devenu amoureux de sa femme, & elle de lui : que leur imprudence avoit été cause, qu'il s'en étoit aperçû austi-tôt, dont il avoit été si outré, qu'il avoit été tenté plusieurs fois-de les tuer tous deux : que neanmoins, considerant que cela feroit un grand éclat dans le monde, il avoit revé en luimême à d'autres moiens, d'autant plus qu'il ne pouvoit encore haïr sa femme, à tel point toute infidele qu'elle étoit, qu'il eût la force de tremper ses mains dans son sang : que n'aiant pas la même tendresse pour son frere , il avoit resolu de se batre contre lui, sous pretexte de leurs partages, pour lesquels ils avoient eu quelques paroles ensemble : qu'à ce propos il lui avoit parlé plusieurs fois sur le chapitre de leurs interêts, afin que l'occasion lui fervît d'excuse, mais que l'amour qu'il avoit pour sa femme lui avoit fait tout soufrir sans repliquer. Qu'ainsi il s'étoit vû, s'il faut ainsi dire, arracher les armes des mains, dont il avoit grand dépit, ne voulant pas le quereller de guet-à-pan; mais qu'une circonstance qu'il avoit vue de ses propres yeux lui avoit fait changer le dessein qu'il avoit contre lui, en celui de s'en défaire par une voie plus fûre ; que non-feulement il l'avoit furpris couché avec elle, étant un jour entré à l'improviste dans sa chambre, mais avoit encore entendu le complot qu'ils faisoient de l'assassiner : que son frere le voiant, avoit feint de ne faire que rire avec elle, ce qu'il avoit feint aussi de croire de son côté, pour ne lui pas donner sujet de se défier : qu'aims ils s'étoient separés l'un de l'autre sans se rien dire de facheux, mais qu'ils n'en pensoient pas moins dans le cœur: qu'en éfet , il avoir donné ordre à son valet de chambre de l'en desaire, lors qu'il iroit à la chasse, tout de même que son frere avoit commandé la même chose à quelques soldats qu'il avoit gagnés à force d'argent : que cependant les

. ..

uns & les autres avoient manqué leur coup, non pas toutefois sans que cela eut fait grand bruit dans le monde : que son valet de chambre particulierement avoit si mal pris ses mesures, que le soupçon en étoit tombé sur lui ; que cela l'avoit perdu auprés du Roi, mais qu'on avoit tout atribué à l'interêt, sans soupçonner rien de sa jalousie: qu'aprés cela son frere ne pouvant plus revoir sa femme avec tant de commodité, elle qui étoit de race à ne se pouvoir passer d'amant, en avoit fait à droit & à gauche, qu'entr'autres elle avoit eu un homme d'un grand credit, lequel étant encore dans le feu de sa jeunesse, ne songeoit qu'à passer son temps, quoi qu'il fût appellé aux grandes afaires : qu'il n'avoit pu soufrir un commerce si honteux, sans faire beaucoup de bruit, & même sans parler mal de ceramant: qu'il l'avoit su & que ç'avoit été la premiere cause de son malheur; que neanmoins comme il avoir eu peur de faire parler le monde, qui auroit pu dire que c'en eut été trop que de baifer la femme, & de maltraiter le mari, il avoit diferé sa vengeance jusques à ce qu'il en trouvât l'occasion : qu'elle s'étoit oferte bientôt aprés ; que lui qui parloit, ne pouvant soufrir qu'on le montrât. au doigt dans toutes les compagnies, avoit pris le temps de l'absence de cet homme, pour faire faire un voiage à sa femme: que pour lui ôter tout foupcon, il avoit feint de se raccommoder avecelle, l'avoit traitée en femme bien-aimée, & enfin qu'elle s'étoit fi-bien laissé surprendre , qu'elle avoit été la premiere à lui demander quand ils partiroient : que la voiant de si bonne humeur , il n'avoit pas voulu lui laisser le temps de se repentir , qu'il lui avoit fait prendre le chemin de Lion , d'où il l'avoit menée en Provence, à dessein de la vendre à un Corsaire, qui s'en devoit charger moiennant un certain prix : mais qu'il avoit été si malheureux, que sa femme: s'étoit sauvée par un miracle: qu'au lieu donc d'en être défait, il n'avoit

aquis que la reputation d'un scelerat , & d'un perfide : que l'amant de sa femme qui ne demandoit qu'un pretexte pour le perdre, avoit pris celui-là pour le loger où il étoit; que cependant on le timpanisoit dans le monde d'une étrange sorte : que la femme aiant prié un marchand de la ramener, il lui avoit avancé quelque argent, pour lequel il étoit obligé de la plaider : que cela faisoit une instance au Parlement, où il n'oublioit pas son histoire, afin de faire voir le besoin qu'elle avoit eu de lui, & d'étaler son ingratitude : qu'en éfet , que quoi qu'il voulut beaucoup de mal à ce marchand pour ne l'avoir pas laissée où il l'avoit trouvée, il ne pouvoit pas s'empêcher de dire qu'aprés une si grande obligation , c'étoit une chose bien honteufe à elle de vouloir éluder fon paiemet fous pretexte qu'étant en puissance de mari, elle n'avoit pas été en pouvoir de lui passer une obligation.

Quoi que je susse la plus grande partie de son histoire, je ne voulus pas l'interrompre. . Il m'aprit cependant quelques circonstances que je ne fçavois pas , par exemple que la prison qu'il soufroit, n'étoit que pour avoir choque l'amant de fa femme. Cela me fit faire reflexion que tout malheureux que j'étois , je ne l'étois pas tant neanmoins, que si je me fulle marié; & prenant toutes les femmes en aversion, je fis vœu que pas une ne me seroit jamais de rien. Je passai trois ans dans Pierre Encise, sans entendre parler ni d'amis, ni d'ennemis, & m'y croiant confiné pour le reste de mes jours, le chagrin m'accabla tellement, que je n'étois pas reconnoissable. Aussi plus je faisois de reflexion à ma destinée, plus je trouvois que j'étois malheureux. Et pensant quelquefois à Mr. le Cardinal de Richelieu, je soupirois pour sa memoire, plus que je n'avois jamais fait pour aucune maitresse. Enfin aiant passé un si longtemps dans un chagrin plus aifé à s'imaginer, qu'à decrire, Mr. l'Archeveque de Lion frere du Mare-

chal de Villeroi, à qui s'adressoient tous les paquets de la Cour, comme Lieutenant de Roi de la Province , m'envoia dire que je pouvois sortir , mais que le Roi me donnoit encore la ville pour prison. Je le fus remercier , comme si la grace me fut venuë de lui , & comme il étoit rempli de vanité, il reçût mon compliment de même que s'il lui eut été bien dû. J'avois été nourri aux dépens du Roi tant que j'avois demeuré à Pierre-Encise, ainfi s'étant amailé une petite somme des arrerages de ma rente, j'eus moien de païer ma bellemere, & me vis encore quelque argent devant moi. Je resolus d'en être bon ménager, voiant à combien de choses j'avois été exposé faute d'avoir deux cens piftolles pour païer ces miserables dépens : mais quelque refolution que l'on faste, il est bien dificile de le foustraire à son malheur. Mr. l'Archevêque de Lion m'aiant emmené à la chasse avec lui à sa maison de Vimi , qu'il fait appeller Neuville, nonobstant qu'il m'eut dit que je ne pouvois fortir de Lion , il falut jouer au retour , & ma complaisance me couta tout ce que j'avois. Ce fut alors qu'outré de la perte que je venois de faire , je me mis à gloser sur la vie de cet homme, qui est si éloignée de la profession. En éfet, c'est un Archevêque entouré de gardes, au lieu de Prêtres, suivant un cerfàla tête de cent chiens , au lieu de · fuivre la croix , faisant bonne chere , au lien de faire abstinence, ne parlant que des grandeurs de la Cour , au lieu de parler de l'humilité , & enfin si fort à charge à la ville de Lion , qu'il en est plutôt le tiran , que l'Archevêque. En efet , j'ai vû devant mes yeux une chose dificile à comprendre, dans le fiecle où nous fommes , mais qui n'en est pas moins veritable. De temps en temps il envoie querir les échevins , fous pretexte de quelques ordres qu'il a reçûs de la Cour , & s'il leur dit que son frere le Marêchal lui a mande qu'il a perdu quelque argent, c'est-à-dire, qu'il faut qu'ils lui aporDE MR. L. C. D. R.
aportent le leudemain la même fomme, & ils n'y
oferoient manquer. Voilà à quelles conditions il
les protege comme il fait, & cela m'a couté auflibien qu'aux autres rentiers le quart de ma rente.
Car aiant épuifé la ville par ces contributions, qui
ne vont jamais moins qu'à deux ou trois mille pi-

stolles, il a été obligé de solliciter un arrêt du

Conseil, par lequel on a reduit, comme je viens de dire, les rentes aux trois quarts.

'Quand j'eus perdu mon argent , c'est-à-dire . huir ou dix jours aprés, il m'envoia querir, pour me dire que la Cour me permettoit de m'on aller où je voudrois. Cela me fut inutile, étant obligé d'atendre un nouveau secours , tellement que demeurant toujours dans mon auberge, qui étoit les trois Rois , je passai mon temps le plus agreablement que je pus. Il y venoit tous les jours loger de nouveau monde, cette ville étant sur le passage de diverses Provinces, ainsi on se desennuioit facilement, & je trouvois que pour un homme qui n'avoir pas beaucoup de bien, ce séjour n'étoit pas desagreable. Pendant que j'étois là , Mr. de St. Silveltre Officier en reputation dans nos troupes, y vint loger. Je ne le connoillois point, mais lui & moi etant d'humeur à faire bientôr connoissance, nous fîmes ensemble quelques parties de plaifir. Il venoit de Comté où son regiment étoit , ce me semble, en garnison, & aiant trouvé sur le chemin un Gentilhomme de la ville nommé Servieres, le parent de celui qui a un si beau cabinet, ce Gentilhomme le vint prier à souper, & St. Silvestre lui demanda s'il t: ouveroit bon que je fusse de la partie. Il étoit trop honête pour ne m'en pas faire la civilité, & y étant allé librement, il nous demanda à jouer deux ou trois tours de tric trac, aprés nous avoir fait fort boune chere. Comme je içavois afsez bien ce jeu là ; je le pris au mot , & nous ne jouames qu'un demi Louis au tour. La fortune fuc tellement égale entre nous, que nous jouames

plus de quatre heures entieres, sans pouvoir avoir un tout l'un fur l'autre , & me difant que nous ne devions pas nous quiter sans cela, nous continuames à jouer jusques au lendemain matin. Cependant la fortune s'étoit déclarde , & avoit été teldement en ma faveur , qu'à huit heures du marin je lui gagnois cent pistolles. Comme le cornet nous tomboit des mains d'envie de dormir , il me dit qu'il me demandoit quartier, à quoi je lui répondis que c'étoit à lui à me le donner quand il voudroit : que je ne voulois pas quiter, parce que je gagnois, mais que j'avois tout au moins autant befoin que lui de dormir. Etant doac tous deux fibien intentiones pour notre repos, nous quitames le jeu , à condition de le reprendre dés que nous aurions dîné. Nous nous couchâmes chacun dans un bon lit , & aiant dormi quatre ou cinq heures , nous mangeames la soupe. Il falut après cela s'acharner l'un contre l'autre, & la fortune continuant de me favoriser, je lui gagnai jusques à cinq cens pistolles. Enfin considerant qu'il ne pouvoit jamais revenir d'une si grosse perte, & que nous allions encore passer la nuit, il me pria de lui vouloir jouer sans plus trois cens pistolles en trois tours liés. J'y consentis volontiers, & pris les deux premiers , sans qu'il se pût reconnoitre , mais étant venu tout d'un coup un revers de fortune, j'en perdis deux autres austi vîte, tellement qu'étant tant à tant, nous remimes encore en trois. Ils furent plus disputés que n'avoient été les autres, mais y aiant succombé à la fin , je n'eus que "deux cens pistolles de reste. La somme étoit assez confiderable pour le petit jeu que nous avions joue d'abord , neanmoins peu s'en étoit falu qu'il n'en cût perdu huit cens, tant il est vrai qu'il n'y a rien de fi dangereux que le jeu.

Quoi qu'il en soit, cela me consola de la perte que j'avois saite avec Mr. l'Archevêque, & aiant géors de l'argent pout m'en aller à Paris, je sus

245

prendre congé de lui. Je fus quelque temps fans m'ofer montrer à la Cour, croiant qu'après ce qui m'étoit arrivé, je n'y ferois pas vû de trop bonmil. En efet, nous etions dans un fiecle , où les Ministres vouloient être regardés comme des Dieux, & quoi qu'ils ne fussent pas tous de la côte de St. Louis, ils pretendoient accoutumer les Gen. tilshommes à avoir plus de respect pour eux, que pour des Princes. Je fus neanmoins voir Mr. do Turenne, dont la conduite étoit bien diferente de la leur. Car quoi qu'il fût un peu de meilleure Maifon , autant qu'ils s'en faisoient accroire , autant étoit-il honête, & afable. Je le connoissois dés le temps que j'avois été à Mr. le Cardinal de Richelieu, & avois eu l'honneur de le voir toujours depuis de temps en temps. Il me reçût donc fort honêtement à lon ordinaire, & m'aiant dit qu'il étoit plus aile de me voir là , qu'à Pierre-Encise, il me demanda ce que je faisois. Je lui dis que j'y étois bien embarassé, que Mr. le Cardinal de Richelieu avoit fait à mon égard, ce que les finges font à l'égard de leurs petits, que pour me trop aimer , il étoit cause de la perte de ma fortune : que s'il m'avoit laisse fuivre le métier des armes, comme j'avois commence, je serois en meilleure posture que je n'étois : que c'étoit mon inclination , ce qui avoit été cause que j'avois re- . commencé fous Mr. le Cardinal Mazarin : que la . fortune cependant m'avoit encore troublé dans mer entreprifes ; que quoi que tout cela voulût dire que je devois chercher parti ailleurs , & que d'un autre côté je fusse d'un âge à demander plutôt le repos , qu'à entrer en aprentissage ; je ne pouvois neanmoins m'empécher de lui dire, que s'il avoit afaire d'un vieil Aide-de-camp, j'étois merveilleusement bien son fait: qu'il n'avoit que faire de craindre que i embarquaste les choses autrement que selon sa volonté par un seu bouillant de jeunesse , qui me fit entendre une parole au lieu de l'autre,

que graces à Dieu j'avois l'esprit meur , ou du moins le devois avoir : que pour ce qui est de monter à cheval , je fatiguois encore aussi-bien que fi je n'avois eu que vingt-cinq ans , ce qu'il ne tien-

droit qu'à lui d'éprouver.

le fis rire Mr. de Turenne de la maniere que je lui fis ofre de mes services , & m'aiant pris au mor , il me dit qu'il me donneroit un camarade, qui s'il n'étoit pas si vieu que moi , du moins n'y auroit-il pas beaucoup à dire. Il vouloit parler de Clodoré, lequel avoit été Capitaine dans un vieu corps , & comme je le connoissois, je fus plus aise que ce fut lui qu'un autre. Au reste , quoi que cet homme fût fort connu par les lervices, il y avoit un autre endroit qui le faisoit encore mieux connoitre, mais non pas si avantageusement pour lui. Il avoit le malheur d'avoir épousé une femme coquete, & une fois qu'il revenoit de l'armée, un de ses amis l'aiant obligé en passant à Paris, de l'accompagner dans un lieu de débauche, il l'y avoit trouvée, qui dans son absence tâchoit à y prendre son plaisir. Je laisse à penser combien une avanture si cruelle avoit fait de peine à un homme de cœur , il l'avoit nonseulement maltraitée sur le champ, mais encore mise en Religion ; cependant par un retour bien surprenant, fur tout à une personne qui avoit toujours passé pour homme d'honneur , il l'avoit reprise quelque temps aprés, & étoit actuellement avec elle. Cela lui faisoit un tort inconcevable dans les troupes , & fi j'eusse été marié , je n'aurois eu garde de faire cotterie avec lui, depeur qu'on n'eut dit que nous n'eussions été camarades en toutes choles. Il fut ravi à ce qu'il me témoigna, de ce que je voulois encore servir , & aiant fait nôtre équipage ensemble, nous nous preparâmes pour cette glorieuse campagne de Hollande.

Depuis le mariage du Roi nous avions eu quelque petite guerre à droit & à gauche, mais ou les forces du Roiaume n'avoient pas été toutes occu-

pées, fi l'on en excepte la campagne de l'Isle. Ainfi le Roi n'avoit emploié à ces petites expeditions que des Capitaines de mediocre reputation, si bien que leurs fautes avoient fait connoitre combien les grands hommes étoient à estimer. Ainsi le Roi siant afaire à une Republique florissante, & dont les richesses surpassoient celles des plus grands Monarques, fit choix du Prince de Condé, & du Vicomte de Turenne , les deux plus grands Capitaines qui fusient dans toute la Chrétienté. Cela fit rajeunir le Prince de Condé, qui avoit essuié diverses mortifications , depuis qu'il étoit revenu d'avec les Espagnols , car hors qu'en 1668 , on s'étoit fervi de lui pour la conquête de la Comté, on n'en avoit fait non plus de cas , que si tant de grandes actions ne l'eussent pas rendu recommandable. Encore fi cela lui étoit arrivé , n'en étoit-il redevable qu'à la jalousie que le Marquis de Louvois avoit conçue du Vicomte de Turenne, qui tant qu'avoit dure la campagne de l'Isle , avoit eu l'orcille du Roi à son prejudice. Ainsi pour éloigner ce grand homme , il avoit fait revenir l'autre , qui étoit confiné, s'il faut ainsi dire , dans sa maison de Chantilli , où il avoit essuie divers chagrins. En efet, l'on avoit remarqué que quand le Roi avoit envoié des troupes en Hongrie, il n'en avoit donné le commandement au Comte de Coligni son parent, que parce qu'il s'étoit brouillé avec lui , & comme tout le monde ne sçait pas cette circonstance, je suis persuadé qu'on ne sera pas faché que je la raporte. Lors que le Roi avoit fait des Cordons bleus , ce qui arriva, ce me semble, en 1660, le Prince de Condé avoit eu la nomination d'un , & le Comte de Coligni avoit cru que ce seroit lui, à cause des obligations que ce Prince lui avoit, ou du moins le Duc de Luxembourg, qu'on apelloit en ce. temps-là le Comte de Bouteville, Austi sembloit-il que ce Prince les dût preferer, tant à cause de leur qualité, que de ce qu'ils avoient l'honneur de lui-

apartenir. Mais aiant nommé à leur prejudice Guitaut son favori , le Comte de Coligni en fut si scandalise, qu'il s'en fur le trouver à l'heure-même, & lui reporta les provisions de la charge de . Capitaine-Lieutenant de les Gendarmes. Cependant il lui dit qu'il ne meritoit pas ce qu'il avoit fait pour lui ; qu'il avoit quité pour le suivre, une des premieres charges de la Maiton du Roi, & que pour recompense il lui preferoit un homme qu'on ne sçavoit pas s'il étoit Gentilhomme : qu'il avoit des enfans, & que si Dieu lui faisoit la grace de les élever, il leur donneroit plutôt un coup de pistolet , que de soufrir qu'ils s'atachassent jamais à d'autres qu'au Roi : que du moins s'il faisoit quelque injustice, c'étoit à lui à la faire, & qu'on n'en avoit pas tant mal au cœur. Le caractere du Prince de Condé ctoit de n'étre gueres endurant, mais soit qu'il considerat qu'il avoit tort ou qu'il le voulût regagner par la douceur, il lui dit qu'il ne devoit pas se mettre tant en colere, que s'il avoit nominé Guitant au prejudice du Duc de Luxembourg, & de lui , c'est qu'il avoit eru que leur qualité leur feroit obtenir ce que l'autre ne pouvoit esperer par la kenne; que s'il eut su que les choses eussent tourné comme elles avoient fait , il en auroit peut-étre usé autrement ; qu'il devoit être content de cette fatisfaction, & qu'il ne tiendroit pas à lui qu'il ne le fût à l'avenir. Quoi que ce fût beaucoup à Mr. le Prince de Condé de parler de la forte , lui qui n'avoit jamais coutume de pleier, neanmoins le Comte de Coligui n'en fut pas satisfait, & il se retira tout-à-fait broüillé avec lui.

Ce fur là la principale raison, comme j'ai déja dit, pour laquelle on lui donna le commandement des troupes qui marchoient en Hongrie. Ce qui facha tellement le Prince de Condé, que s'il n'avoit eu Chantilli pour ronger son frein, il seroit mort de douleur. Cependant il y demeura le plus longtemps qu'il put sous pretexte de ses ; goutes mais squoi qu'il en fit extrémement incommodé, il le seroit encore mieux aimé à la Cout, s'il s'y sur vi
traité, comme il sembloit que la naislance le demandoit. Mais le Roi qui se ressource du temps
passe, le senir si bas, que cela failoit même de la peine à ceux qui n'y avoient point
d'interêt. En este, il me souvient qu'un jour
comme il étoit dans la chambre du Roi, qui déjeunoit pour aller à la chasse, il sur une heure entirer
à tenir la chemise qu'il lui faloit donner, sans que ce
Prince lui dit une seule parole, quoi qu'il n'eur
que Bontemps son premier valet de chambre, un
recolect & moi, avec qui s'entretenir. Car il n'y
avoit que nous dans la chambre, & il avoit désendu qu'on laissa chambre, & il avoit désendu qu'on laissa chambre.

Quoi qu'il en soit, quand le Roi se vit à la veille d'une grande guerre, il changea bien de conduite. Il n'y eut forte de caresses qu'il ne fit à ce Prince, & se tenant enfermé avec lui, & avec le Vicomte de Turenne depuis le matin jusques au foir , il tâcha avec l'aide de ces deux grands hommes de se perfectionner dans le métier de la guerre. Je ne raporterai pointele fucces de cette campagne, cela seroir trop afecté pour des Memoires , outre que nous avons encore l'esprit tout rempli de ces . grands évenemens. Cependant je dirai que n'aiant point d'ennemis sur les bras, nous nous donnames du bon temps, autant que nous voulûmes: furquoi je me souviens que le Vicomte de Turenne qui prevoloit ce qui devoit arriver, dit au Rei que ce temps-là ne dureroit pas toujours, & que s'il n'y prenoit garde, il y auroit beaucoup à déchanter. Le Roi faisoit bien la grace à Mr. de Turenne, que d'avoir beaucoup de confiance en lui, mais le Marquis de Louvois, qui à proprement parler faifoit la charge de General-d'armée, ne l'avoit pas plutôt entretenu; qu'il changeoit son esprit entierement. Ainsi voiant qu'il ne gagnoit rien à se rompre la tête, il laissa aller toutes cho-

L. 5:

fes, fans s'en mettre autrement en peine, puis qu'on ne le vouloit pas croire. Cependant je faisois ma charge d'Aide-de-camp, où je n'avois pas grand' peine; mais lors que j'y pensois le moins, je changeai de qualité, ou du moins on me prit pour un General, puis qu'on vint à moi pour avoir des certificats. Le Duc de Longueville avoit en entrant en campagne, plusieurs Gentilshommes, & entr'autres le Chevalier de Montchevreuil, frere de celui qui est Colonel aujourdhui du regiment du Roi. C'étoit un homme parfaitement bien-fait, & qui avoit eu de bonnes fortunes. Car la mere de son Maitre l'avoit tellement aimé, qu'un jour comme il revenoit de l'armée, elle lui avoit elle-même tiré ses bottes, afin qu'il fut en état plutôt de lui rendre service. Il avoit eu encore les bonnes graces de beaucoup d'autres, tellement qu'il auroit été fort à son aise, si le jeu ne l'avoit perdu. Mais il avoit joue tout ce qui étoit à lui , & tout ce qui n'y étoit pas , & un jour il avoit perdu tout l'argent de la recruë du regiment de Normandie, qu'on lui avoit confié. Il avoit fait souvent de ces petits tours, ce qui l'avoit perdu non-sculement de reputation, mais lui avoit encore gate la cervelle. En efet, il s'étoit vû dans de telles extrémités, que la crainte avoit produit cet éset. Cependant il ne pouvoit s'empêcher de joiier, & il ne fut pas plutot arrivé en Hollande, qu'il recommença sur nouveaux frais. Mais la fortune ne lui étant pas favorable, il perdit tout ce qu'il avoit, desorte que sa cervelle qui n'étoit pas trop forte, en fut si-bien démontée, que la fievre chaude le prit, qui le troussa en peu de jours. Son Maitre ne lui furvécut gueres, s'étant foulé au camp du Prince de Condé, avant que de paffer deRhin, fi-bien qu'il fit ce coup d'étourdi qui lui couta la vie, & celle de tant d'honêtes gens, Or comme il y avoit peu de distance, entre la mort de: l'un & de l'autre, les parens du Chevalier de Montchevreuil:

chevreuil me vinret trouver, pour me prier de vouloir écrire en leur païs, où ils sçavoient que j'avois des habitudes, comment il étoit mort de regret d'avoir perdu un si bon Maitre. Je trouvai la demande fort plaisante, moi qui scavois qu'on l'avoit mené à Nuits le lendemain que nous étions entrés dans Rhimbergue, qui étoit pour le moins quatre ou cinq jours avant que nous passassions le Rhin. Mais faifant l'ignorant, je leur dis que je voulois bien le faire pour l'amour d'eux, quoi que j'eusse ou'i dire qu'il étoit malade auparavant. Au reste je ne sçavois encore pourquoi ils souhaitoient ce service de moi, & tout ce que je croiois, c'est qu'ils étoient bien-aises de cacher la nature de sa mort, de peur qu'il n'en retombat une tache sur leur famille. Mais il y avoit une autre raison, c'est qu'il avoit encore joue l'argent de beaucoup de personnes, & ils aimoient mieux faire accroire qu'on le lui avoit pris aprés sa mort, que de dire qu'il étoit mort de regret de l'avoir perdu. Quoi qu'il en foit, c'étoit une delicatesse, où je ne comprenois rien, car aprés ce qu'il avoit fait, tout ce qu'ils pouvoient faire ne pouvoit pas être d'une grande consequence. D'un: autre côté ils n'avoient que faire d'aprehéder qu'on leur redemandat cet argent , la terre de l'aîné étoit en décret, qui étoit le feul à qui l'on le pouvoir adreffer, & si Madame de Maintenon eut tardé davantage de prendre soin de cette famille, bien-loin d'étre en état de païer pour les autres, il y auroit long-temps qu'elle seroit à bas. Je ne dis point celapar envie, ni pour trancher du grand Seigneur, pour peu qu'on veuille se ressouvenir de ce que j'ai dit de moi ci-devant, on voit bien que je ne me flate pas, & quand je serois encore plus riche, que tout ce que: je vois de gens, mon humeur ne seroit pas de m'en. faire accroire. Cependant je ne demandai pas si precisément ce que ces Messieurs vouloient , qu'il ne restat quelque curiosité à ceux à qui j'écrivois, &miant bientôt fu que le Chevalier de Montchevreuil ctoit L 6

étoit mort, ce qu'on apelle fou, ses parens crurent que cela ne pouvoit venit que de moi , & fur ce piélà me voulurent beaucoup de mal. Pas un neanmoins n'étoit si méchant que de me quereller, mais comme ils sont voisins de la Normandie, & ou'on veut que ce soit de ce pais-là que sorte la trahison, ils firent ce qu'ils purent pour me perdre. Si Madame de Maintenon avoit été ce qu'elle est aujourdhui, ils y autoient réuffi facilement, & tout ce qui me pouvoit arriver de mieux, étoit d'être renfermé pour toute ma vie dans laBattille; mais par bonheur . Ion credit n'étant pas encore si grand, tout ce qu'ils purent me faire, fut la moue. La verité pourtant est que je n'avois rien dit, ni en bien ni en mal, mais croiant qu'il y auroit de la foiblesse à moi de chercher à les desabuser, je leur laissai croire tour ce qu'ils voulurent, & fus tonjours mon chemin.

Cependant nous avancions toniours en Hollande, & aprés avoir passé le Rhin, nous passames l'Isfel, sur lequel nous affiegeames Doesbourg. Le Duc d'Orleans frere du Roi étoit à l'armée, & fa naissance voulant qu'il eût le principal commandement aprés lui , il passa d'un côté du fleuve , pen- . dant que le Roi demeura de l'autre. Il y avoit beaucoup à dire qu'il n'eût l'air & la mine du Roi, autant que l'un étoit majettueux ; autant l'autre avoit quelque chose de bas dans le visage, & dans les manieres. Il avoit mêmes celles d'une femme, mettoit du rouge comme elles, ce qu'on disoit pourtant qu'il faisoit à cause qu'il avoit une dartre fur la joue, & qu'il auroit été trop defiguré lans cela. Quoi qu'il en soit, si l'on trouvoit matiere de l'excuser en ceci, on ne pouvoit pas faire de même en une autre chole. Il metroit une cornette comme une femme quandil se conchoit, & la Fontange couleur de feu n'étoit pas oubliée, avec un ruban de même par dessous le menton; il est vrai qu'aiant : honte lui-même de cette foiblesse, il faisoit sortir tout le monde quand il étoit prêt de mettre cet ajuiteflement, mais comme il restoit toujours quelque valet de chambre, & quelque favori, celas étoit fi-bien répandu dans tout Paris, qu'il n'y avoit personne qui l'ignorat. Au reste il faloit étre brave pour avec des manieres si fades, plaire aux François, qui sont gens à ne rien pardonner; mais cette qualité ne manquoit pas à ce Prince, & lui qui aprehendoit le soleil, parce qu'il avoit peur de se haller, n'aprehendoit pas le feu, quoi que l'inconvenient en fût un peu plus dangereux. En éfet, il e'exposoit en toutes rencontres, ce qui ne plaisoit pas trop au Chevalier de Lorraine son favori, non pas tant toutefois par la crainte qu'il avoit pour ce Prince, que pour être obligé de partager le peril Car quoi qu'il cut aquis quelque reputation fur mer, lors qu'avec le Comte de Guiche, & un autre, il s'étoit mis quelques années auparavant dans une chaloupe , pour aller brûler un grand vaisseau, on vouloit qu'il l'eut plutôt fait pour y avoir été excité par les autres, que par aucun penchant qu'il eut à la bravoure. Cela étoit bien extraordinaire pour un homme qui étoit fils d'un des plus grands Capitaines, & d'un des plus braves foldats, que nous euflions en depuis long. temps, ce qui me failoit croire que tous les bruits qui en couroient , n'étoient que médifance. Mais quelque incredule que je fulle, il falut reconneitre la verité l'année suivante, lors qu'au siege de Maftricht, il fit en presence de toute l'armée une chose qui ne permit plus de douter de sa soiblesse. Mais pour revenir à Doesbourg, il y arriva un grand malheur à Martinet Marêchal de camp, & Colonel du regiment du Roi. Car comme il étoit dans la tranchée, il vint un coup de canon du quartier du Duc d'Orleans, lequel le tua tout roide. Le Roi le regreta fort, ausli peut-on dire qu'il l'avoit fort bien servi , aiant été le premier qui avoit aidé à mettre l'infanterie fur le pié que . nous la voions aujourd'hui. Cependant comme la .

plupart des foldats sont des bêtes feroces, qui ne sçavent le plus souvent ce qu'ils veulent, bien-loin de plaindre fon malheur, ils en donnerent des marques publiques de réjouissance. Je dirai même que beaucoup d'Officiers n'en furent pas fachés, lui atribuant quantité d'innovations qui avoient été faites dans le métier, lesquelles failoient à la verité que le service du Roi s'en faisoit mieux, mais qui épuisoient leurs bourses. Il leur étoit bien inutile neanmoins de se réjouir, la mort de Martinet ne devoit pas rétablir les choses comme elles avoient été, & la Cour s'étoit trop bien trouvée de les maximes, pour ne pas continuer à les mettre en prati-Ainsi ne desirant donner le regiment du Roi qu'à quelqu'un qui seroit capable de suivre ses traces, elle le refusa à quantité de gens de la premiere qualité, qui le demandoient, pour le donner au Comte de Montbron, quin'étoit qu'un simple Gentilhomme, mais qui étoit déja à la tête de la seconde compagnie des Mousquetaires, où la fortune l'avoit élevé contre l'esperance de tout le monde, & même contre la fienne. En éfet, quoi qu'il eut du merite, ce n'étoit pas une place que l'on pût obtenir sans faveur, & il avoit falu tout ce qui étoit arrivé pour la lui faire avoir. Il avoit fervi à son avenement dans le regiment de Picardie, où il avoit été Capitaine, aprés quoi il avoit été fait sous Lieutenant de la compagnie des Mousquetaires du Cardinal Mazarin. La mort de ce Cardinal étant arrivée, le Roi prit cette compagnie, qui fut apelleeles petits Mousqueraires, jusques à ce que Colbert Maulevrier l'acherat de M. de Marsac qui la commandoit alors. La faveur de son frere sit qu'ellequita ce nom, pour prendre celui de seconde compagnie, le Roi en aiant déja une. pendant Mr. de Casaux, qui est mort Gouverneur. de Bergues, étoit encore devant Mr. de Montbron, mais croiant qu'on lui avoit fait injustice de ne la lui pas donner, lui qui l'avoit toujours com-

- Congle

DE MR. L. C. D. R.

mandée sous Mr. de Marsac, il se retira, si-bien que Mr. de Monthon qui étoit à garder Madame du Plessis Belliere, qui avoit été arrêtée pour les interêts de Mr. Fouquet, sut mis à saplace. Voilà par où la fortune commença à le regarder de bon œil, en-surée dequoi elle fit encore que Colbert Maulevrier, qui etoit bous d'orgueil de voir son ferre si-bien auprés du Roi, quita sa charge, à cause qu'on lui avoit resus de nouvernement de consequence, dont il avoit voulu traiter. Mr. de Monthon qui avoit fait sa cour comme il saut auprés du Marquis de Louvois, eut permission d'en traiter avec lui, & comme il avoit épousé une semme riche, il sur ce tant de saire ce qu'il vouloit.

Voilà enfin comme il étoit parvenu en cinq ou fix. ans au poste où il étoit. Mais le Roi lui aiant donné son regiment , & l'aiant fait en même temps Brigadier d'infanterie, comme il étoit homme d'esprit & qu'il voioit bien ce que cela vouloit dire, il quita les Mousquetaires pour servir à la tête de ce corps. Je fus ravi que le Roi l'eût choisi pour un emploi si confiderable, & aiant toujours été de ses amis, je ne fus pas le dernier à lui en aller faire compliment. Il me recut fort bien, me dit qu'il m'avoit obligation, & qu'il seroit ravi de me témoigner sa reconnoisfance. Je lui dis qu'il ne tiendtoit qu'à lui, que j'avois un neveu qui étoit dans la premiere companie des Mousquetaires, c'étoit le fils de ma sœur; que je lui demandois une Lieutenance pour lui , s'il y en avoit une de vacante dans le regiment, finon la premiere qui vaqueroit. Il me l'accorda à l'heure-même, & la maniere dont il me la donna, m'obligea plus que le present qu'il me faison. Car il s'en fut à l'heure-même chez Mr. de Louvois , faisant son afaire de la mienne, & lui disant mille biens de mon neveu, qu'il n'avoit pourtant jamais Ce qui le rendoit ainsi si honête, c'est que du: temps qu'il n'étoit pas si grand Seigneur, il n'avoit pas tenu à moi que je ne lui rendisse un grand!

fervice. Il voioit une certaine femme nommée la Marquise de Courvaudon, qui passoit pour avoir dix-fept ou dix-huit mille livres de rente, & croiant que ce seroit la fortune, il lui avoit parle de mariage. J'allois aussi voir cette femme, mais sans autre dessein que de m'y divertir, car on y trouvoit à tome heure bonne compagnie, & comme elle avoit pris une certaine confiance en moi, qu'elle n'avoit pas en tout le monde, elle me pria de lui dire ce que je sçavois delui , & de son bien. Je lui dis que pour l'un je la satisferois à l'heure-même, mais que pour l'autre je lui demanderois un peu plus de temps : que le Comte de Montbron étoit homme d'esprit, & de merite, que je sçavois de bonne part qu'il avoit du bien, & que fi elle me vouloit donner deux ou trois jours, je lui en parlerois avec plus de certitude. Je m'en fus une heure aprés le trouver lui-même, pour sçavoir ce qu'il vouloit que je disse, & m'aiant fait ma leçon par écrit, je fis ce que je pus pour achever ee mariage. Mais nous avions afaireà une folle, qui étoit plus dificile à conduire que nous ne croions. Elle en amusoit une douzaine d'autres de la même esperance , & pendant qu'elle parloit ainsi de se marier à tout le monde, elle confommoit le mariage avec de certaines gens, qui fans s'amufer à la bagatelle, avoient trouvé le secret d'aller droit au fait. Cependant comme elle étoit vieille & laide, & qu'à moins que de bien païer, elle n'eut pas trouvé marchand, elle rencontra des gens de si grand apetit, qu'elle a été succée comme il faut. Ainsi il n'y a plus sant de presse, & s'il se presentoit encore quelque épouseur, je crois qu'il n'auroit plus tant de peine.

Le siege de Doesbourg qui avoit été fatal à Marsinet, le fut encore à deux hommes qui portoient comme lui le nom d'un animal, ce qui sut remarqué de toute l'armée. L'un sut Mr. Ciron Gou-

217

verneur de Ste. Menehou, l'autre Mr. Souris, Major d'un Regiment Suiffe. Pour moi , j'étois bien éloigné de la avec-mon General, il avoit été obligé de remplir la place de Mr. le Prince de Condé, qui avoit une armée à part, & qui avoit été bleffe au passage du Rhin, & nous voiagions plutôt dans les villes, que nous ne les affiegions. Car nous n'arrivions pas plutôt devant, que nous en trouvions les portes ouvertes, ou du moins l'on ne tardoit pas à nous les ouvrir. Nous prîmes ainfi un nombre infini de places, & fi nous n'eustions trouvé quelque refistance à Nimegue, nous ne nous serions presque pas aperçus que mons étions à la guerre. La raison pourquoi les ennemis étoient en si grand defordre, c'est qu'il y avoit de la division chez eux, outre qu'ils n'avoient aucun secours de leurs voifins, qui voiant le Roi armé si puissament, craignoient, s'ils faisoient la moindre démarche qui ne lui plut pas, de le voir fondre fur eux. C'étoit enfin la plus grand' pitié du monde que de voir l'état où ils étoient reduits, & quoi qu'on en puisse dire, l'on ne dira rien qui y fût comparable. Pour compreudre cela tout d'un coup, je dirai que leurs Ministres étoient si embarraffes , qu'ils recevoient indiferemment tous ceux qui le presentoient pour porter les armes. Surquoi j'ai oui faire une plaisante histoire d'un Italien, lequel étant interrogé par le Pensionnaire de Hollande, s'il avoit servi,& d'où il étoit. Aprés lui avoir rendu railon fur l'un, & fur l'autre, tira son épée dont il porta plusieurs estocades contre la muraille, pour lui montrer qu'il étoit fort vigoureux. Mais le bon de la chose fut que le Pensionnaire lui aiant dit qu'il étoit donc Catholique, puis qu'il étoit Italien, Oui, ce lui ditil, je le fuis puis que vous le voulez sçavoir, mais cette épée que vous voiez est touteHuguenote pour le service de l'Etat, & pour celui de vôtre Seigneurie. Le Pensionnaire trouva cette réponse si bonne, qu'au lieu d'une compagnie qu'il lui demandoit, doit, il le fit Lieurenant Colonel, mais celui-ci n'eut pas plutôt touché de l'argent, qu'il s'en alla sans faire aucune levée.

Comme ils étoient ainsi atrapés tous les jours, & que le desordre croissoit chez eux, plutôt que de diminuer, ils crurent que la paix quelque desavantageuse qu'elle pût être, le seroit toujours moins qu'une guerre, où depuis un mois ils avoient perdu trois Provinces entieres. C'étoit là le sentiment de beaucoup de gens; mais le Prince d'Orange étant d'un autre, il envoia au Marquis de Brandebourg. son oncle pour lui remontrer l'interêt qu'il avoit de joindre ses armes à celles de la Republique; que nous nous étions emparés indiferemment des places qui étoient à lui , & de celles qui étoient à elles , & qu'enfin tout nous étoit bon. Quoi que le Roi fut le Prince du monde le mieux servi , les espions qu'il avoit en ce pais-la,ne l'avertirent neanmoins de ce qui s'y brassoit que plus de huit jours aprés que le Vicomte de Turenne lui en avoit donné avis. ne scais par quel canal il lui pouvoit venir de si bonnes nouvelles, mais il fut trouver le Roi, à qui il dit qu'il faloit faire la paix, pendant qu'il la pouvoit faire avantagense, ou du moins raser une partie des places que nous tenions, afin d'avoir une armée toute prête pour s'opposer aux ennemis. Le Roi voulut scavoir le sentiment du Prince de Condé là-dessus, & lui aiant envoié un courier exprés. à Arnhem, où il s'étoit fait porter aprés sa blessure, le Prince de Condé lui manda la même chose. Le Roi étoit affez éclairé de lui-même pour voir la necessité de ce conseil, mais aiant laissé la direction de toutes choses au Marquis de Louvois, qui croioit en sçavoir plus que ces deux grands Capitaines, il se laissa endormir de l'esperance que ce Ministre lui donnoit, qu'il romproit bien toutes les brigues que les ennemis pourroient faire en Allemagne, & comme une faute en atire une autre, principalement à l'égard de ceux qui ne veulent jamais avoiier

DE MR. L. C. D. R.

qu'ils ont tort, on eut beau voir beaucoup de lécours en campagne, on ne suivir ce conseil qu'à la derniere extrémité. Le Prince de Condé & le Vicomte de Turenne furent fort fachés de voir le Marquis de Louvois éconté à leur prejudice, & au prejudice du bien de l'Etat, & s'il n'eût reparé cette faute par des services tout-à-stait importans, peut-être que le Roi n'en service pas si saissiait qu'il

est aujourdhui.

M. de Turenne s'étant approché d'Arnhem , envoia faire compliment au Prince de Condé, & s'informer de sa santé. Quoi que ce message semblat regarder plutôt un domestique, qu'un Aide-decamp, neanmoins il jetta les yeux fur moi, d'autant qu'en lui rendant cette civilité, je lui devois encore parler d'autres choses. Je le trouvai fort incommodé de sa blessure, desorte qu'en parlant à moi, il étoit obligé d'interrompre son discours par les grandes douleurs qu'il soufroit. Cela fut cause que je tâchai d'abreger matiere, autant qu'il me fut possible, & comme je prenois congé de lui, le Duc de Meklebourg entra, à qui l'on avoit dit dans, l'antichambre le mauvais état où il étoit. C'en étoit affez pour lui faire prendre un air trifte, & composé; mais entrant dans la chambre comme un évaporé, ou plutôt comme un fou, Fructus belli , Mr. commença-t-ilà dire , Fructus belli , & repetant ces mots pour le moins une douzaine de fois, il s'aprocha de son lit, sans lui faire d'autre compliment. Si j'eusse pu demeurer dans la chambre pour voir la fin de cette comedie, je n'eusle eu garde de m'en aller, mais le respect que je devois au Prince de Condé m'aiant obligé d'en user tout autrement que je n'eusle voulu, tout ce que je pus faire fut de m'arrêter dans l'antichambre avec Defroches son Capitaine des Gardes, & de luidire d'entrer pour voir à quoi se termineroit cette pantalonnade. Mais il me dit que je le prenois pour un grand for , fi je croiois qu'il s'allat contrainMEMOIRES

traindre pour fi peu de chose , si je ne connoissois pas le Duc de Meklebourg, & si je l'avois cru capable de dire autre chose que des pauvretés.

Cependant le Marquis de Brandebourg atiré plutôt par l'argent des Hollandois, que par les raisons du Prince d'Orange, leur aiant donné parole de marcher à leur secours , non-seulement ils rompirent un traité de paix qu'ils avoient mis sur le tapis, mais même ils poignarderent leur principal Ministre, qu'ils soupçonnoient de s'entendre avec Plusieurs furent envelopés dans la disgrace, & entr'autres Mombas avec qui j'avois eu autre foisdes afaires, pour un Gentilhomme de mes parens nommé Brinon qu'il avoit atrapé bien vilainement, Car pour dix mille écus qu'il avoit prêtés à sa mere, il lui avoit fait vendre une terre qui en valoit bien quarante mille, sous promesse de lui donner le surplus de l'argent. Mais le contract n'avoir pas été plutôt fait , qu'il lui avoit suscité mille chicanes, de forte que le pauvre garçon qui n'entendoit rien au process lui avoit donné tout d'un coup quitance de quarante mille francs, croiant que cela faciliteroit le pasement du reste. Cependant bien-loin que les choses eussent tourné selon son intention, Mombas apolta quelques creanciers quiformerent quelques demandes, & quoi que Brionon devant que de vendre sa terre, les lui cut indiqués pour être parés sur & tant moins de ce qui lui devoit revenir, ce fut un nouvel obstacle ou'il lui opposa. Il reduisit ainsi ce pauvre Gentilhomme à une si grande extrémité, que n'aiant plus de pain, il fut obligé de me venir trouver. J'en parlai à Mombas, qui contrefaisant l'homme d'honneur, me promit de le fortir d'afaire dans quinze jours, mais lui aiant fait dire qu'il n'avoit pas d'argent à Paris, & qu'il lui en donneroit en Hollande, s'il vouloit y aller, il abusa de la facilité de ce malheureux, desorte que quand il fut éloigné, il l'enrolla dans sa compagnie, & lui fir signer tout ce qu'il

qu'il voulêt. J'en fus dans une colere ép ouvantable contre lui, mais la chose étant san remede p puis que le Notaire y avoir passé; il faltur bien end emeurer là, d'autant plus qu'il sur pour le moins six ans sans revenir en France. Pour ce qui est de moin parent; il le sit crever de misere, ue lui donnant

pas un sou au delà de sa solde.

Comme j'avois toujours cette afaire fur le cœur, je fus affez malicieux pour me réjouir de sa disgrace. " Car elle étoit presque aussi grande que celle du Pensionnaire de Hollande, & excepté qu'il n'avoit pas perdu la vie, il avoit perdu pour le moins vingt mille livres de rente, aprés avoir essuié une rude prison. Cependant Mr. de Turenne fut commandé pour marcher coutre le Marquis de Brandebourg, qui s'avançoit à la tête de vingt quatre mille hommes, & aiant voulu faire passer le Rhin à quelques Suiffes ,ils en firent dificulté, fous pretexte que dans le traité qu'ils avoient avec le Roi, ils n'étoient pas obligés d'entrer en Allemagne. Mr. de Turenne leur dit que c'étoient là de vieux contes qu'il ne faloit pas croire, & leurs principaux Officiers crant devoiles à tout ce qu'on vouloit, ils obligerent leurs soldats de faire la volonté de Mr. de Turenne. Il avoit ordre de consulter l'Electeur Palatin sur bien des choses , & m'aiant envoié le trouver pour une afaire de consequence, cet Electeur voulut que je dinasse avec lui. Nous étions fort bonne compagnie, & je n'étois pas le seul Francois qu'il avoit convié. Cependant il tacha à nous mettre en train, & pour peu que nous euslions été de bonne volonté, il nous cut renvoié en fort bon é-Il avoit à sa table un certain plaisant, qui s'étoit introduit auprés de lui par ces sortes d'inventions dont je ne sçais point le nom, mais que je defignerai affez en difant qu'en les mettant à l'oreille d'un homme, on lui parle sans que ceux qui sont dans la chambre entendent ce qu'on lui dit. Cet homme étoit un de ces avanturiers qui aiment tou- 6

tes sortes de plaisirs, quoi qu'ils n'aient rien pour y fournir. Ainsi il avoit une gueuse qu'il nourissoit comme il pouvoit, & souvent aux dépens de Mr. l'Electeur.

Lors qu'il croioit donc qu'on n'y prenoit point garde, il faisoit glisser de dessus son assiette quelque aîle de gibier, & souvent des pieces entieres , & les mettant adroitement sans sa poche, il nourissoit cette femme sans qu'il lui en coutat rien. On ne s'étoit point encore aperçû de son industrie, mais par malheur pour lui le Maitre-d'hôtel lui aiant vû serrer un dindonneau, dont c'étoit alors la faison, il vint à l'oreille de M. l'Electeur, & lui dit que s'il vouloit il alloit lui donner sujer de rire. Ce Prince qui ne demandoit pas mieux, aiant voulu sçavoir ce que c'étoit, l'autre lui dit qu'il ne pouvoit pas le lui dire, parce que ce seroit une histoire trop longue, mais qu'il cût la bonté seulement d'avertir les Officiers Francois au fortir de table, qu'ils ne se scandalisassent pas de ce qu'on leur diroit. Le Prince prit cela pour argent comptant, & aiant fait ce que son Maitre-d'hôtel lui avoit dit, à peine eûmes nous rendu graces à Dieu, que ce Maitre-d'hôtel s'en vint lui dire qu'il faloit qu'il y cût quelqu'un de la compagnie qui ne fut pas honête homme: qu'on lui avoit pris un gobelet de vermeil dore fur le buffet, & que s'il l'en vouloit croire, il feroit fouiller tout le monde pour voir à qui l'on s'en devoit prendre. Comme nous étions avertis, ainfi que je viens de dire, qu'il y avoit quelque chose sur le tapis, nous ne nous éronnames pas de ce discours, & étant les premiers à dire qu'il avoit raison, nous nous mîmes tous en rond comme si nous avions eu dessein de chanter aux chansons. L'homme dont il étoit question fut obligé de se mettres en rang comme les autres, & aprés qu'il en eût fouille quelques-uns de nous, il s'en vint à lui, & lui trouva le dindonneau dans la poche. Il ne dit rien jusques à ce qu'il l'eût tiré, mais le tenant par

les piés, il le montra à Mr. l'Electeur, lui difant que s'il n'avoit pas trouvé le voleur de gobelet, du moins avoit-il trouvé celui qui prenoit les daindons. Mr. l'Electeur pensa se crever de rire, voiant la farce, & nous en avions tout autant d'envie que lui. Cela eut sans doute déconcerté tout autre que cet homme, sur qui chacun avoit les yeux tournés; mais lui qui étoit éfronté comme un page de Cour, Ou'i Monfeigneur, dit-il à Son Alteile Electorale, j'ai pris un miserable dindonneau, parce que j'ai un chien malade, & qui est dégouté, mais lui vous prend tous les jours des bœufs entiers, & n'a garde de vous en avertir. Cette repartie fut trouvée merveilleuse sur tout à l'égard d'un Maitre-d'hôtel, qui a coutume de faire valoir le talent, & Mr. l'Electeur en fut si content, qu'il ordonna qu'on lui donnât un plat à l'avenir.

Aprés que j'eus fait avec lui ce que j'avois afaire, je m'en retournai trouver Mr. de Turenne, à qui je fis raport de ce qu'il m'avoit dit. Je lui dis aussi ce que j'avois vû à l'égard de l'homme aux dindons, ce qui le divertit un moment. Cependant l'armée marcha du côté du Nekre, & comme nous étions à une lieue de Wimphem, tous les Officiers se vinrent plaindre à lui, qu'on ne les paioit qu'en argent qui n'avoit point de cours: qu il faloit que ce fût une friponnerie du Tresorier, lequel ne recevoit que de bonnes especes, mais qui les convertisfoit aflurement en celles-là, par le profit qu'il y trouvoit. Ce Tresorier étoit de mes amis , & étant bien-aise de l'avertir de bonne heure de ce qui se passoit, je le vis si embarrasté, que je connus bien qu'on ne l'avoit pas accusé à faux. Comme je vis qu'il ne se pouvoit remettre, je lui dis qu'il n'y avoit point tant dequoi s'étonner, qu'il y avoit remede à toutes choses, & que je l'avertirois de ce qu'il devoit faire, si ce qu'on disoit étoit vrai. M'entendant parler de la forte, il se jetta à mes piés, me. dit

pit qu'il me seroit obligé de la vie, & m'avouant à l'heure-même que le desir de gagner quelque chose lui avoit fait commettre cette faute, je le vis fi intrigué, que si j'eusse tardé plus long-temps à lui dite mon secret, je crois qu'il seroit mort de peur. Voiant cela je lui demandai de combien étoit la derniere voiture qu'il avoit reçûe, & s'il n'avoit donné depuis que de ces méchantes especes. dit que oui, parce qu'il les recevoit de Strasbourg à la place des Louis d'or, & des piltolles qu'on lui envoioit d'un autre endroit : que la dernière voiture avoit été de deux cens mille francs , mais que comme il venoit de me dire, il l'avoit toute convertie en ces méchantes pieces. Comme j'eus enrendu ces choses, je lui dis de faire un bordereau lui-même, tant de l'argent qu'il avoit dans sa cailse, que de celui qu'il avoit donné, mais de déguifer fi-bien son écriture, qu'on ne la pût reconnoitre: que quand Mr. de Turenne l'enverroit querir, comme il ne manqueroit pas de faire, il lui foutînt qu'il n'avoit reçu que ces especes, & lui ofrit d'envoier chercher le bordereau, pour justifier ce qu'il disoit : que cependant pour apaiser les Officiers, il donnat sa parole que s'il leur restoit de cet argent à la fin de la campagne, il leur en donneroit d'autre, ou du moins des lettres de changes, & que pour lui donner cours dorenavant, il priat Mr. de Turenne de faire faire un ban, par lequel il fût enjoint à tous les vivandiers de le prendre, à peine de dix écus d'amande. Il se trouva fort bien de mon avis, Mr. de Turenne l'aiant envoié querir, & vû son bordereau, dit aux Officiers, qu'il n'avoit pû les paier que de l'argent qu'il avoit reçû, qu'ils devoient cependant être fort contens de ses ofres , & faifant faire un ban à l'heure-même, il ne fut plus parlé de cette afaire. . Par ce moien non-seulement le Tresorier évita la punition qu'il craignoit, mais fit encore un grand profit , car les

vivandiers lui raportoient le même argent pour en avoir d'autre, & lui donnoient deux ou trois sous par écu. Il m'en eut tant d'obligation, qu'il m'ofrit de me préter de l'argent, in j'en avois afaire; mais n'en manquant pas, graces à Dieu, je lui sus

tout aussi obligé que si j'en avois pris.

Mr. de Turenne ne se contenta pas d'avoir passé le Rhin, comme j'ai dit ci-dessus, & aiant encore passé le Nekre, il obligea le Marquis de Brandebourg de se retirer au de-là du Mein, qu'il traversa aprés lui. Je ne sçaurois dire pourquoi il làchoit ainsi le pié devant nous, puis qu'il avoit un tiers plus de monde, si ce n'est que s'il fut venu à perdre le combat, il auroit laisse tout son païs expolé. Quoi qu'il en foit, quoi que ce fut lui qui eut commence la querelle, il fut le premier à nous rechercher d'accommodement, & on lui promit de se retirer de son pais, moiennant qu'il ne se mélar plus à l'avenir que de ses afaires. L'afaire du Brandebourg étant ainsi accommodée, Mr. de Turenne s'en retourna du côté du Rhin, où les troupes arriverent fi fatiguées, que c'étoit pitié de les voir. Cependant bien-loin qu'elles eussent le temps de se reposer, il faloit rentrer en campagne, le Roi se preparant deja à prendre Mastricht, car il ne l'avoit ofé ataquer l'année precedente ; &c quoi qu'il y cut eu presque toujours une armée à l'entour, la garmion n'avoit pas laisse de faire des fiennes. Même il y avoit en quelques Officiers qui étoient venus demander à faire le coup de piftolet, & il n'avoit pas tenu à cux qu'ils n'effaiaffent leurs forces. Entre ceux là il n'y en avoit point qui se fut hazardé davantage que Sommardik, lequel ne s'étoit pas seulement presenté comme les autres, mais avoit fait encore mille algarades, s'il faut ainfi dire, à toute l'armée. Cela faifoit dire qu'il faloit qu'il efit un caractere, & un cavalier me le Loutenant serieusement, & qu'il avoit vû plusieurs personnes qui en avoient, jeme moquai tant de lui, que pour m'en convaincre, il me dit que sans aller plus loin, lui qui me parloit en avoit un: que fij'en doutois, je pouvois lui tirer un coup de pifolet de trois pas , & qu'il en avoit bien essaie d'autres. Il me prit un grand éclat de rire à ces paroles, & ce cavalier voiant que je restois dans mon incredulité, me pressa tout de nouveau d'esfaier s'il disoit vrai, ou non. Je n'eus garde de le faire, dont il conçût tant de dépit, qu'il me dit que si je ne voulois pas m'en éclaireir par moi-même, je pouvois le faire par ce que j'allois voir devant mes yeux. A ces mots il me quita pour aller jusques à une portée du pfitolet de la palliffade, & ne sçachant à quel dessein, je vis qu'il tachoit de prendre une vache, dont il y en avoit un troupeau aussi grand qu'un de moutons. Il lui fut tiré plus de deux cens coups devant qu'il pût venir à bout de son dessein, & c'étoit sans doute quelque chose de plaisant, de voir que cet homme aprés avoir écarté la vache des autres, étoit obligé le plus souvent de recourir apréselle, au milieu d'un nombre infini de moulquetades, voiant qu'elle s'en retournoit joindre le gros. Enfin aprés avoir donné ce plaisir à toute l'armée, & à moi particulierement; qui scavois pourquoi il le faisoit, il me ramena la vache, me demandant fi j'étois encore incredule. Je vous avoue que je ne sus presque qu'en dire aprés ce que j'avois vu, où je trouvois quelque chose de furnaturel; neanmoins lui aiant dit que cela pouvoit être arrivé par hazard, je fus cause qu'il y retourna le lendemain, & qu'il y fut tué,

Cependant toutes choies se preparoient pour le siege de Mastricht, pendant leque se sus en Alace, & en Lorraine, par ordre de Mr. de Turenne. Eupassant au Bestort, j'y vis le Gouverneur qui étoir su neuf dans le métier, pour comander dans une place de cette consequence, que je ne me pus empécher de le dire à mon General. Comme il étoir extrémement lage, il ne me répondit rien, mais le Marquis

DE MR. L. C. D. R.

de Florensac cader du Duc d'Ufés qui n'avoit pas la même retenuë, me demanda de quel païs je venois, & si je ne sçavois pas que c'érnient les femmes qui faisoient tout maintenant : qu'il étoit frere de Madame de Maintenon, fidele depositaire des secrets de Madame de Montespan, & qu'il n'importoit pas pour une place ou deux de moins, pourvû qu'on fit la cour à la maitresse du Roi. Il vouloit taxer par là la conduite du Ministre de la guerre, comme si c'eut été lui qui eut fait un si mauvais choix. En efet, pour ne nous point laiffer douter que ce ne fut là fon intention, il nous dit qu'à l'exemple de Mr. Colbert qui avoit triomphé du régne de Mademoiselle de la Valliere, Mr. de Louvois vouloit triompher de même de celui de Madame de Montespan : que c'étoit pour cela qu'il s'atachoit si fort à ses interêts, & que si l'on en croioit même la voix publique, il n'étoit pas un de ceux qui l'eût moins servie pour arriver au poste où elle étoit. On fut surpris de le voir raifonner fi ferieusement, lui qui étoit d'une Maison qui avoit toujours été plutôt capable de dire une folie, qu'une bonne chose, mais la nature lui avoit accordé quelques bonnes saillies de fois à autre, à quoi elle avoit joint un autre miracle en sa faveur, qui étoit d'étre le premier de son nom qui eût passé pour brave. En efet, il n'y avoit rien de si rare dans la Maison d'Usés que de voir des gens qui allassent à la guerre, ce qui a fait dire à la Chronique scandaleuse , qu'il faloit qu'il ne fût pas fils de fon pere.

Avec tout cela ce Mr. le Gouverneur ne laissoit pas de sçavoir une partie de sa leçon. Car à ce qu'on me dit, il avoit obligé la ville à lui faire de gros presens, & même je m'étois laissé dire que fans la confideration d'où il venoit, on en auroit porté des plaintes à la Cour. Je dis encore cela au Marquis de Florensac, qui s'éforçant de dire les choses de mieux en mieux, me répondit qu'il ne faloit M 2

MEMOIRES

faloit pas s'en étonner: qu'aussi tôt qu'il avoit en ce Gouvernement, il avoit été en bonne école, qu'il l'avoir vûjaller chez le Marêchal de la Ferté, lequel quoi qu'il ut fort gouteux, avoit eu en sa vie de bonnes mains : qu'une heure de leçon d'un homme comme lui, valoit mieux qu'un mois d'un autre. Et là-dessus, se mestant à me conter tout ce que ce Marêchal avoit fait, pendant qu'il étoit Gouverneur de Lorraine, il m'en dit tant, que si je voulois tout raporter, j'en aurois du moins pour deux jours. Cependant il me dit une chole entr'autres dont je me ressouviendrai toujours, & que je veux bien dire ici, afin que par l'échantillon on puisse juger de la piece. Il me dit dis-je que ce Marêchal étant arrivé à Nanci, Mesficurs de ville lui avoient porté en l'allant saluer plusieurs presens, & entr'autres une bourse de jettons d'or, dont chacun pesoit deux Louis: que d'un côté la ville de Nanci y étoit representée, & de l'autre cinq fusées mises en face, qui sont ses armes: que quand ils avoient été fortis, il avoit regardé ces jettons, & les avoit trouvés parfaitement beaux, à cause de la matiere : qu'il avoit donc été bien-aife d'en avoir encore une autre bourse, qui Jui coutat le même prix : que pour cet éfet il avoit renvoié querir les Magistrats, & feignant de ne pas connoitre quelle ville ils avoient voulu mettre dessus, il leur avoit demandé laquelle c'étoit, Surquoi aiant répondu que c'étoit Nanci, Vous vous moquez de moi, leur avoit-il dit, cela n'en a point Pair. Cependant vous ne vous en devez prendre qu'à vous-même, si vous avez si mal reuffi, c'est pour avoir fait un si petit modele, & fi vous l'eussiez fait plus grand, on ne pourroit pas s'y méprendre. Pour voir fi je dis vrai, je vous confeille d'en faire faire un autre au plutôt ; que les Magistrats avoient bien entendu ce que cela youloit dire, & que ne voulant pas se brouiller gree lui pour quatre cens pistolles, plus ou moins,

ils lui en avoient fait faire qui étoient grands comme des medailles.

Je n'olai pas faire ce conte au Vicomte de Turenne, comme je lui en faisois beaucoup d'autres, car ce n'étoit pas lui faire sa cour que de lui dire quoi que ce soit qui aprochât de la médisance. Il étoit scrupuleux là-dessus jusques à l'excés, & Mrs. les petits-maîtres qui étoient d'un caractere bien opposé, disoient aussi en parlant de lui, que c'étoit un homme de l'autre siecle. Cependant quelque repugnance qu'ils lui connussent pour ces fortes de choses, la nature prevaloit fouvent par dessus toutes leurs reflexions. Aussi pouvoir-on dire d'eux qu'ils étoient semblables au pere du Duc du Lude d'aujourdhui, lequel aux dépens de sa fortune, ne put s'empêcher un jour de dire en parlant de Marie de Medicis qui demandoit son voile, qu'il n'en faloit point à un Navire qui étoit à l'ancre. Allusion qu'il faisoit à cause du Marêchal d'Ancre, qu'on disoit avoir ses bonnes graces. En éfet, toute cette jeunesse faisoit tous les jours cent folies devant lui, & comme j'entendois tout ce qu'il en disoit, & en sa prefence, & quand elle étoit fortie, je n'avois garde de ne pas profiter de l'exemple qu'elle me donnoit. Cependant quoi que nous eussions fait la paix avec le Brande bourg, il ne laissoit pas de s'allumer un feu dans l'Allemagne, dont on devoit bientôt sentir l'ems brafement. L'Empereur qui avoit interet à ne pas soufrir que le Roi s'aprochât si prés du Rhin, considerant toutes les alliances qu'il avoirfaites avec divers Princes, comme autant de marques de fou ambition, follicita les Princes de l'Empire de s'unir avec lui pour l'en éloigner. Les Ducs de Brunswic furent ravis de cette conjoncture, cuxqui craignoient d'avoir un voisin si dangereux, & quelques autres étant entrés dans les mêmes interêts, le Roi fut obligé d'envoier non-seulement des troupes en Alface, mais d'y aller faire un tout

...

lui-même, aprés la prise de Mastricht. Mr. de Turenne fut commandé particulierement pour avoir soin de cette frontiere, & s'étant acheminé dans les Evêchés, je logeai à Mets auprés d'une maison qui avoit été donnée au Comte d'Isle, Colonel de Cavalerie qui passoit avec son regiment. Comme je ne me portois pas bien, je me couchai de bonne heure, & m'étant endormi je fus réveillé par un grand bruit, comme fi le feu eut été dans la maison. Je me levai vîtement en robe de chambre, pour voir ce que c'étoit, & aiant entendu que c'étoit dans la ruë, je mis la tête à la fenêtre, & vis l'hôte du Comte d'Isle qui crioit au secours. Je ne connois que fort mediocrement ce Colonel, qui étoit Catelan, & dont les manieres étoient un peu dures pour moi, qui avois apris sans vanité auprés de Mr. le Cardinal de Richelieu comment il faloit vivre. Neanmoins étant obligé de prendre le parti des troupes, puis que j'en étois, je m'habillai incontinent, & aiant pris mon épée, je ne fus pas . plutôt décendu, qu'abordant l'homme qui crioit li fort, je lui demandai s'il n'y avoit point de moien d'apaifer ce desordre. Par bonheur, il me connoissoit, & nous avions logé ensemble une fois dans une hôtellerie à Verdun; ainfi me faifant quelque civilité , Oui, Mr, me dit-il , je veux vous en faire juge, vous étes du métier, & vous me direz si cela lui est du. Ce Mr. qui est logé chez moi, aprés avoir bien bû, & bien mangé, veut que je lui donne une servante d'ustancile. Qu'est ce que cela veut dire, pour qui me prendil, & ne me connoissez vous pas pour homme d'honneur. Je vous avoue que ce discours me fit rire, quoi que je fusse décendu fort serieusement, & voiant qu'il s'amaffoit deja un nombre infini de canaille, je le priai de la faire retirer, lui promettant que j'allois accommoder toutes choses. Il eut peine à s'y resoudre, me disant qu'il avoit afaire à un diable qui se moqueroit de moi. Mais lui

medic Google

aiant dit de ne rien craindre, je le fis rentrer dans fa mailon, où nous trou vames le Comte d'Isle, qui avoit enfermé une de ses servantes, & qui vouloit à toute force qu'elle couchat avec lui. Je me nommai pour lui faire ouvrir la porte, & voiant qu'il n'en faisoit rien, je fus obligé de lui dire que je venois de la part de Mr. de Turenne, & qu'il me connoitroit des qu'il me verroit. Je pris toutes ces precautions afin qu'il ne crût pas que je vinfle à faux, ainsi n'aiant ofé resister davantage, je lui dis que Mr. de Turenne n'avoit point de connoissance de ce qui se passoit, mais qu'il ne pouvoit manquer de l'avoir bientôt, si le bruit continuoit davantage : que je lui laissois à penser l'éfet que cela feroit dans l'esprit d'un homme si sage, lui qui étoir ennemi juré de tous les desordres : que l'on disoit qu'il vouloit avoir une servante d'ustancile, qu'il en auroit vingt le lendemain, s'il en avoit tant de besoin, mais que de vouloir obliger ainsi un homme d'honneur à lui fournir dequoi conten -. ter sa debauche, c'étoit une chose qui ne seroit bien reçûe de perfonne : que le mieux que l'on put interpreter cela pour lui , feroit qu'on crut qu'il y ent du vin sur le jeu ; que c'étoit une étrange extrémité d'étre obligé de s'excuser d'un défaut ch en avouant un autre ; qu'ily fit reflexion pendant qu'il en étoit encore temps, afin qu'il n'eut pas lieu de s'en repentir.

Le Comte d'Ise mit de l'eau dans son vin, m'entendant parler de la sorte, cependant étant de l'humeur de ces gens, qui aprés avoir fait une sortise, ne veulent jamais avoiter qu'ils ont tort, il me dit que pour l'amour de moi, il se priveroit deses droits, mais que jes sevant les priveroit deteoit du. Ces paroles étoient capables de rallumer ; la querelle, si je n'eusse empéché l'hôte de les relever, & les aiant pries tous deux de vivre en bonne intelligence, puis qu'ils n'étoient pas-ensemble pour long-temps; je leur sis toucher dans la main l'un de l'autre, & se promettre qu'ils boiroient ensemble le lendemain. L'hôte qui étoit un bon homme; me dit que si j'en voulois étre, il nous donneroit à déjeuner , & le Comte d'Isse se sentant piqué d'honneur, dir qu'il le vouloit bien, à condition qu'il nous traiteroit le foir. Ces promesses reciproques ne m'aiant point laissé de lieu de douter de leur bonne foi , je fus me remettre dans mon lit, & il n'auroit jamais été par lé davantage de servante d'uftancile, si quelqu'un aiant su cette querelle, ne l'eût été répandre dans les troupes. Cela fut cause que ce pauvre Comte fut un peu berné, & quand on le voioit, on se disoit les uns aux autres, voilà nôtre ami dont l'intention étoit si bonne. Que n'a-t-il pu établir ce qu'il vouloit, du moins nous nous en serions ressentis comme lui. Pour moi ils me disoient qu'ils me vouloient bien du mal de l'avoir fait desister de ses pretentions, que peut-étre à force de se faire craindre, il en auroit fait une loi : que je me mélasse une autresois de mes ataires, finon que j'aurois afaire à cux. Le Comte d'Isle se voiant ainsi raillé pria Mr. de Louvois de vouloir l'envoier en Catalogne, où aussibien l'on commençoit d'envoier des troupes. Car les Espagnols qui ne pouvoient soufrir que nous prissions la Hollande, avoient tâché de nous en couper les passages, se mettant en devoir de se saifir de Charleroi, à quoi toutes les forces des Hollandois les avoient affiftés. Cependant ils n'en étoient pas sortis à leur honneur, ce qui leur devoit faire connoitre qu'ils devoient songer à deux fois avant que de s'arirer sur les bras un ennemi si puissant. Le Comte d'Isle crut par là se mettre à couvert de la raillerie, mais au contraire il alla porter dans son païs une reputation qui n'auroit peut-étre pas volé si loin , s'il se fût tenu où il étoit. Quoi qu'il en soit, pendant qu'il alloit faire la guerre aux Espagnols, nous nous preparàms à soutenir celle que l'Empereur nous déclaroits. and agent of the control of the second

roit , & comme le theatre devoit être aparemment en Alface, Mr. de Turenne se mit à faire fortifier Haguenau & Saverne, sans conter Brisac, où l'on ajouta de nouvelles fortifications. Ce fut une grande joie pour les gens de guerre que ces grands preparatifs, car comme chacun ne songe-qu'à soi, on se crut à couvert de la casse qu'on aprehendoit, si le traité de Hollande se fût achevé. Pour moi qui étois trop vieux pour esperer de faire fortune dans un métier, que l'on ne commence jamais de trop bonne heure, bien-loin de m'en réjouir, i'en eus du chagrin pour l'amour du peuple, qu'on auroit bien delivré de ce malheur, fi on out voulu traiter les Hollandois un peu plus doucement dans les propositions qu'ils avoient faites de la paix. Mais on en avoit use si rigoureusement avec eux , qu'ils s'étoient resolus contre leur genie à suivre les volontés du Prince d'Orange, qui ne trouvant sa grandeur que dans la guerre, la vouloit à quelque prix que ce fût.

Le Roi qui voioit qu'il n'avoit point de Capitaine qui connût l'Allemagne comme le Vicomte de Turenne, lui fit commandement d'y rester, pendant que de son côté il avoit d'étranges afaires sur les bras. Carles Anglois que nous avions en d'abord pour compagnons dans notre entreprise, nous avoient laissés tout seuls pour démêter la fusée, & le Roi d'Angleterre en avoit été quite pour dire qu'il n'avoit pu faire autrement, & que des raisons d'Etat l'y avoient obligé. Cependant nos côtes étoient exposées à la décente des Hollandois, & nous qui étant affiftés de toutes les forces maritimes d'Angleterre n'avions pu leur rien faire sur mer, ne fumes pas affez fous pour nous aller presenter sur leur passage. Dans cette extrémité le Roi fut obligé de commander le ban & l'arriere-ban du Roiaume, & il en vint une partie en Lorraine , parce que nous craignions que le Duc qui en étoit dépotiillédepuis long-temps, ne prit un temps fi favorable M C.

## MEMOIRES

pour y rentrer. Voiant qu'une fi rude guerre s'aprétoit, je vous avoile que j'enrageai plusieurs fois de n'etre pas jeune, & que quelque obligation que l'eusse à mon bon Maitre Monsieur le Cardinal de Richelieu, je lui voulus un peu de mal de m'avoir retiré d'un métier, où tout vieux que j'étois, je me plaifois mer veilleusement. Cependant il ne faloit pas croire que l'on me vît jamais avec des gens de . mon âge, je craignois que leur compagnie ne me rendît encore plus vieux , & afectant non-seulement des manieres de jeunesse, mais encore de certains airs ridicules, moi qui avois la barbe & les cheveux tous blancs, je me cachai fous une peruque blonde, & me servis de la mode qu'on . avoit de se faire raser entierement. Mr. de Turenne avoit un certain Gentilhomme nommé Boilguiot, homme qui prenoit plaisse à porter une barbe blanche, & à étre toujours à la vieille mode. C'étoit mon fleau , & comme s'il eut pris à tâche de me faire enrager, il me parloit toujours de Locates, & de mon entrée chez Mr. le Cardinal de Richelieu. C'étoit affurément le plus bel endroit de ma vie, mais il m'étoit impossible de le foufrir, d'autant plus qu'il y ajoutoit presque toujours qu'il n'étoit qu'un enfant en ce temps-là , & que c'étoit dequoi son oncle l'avoit berce , pour . lui infinuer de jeunesse que la vertu ne manque jamais de recompense. Auffi-tôt chacun me regardoit tout étonné qu'étant fi vieux , je voulusse paroitre sijeune, & il y en avoit qui pour achever de me delesperer, me disoient qu'il faloit donc . que j'eusse prés de soixante & quinze ans. Je ne fçavois que repondre à un discours si desagreable,& rougiffant le plus fouvent , auffi-tôt de colere , que . de honte , l'éclat de mon teint faisoit dire à quelques nouveaux venus, & qui ne scavoient pas combien ils me faisoient leur cour , que pour cela il faloit avouer que je jouissois d'une parfaite santé. Ce discours ne finissoit point , & il y avoit toujours . quelquelque fot, ou quelque malicieux qui le relevoit, tellement que ce qui me pouvoit atriver de plus agreable, étoit qu'il se presentat quelque ordre pour me faire monter à cheval. Je me disois bien quelques si moi-même, que j'avois tort d'avoir cette soiblesse, & que je serois le premier à condamner celui qui l'autoit comme moi. Mais en verité qu'il se discile de se défaire de l'amour propte, & aprés avoir éprouvé moi-même ce qui m'est atrivé, que je m'empêchetai bien de blamer personne, quelque défaut que je chait connoisse.

Ce fut un plaifit que de voir arriver la Noblesse en Lorraine, fil'on n'eut fu que c'étoient des Gentilshommes, on les eut pris plutôt pour des gardeurs de pourceaux , que pour ce qu'ils étoient. Et quoi que la plupart le fussent armés de plumes , cela leur seioit aufli-bien qu'à moi de faire le jeune homme. Cependant ce n'auroit été rien que la mine , s'ils eustent fait le fervice comme il faut, Mais il ne faloit pas pretendre faire vivre dans la discipline, des gens qui avoient pour les commander , des personnes qui n'en sçavoient pas plus qu'eux, & qui même faisoient de plus grandes fautes, parce que tout ignorans qu'ils étoient, ils faifoient encore les sufifans. Ce n'eft pas qu'on n'eur tâché en faisant les Capitaines , de chercher des gens de fervice, mais il y avoit fi long-temps que la plupare l'avoient quité , que foit qu'ils n'euseut jamais fu grand' chose , ou qu'ils l'eussent oublié , ils paroissoient tout auffi neufs, que s'ils n'avoient fervi de leur vie. Le Duc de Lorraine vieu & experimenté Capitaine aiant afaire à ces gens-là, ne fut pas fort embaraflé pour les reduire , & sçachant que le Marquis de Sablé qui commandoit la Nobleffe d'Anjou , dormoit entre deux draps à la Françoise, il donna dans son quarrier, le pilla entierement, & le prit prisonnier lui-même, Si Sable eut été un homme qui eut eu quelque ambition, cette afaire étoit capable de le délesperer , mais il

M 6

étoit enleveli dans la débauche , tellement que s'il' étoit venu à l'armée, ce n'étoit qu'à son corps défeudant. En éfet , il n'avoit jamais voulu manger de guerre, que pendant la campagne de l'Isle, encore étoit-ce parce que le Duc de Sulli son beaufrere l'avoit chargé de la compagnie de cavalerie, ce Duc étant aussi propre au métier que lui. Je puis dire cela sans craindre beaucoup de passer pour. médifant, toute la terre sçait ce qui lui est arrivé en Hongrie, & que le jour du combat de St. Godard, il s'étoit pris fi fort de vin, qu'il ne put jamais monter à cheval. Il resta donc couché dans sa tente, pendant que nos gens en étoient aux mains avec les. Turcs, ce qui étant su de la Cour , il en fut si fort méprifé, qu'on envoia garnison dans toutes ses terres. Pour moi je veux croire avec tous ses amis, que cela ne lui est arrivé que par malheur , & que, c'est un fort brave homme, mais pour faire que tout le monde en cût la même pensée, il devoit faire ce qu'a fait le Duc de Villeroi , lequel aprés avoir pleié à la tranchée pendant la campagne de, l'Iste, & voiant que tont le monde se moquoit de lui, brava la mort l'hiver suivant en Comté, où il s'exposa plus que le moindre soldat.

Mais pour revenir au Marquis de Sablé , il fut emmené à Strasbourg , où le Duc de Lorraine fe tertiroit d'ordinaire avec la neuvelle époule , qui étoit de la Maison d'Apremont. Quoi que ce fût alors une fort belle personne. Prétant devenué comme elle est presentement, que depuis qu'elle a cu la petite verolle, ce vieux Duc l'avoit moins époulée pour sa beauté , que par interêt. Il avoit perdu un procés contre son pere , qui avoit duté long-temps , & de peur de lui donner la somme à quoi il étoit condamné , il avoit mieux aimé époufer la fille. Le Marquis de Sablé qui étoit bien-fait de sa personne , croiant que cette circonstance, joint à cela la grande disproportion de l'âge du Duc & de la Duchesse, étoit capable d'avoit jetté

de l'aversion entr'eux, resolut de s'en éclaireir, & comme il avoit plus de penchant à l'amour , qu'à la guerre, il crut qu'il auroit lieu de le consoler de sa prison, s'il pouvoit obliger cette belle personne de répondre à l'afection qu'il commençoit à se fentir pour elle. Il est bien dificile de dire au vrai s'il réuffit ou non dans son dessein ; si j'étois neanmoins aussi prompt à juger des choses que tous ceux qui étoient alors à Strasbourg, je ditois avec eux qu'il eut lieu d'être content; mais comme je ne fuis pas d'humeur à décider fi legerement de toutes choles, & principalement dans une afaire où'il y va de l'honneur d'une personne de cette qualité, j'aime mieux dire, que quoi que les aparences fusfent qu'il n'étoit pas malheureux , neanmoins on court risque souvent de se tromper, quandon ne juge des choses que par les aparences. Quoi qu'il en soit, cela ne laissa pas de donner de l'ombrage à ce vieux Duc , & comme le secret de mettre son esprit en repos, étoit que le Marquis de Sablés'en retournat promptement en France, il lui en facilita tous les moiens. Un autre que Sablé auroit été peut-étre plus sensible à la gloire de pousser son intrigue avec cette Princeste, qu'à recouvrer sa liberte, mais lui qui ne songeoit qu'à son plaisir, fut bien-aise de s'en retourner à Paris, où il sut bientôt consolé de son absence.

A l'égard du Duc de Lorraine, n'aiant plus rien qui troublat son repos , il emploia le temps qu'il n'étoit point obligé de donner aux armes , à des occupations qui lui étoient toutes particulieres. Il visitoit jusques aux moindres bourgeois, & il avoit plus de plaifit à étre avec eux, qu'avec des gens de qualité. Je lui avois bien vû faire autre chose pendant que j'étois à Bruxelles , il alloit danser aux chansons en pleine ruë avec les uns & les autres , & il avoit pris ce temps-là pour faire un present considerable à la fille d'une Avocat, dont il étoit amoureux. Car la mode à Bruxelles étant de donner. 278

ner des couronnes de fleurs , il lui en avoit donné une, où il y en avoit éfectivement, mais qui étoir enrichie de diamans. On avoit jugé de là qu'il faloit que son cœur fut grandement touché. En éfer, la plus belle qualité n'étoit pas d'étre fort liberal, & c'étoit au contraire ce qu'on trouvoit qui lui » manquoit. Cependant ce n'étoit pas là la seule preuve qu'il lui avoit donnée de son amitié, comme elle avoit une mere qui n'aimoit pas qu'elle vît des gens d'épée, il s'étoit déguilé plusieurs fois en homme de robe pour l'aller voir, & sa fillelui avoit fait accroire que c'étoit un President de Nanci, ce que la bonne femme avoit cru de bonne foi. Ces sortes de déguisemens étoient affez ordinaires à toutes fortes de personnes, ainsi il n'y avoit pas grand lieu de s'en étonner ; mais il en pratiquoit d'autres , où il n'y avoit que lui qui pût prendre plaisir. · Il étoit logé dans la rue des fripiers , & re l'ai vû nne fois qui s'étoit accommodé comme ces fortes de gens, & qui avoit paré le devant de la porte, de tous ses vieux habits, tellement que qui ne l'eut pas connu , l'eut pris pour être du métier. Cependant il étoit assis sur une chaise avec un tablier devant lui, caufant avec le voisin, tout de même que s'il eut été son camarade. En éfet, à moins que de le connoitre, comme je viens de dire, iln'y avoit personne qui ne s'y trompât, desorte qu'il s'y arrêta un cavalier, qui lui demanda combien il lui vendroit un buffe , qu'il voioit pendu avec les autres hardes. Le Duc lui dit qu'il devoit l'essaier avant que d'en faire le marché, & le décrochant en même temps , il le lui mit fur lui, ce que l'autre soufrit volontiers , n'aiant garde de croire que celui qui lui rendoit ce service, fût le Duc de Lorraine. Mais il ne fut pas long-temps fans en etre éclairei , le Duc d'Arfcot étant survenu avec plusieurs Officiers de guerre, ne put demeurer dans le filence, le voiant dans un état fi éloigné de celui où il devoit être; cela fit que le cavalier :

DE MR. L. C. D. R.

valier reconnoissant son erreur , remonta à deval pendant qu'ils se faisoient des complimens les uns aux autres, & emporta le buffe. Le Duc de Lorraine qui n'aimoit pas à perdre, le mit à courir aprés lui, mais l'autre aiant fix jambes contre lui deux . sa peine fut fort inutile. On le railla un peu de cet accident, lequel on crut capable de le faire renoncer à ces fortes de plaifirs qui n'apartenoient qu'à . lui, mais il y retourna peu de jours aprés, aiant l'esprit tourné d'une maniere qu'il ne se divertissoit jamais tant qu'à ces sortes de choses. Cela étoit cause qu'il étoit aimé du menu peuple par tout où il se trouvoit. En efet , il se familiarisoit continuellement avec lui , alloit manger chez le pauvre, comme chez le riche, tenoit leurs enfans fur les fonds de batême, & ne vouloit pas que ceux qui l'avoient choifi pour parrein , l'apellaffent autrement que leur compere. Il ne les apelloit auffi jamais que du même nom , & fouvent l'on voioit qu'il faisoit arrêter son carrosse à la porte d'un artifan, pour demander comment se portoit toute la maifon.

Mais pour revenir à la guerre, les ennemis se trouverent fi forts, que Mr. de Turenne fut obligé de lacher le pié, & ils prirent des quartiers d'hiver en decà du Rhin. Nos troupes cependant étoient dispersées dans le voisinage, avec ordre de prendre garde à ce qu'ils feroient ; & comme on craignoit de divers côtés, Mr. de Turenne laissa des gens de service dans chaque quartier , afin que s'il furvenoit quelque chofe, ils puffent y remedier d'eux-mêmes, sans qu'il fût obligé d'y marcher en personne. Aush il lui étoit impossible d'être par tout, & il avoit choifi de rester du côté de Philipsbourg, où les ennemis faifoient paroître de plus grands desseins. Pour moi aprés avoir fatigué extrémement pendant deux campagnes, j'étois demeure malade dans le quartier de Mr. de Pillois Brigadier de cavalerie, où aprés avoir pensé monrir.

rir, fus gueri par une espece de miracle. Car comme il n'y avoit plus d'esperance à moi , un cavalier ennemi qui avoit été fait prisonnier dans un parti, & qui étoit dans une prison auprés de mon logis, me fit dire qu'il me gueriroit, si je voulois Ini donner dequoi païer sa rançon. C'étoit si peu de chose, que je n'eus garde de vouloir marchander avec lui , & il me fit prendre un bouillon avec de l'eau de vie, du suere, de la canelle, du poivre, & une certaine pondre qu'il avoit dans une tabatiere, qui raccommoda tellement mon estomach, qu'en huit jours de temps je fus en état de monter à cheval. Je me preparai donc à aller trouver Mr. de Turenne, qui avoit eu la bonté plusieurs fois en écrivant dans le quartier , de s'informer de mes nouvelles ; mais Mr. de Pillois ne me le voulut jamais permettre , que ma fanté ne fût rafermie entierement , de sorte que dans le temps qu'il me retint ', j'eus lieu de lui rendre un service , dont il me sut bon gré, & qui sans vanité m'aquit quelque reputation , quoi que je n'y emploiasse qu'un peu d'adresse. Les ennemis assiegerent une perite ville auprés de Hombourg, & comme il étoit chargé de la défendre, il assembla les troupes du voisinage, lesquelles ne faisant que deux mille sing cens chevaux , il y trouva bien de la dificulté , parce qu'en même temps il eut avis qu'il étoit arrivé du secours aux affiegeans, de sorte qu'ils étoient pour le moins sept ou huit mille hommes. Il tint Conseil de guerre là-deslus , & chacun aiant été d'avis qu'on ne pouvoit rien entreprendre sans mettre les troupes en grand hazard, je le vis revenir siafligé , que je fis un éfort pour lui aporter quelque soulagement. J'avois oui dire que la ruse servoit quelquefois plus que la force , ainsi étant resolud'y avoir recours , je donnai tellement la genne à mon esprit , que je m'avisai d'un moien , qui eut un succes aussi avantageux que je le pouvois defirer. Ce fut d'envoier un homme du lieu avec une -

une lettre au Gouverneur, laquelle portoit que le hazard aiant voulu qu'il se fut assemblé jusques à dix mille hommes pour une revûë, Mr. de Pillois marchoit avec eux à son secours : qu'il seroit le lendemain à deux heures aprés midien presence des ennemis, & qu'il n'avoit qu'à se détendre jusques à ce temps-là, s'il vouloit être témoin de leur défaite. Ce n'étoit rien que cette lettre, & il faloit au lieu de la porter à ce Gouverneur, la rendre entre les mains de celui qui commandoit à ce siege, & il faloit aussi que celui qui la portat fût un homme qui ne sût rien de mon dessein. C'est pourquoi aiant conçû toutes choses dans mon esprit, je dis à Mr. de Pillois qu'il envoiat querir le plus riche de son quartier , & le menaçat que s'il ne portoit sa lettre surement, non-seulement il mettroit le feu à sa maison, mais le feroit encore pendre à son retour. Il eut assez de confiance en moi pour faire ce que je lui disois, & cet homme étant venu, il ne lui servit de rien de vouloir s'excuser sur la dificulté qu'il y avoit de passer au travers des quartiers des ennemis. Mr. de Pillois lui dit qu'il faloit le faire, ou se resoudre à perir, & n'y aiant point de milieu entre l'un & l'autre, il alla se preparer pour son message. Mais tandis qu'il le faifoit, mon hôte qui avoit le cœur Francois, & que j'avois gagné sous promesse d'une recompense assez considerable, prit les devans,& fut l'atendre sur le chemin, lui faisant accroire qu'il avoit afaire du côté où il alloit. S'étant ainsi joints tous deux, & aiant pris langue l'un de l'autre, celui qui éto it chargé de la lettre, lui exposa son embarras, ajoutant que quoi qu'il pût faire, il ne pouvoit manquer de perir, puis qu'étant reconnu pour espion, ce qu'il ne pouvoit éviter, il alloit étre pendu sur le champ, & que d'un autre côté s'il ne s'aquitoit de sa commission, il avoit laissé sa femme, & ses enfans entre les mains de Mr. de Pillois, qui outre le lac & l'incendie de

sa maison, leur feroit un pareil traitement quecelui qu'il aprehendoit; qu'il ne lui avoit rien caché de son dessein, qu'ainsi il lui seroit inutile de se flater: qu'il se remettoit donc entierement entre les mains de Dieu, n'aiant point de choix à saire quand il s'agissoit de son salut, ou de celui des personnes qui lui devoient être cheres à l'égal de lui-même.

Mon hôte feignit d'entrer dans son malheur . & pour gagner plus de creance dans son esprit, accusa Mr. de Pillois de cruauté. Cependant aprés bien des discours qui ne témoignoient que de la compasfion, il lui dit, que s'il étoit à sa place, il iroit se rendre à celui qui commandoit au siege, & lui diroit fous quelles menaces il avoit été obligé de se charger de la lettre : qu'il lui permettroit de la porter, ou ne le lui permettroit pas, mais que l'un ou l'autre arrivant, il mettroit toujours sa vie en Itreté, & celle de sa femme, & de les enfans : que Mr. de Pillois croiant qu'il auroit été pris en satisfaifant à ses ordres, n'auroit rien à dire, & que les ennemis de même ne lui pourroient faire de mal, voiant qu'il se seroit rendu volontairement entre leurs mains. Cet homme trouva cet expedient admirable, & s'étant déterminé à le suivre, il lui en fit mille remerciemeus. Mon hôte le voiant fibien refolu, le quita feignant que son chemin ne lui permettoit pas de marcher davantage avec lui, & s'en étant revenu fur ses pas, il trouva Mr. de Pillois qui marchoit à tout hazard avec ses deux mille cinq cens chevaux. Il lui rendit conte de la disposition où il avoit laissé son homme, & nous en conçumes une bonne esperance, nous imaginant. que les ennemis croiroient que la lettre ne contenoit que verité, d'autant plus que celui qui la leur avoit rendue avoit été prevenu avant que de partir, qu'il marchoit un puissant secours pour faire lever le siege. En éset, ils donnerent si-bien dans le panneau, qu'ils ne l'eurent pas plutôt decachetée, qu'ils resolurent de faire retraite.

282

Nous aprîmes cette nouvelle, que nous étions. encore à trois lieues d'eux, & Mr. de Pillois n'aiant que faire alors d'aller 'plus loin , reprit le chemin de son quartier, où à quelques temps de là il reçût des lettres de la Cour qui le complimentoit de cet heureux fuccés. Ce n'est pas que beaucoup de gens. ne sussent bien que j'y avois eu du moins autant de part que lui . mais comme il étoit là le General . & que c'est à eux d'ordinaire que s'arribue le bien & le mal, il n'étoit pas juste qu'il ne jouit pas du privilege que lui aqueroit sa charge. Cependant je dois dire à sa louange, que c'étoit un homme qui entendoit parfaitement bien la cavalerie, & qu'il y en avoit peu dans l'armée qui en sussent plus que lui. Il en donna des marques peu de temps aprés, lors qu'il ne voulut point charger, quelque commandement que lui en fit Mr. de Vaubrun, le jour du combat d'Einseim. Car prevoiant que les ennemis le prendroient à leur avantage, il aima mieux atendre qu'ils se fussent avances, que d'obeir, & d'etre batu. Jene dis pas qu'il fit bien de le faire, aprés avoir fervi austi long-temps qu'il avoit fait, il devoit scavoir que rien ne le pouvoit dispenser d'obeir à son superieur. Aussi quoi que cette occasion le mît en reputation de scavoir sonmétier mieux que Mr. de Vaubrun, il ne laiffa pas . de porter la peine de sa desobeissance, il fut casté. & fi on lui donna une penfion de mille écus , c'eft qu'on ne voulut pas qu'il fut dit qu'aprés avoir fibien fervi , il n'eût pas dequoi vivre le refte de fes : iours.

Au fortir de l'expedition dont je viens de parler , un Officier mevint faire un plaifant compliment , qui fut qu'aiant pris querelle avec Mr. de Montperoux , Mestre-de-camp du regiment de Roiiergue, & voulant se couper la gorge avec lui , il me prioit de lui vouloir servir de second. Je lui dis que mon service lui étoit tout aquis , & en étet je le lui rémoignai particulierement. Car au lieu de m'aller

batre comme il pretendoit, je fis ensorte qu'on l'épiât, de maniere que je l'empêchai de se perdre. Co Mr. de Montperoux étoit un fort brave homme, mais qui étoit tellement allerte, qu'on avoit de la peine à s'accommoder à son humeur. Il avoit des faillies qui faisoient rire tout le monde, mais pas une n'avoit été si plaisante, que celle qu'il cut, lors que le Roi lui donna son regiment. Car aprés que le Roi lui eut dit qu'il le lui accordoit , il le pria de lui vouloir donner le nom d'une des Provinces du Roiaume, ce qui n'étoit en usage que pour les vieux corps, & pour les petits vieux, ajoutant qu'il étoit si peu consideré dans sa Province r que si son regiment portoit son nom, il n'y auroit personne qui y voulut entrer. Le Roi trouva cette demande fort particuliere,& fur tout à un Gascon, dont la coutume est plutôt de se donner des louanges, que de se mépriser soi-même. Quoi qu'il en soit, il ne lui refusa pas sa demande, & Mr. de Montperoux le servit avec beaucoup de conrage, jusques à ce qu'enfin il lui arriva, ce qui arrive d'ordinaire à ceux qui vont long-temps à la guerre, je veux dire qu'il y fut tué.

J'étois d'un âge, comme j'ai déja dit tant de fois. à n'avoir plus gueres à vivre, ainsi je ne devois pas passer pour aimer à conserver mes jours aux dépens de ma reputation. Cependant ce que l'avois fait à l'égard de cet homme, qui m'avoit invité à lui servir de second, donna matiere de parler à mes enne. mis, & ie fus assez malheureux qu'on dit que c'étoit manque de cœur. Si j'eusse été aussi fou que j'avois été autrefois, je me serois fait de belles afaires avec tous ces médisans, mais outre que l'âge ne me rendoit plus le sang si chaud, Dieu premierement, puis le Roi me défendant la vengeance, je m'y pris d'une autre maniere pour faire voir que j'avois plus de cœur qu'eux. A la premiere occasion qui se prefenta, je priai sans faire semblant de rien deux de ces Messieurs, de vouloir venir avec moi pour reDE MR. L. C. D. R.

connoitre les ennemis, & je les menai si loin, qu'ils se tuoient de me dire que l'on m'avoit donné de l'argent pour les faire perir. Comme je vis que c'étoit tout de bon, je leur dis que je m'étonnois qu'ils euslent peur, eux qui étoient si prompts à juger mal des autres, & ne m'en retournant pas encore pour tout cela, je m'aprochai des coups de si prés, qu'ils prirent la peine de me quiter. J'eus bien ma revanche quand je fus de retour au camp je contai à leurs amis, & aux miens, comment ils m'avoient abandonné, & quoi qu'il se trouvat des gens assez charitables pour le leur aller redire, ils jugerent à propos de demeurer dans le filence, depeur qu'un homme quils avoient vû de leurs propres yeux méprifer si fort sa vie, ne fut pas toujours d'humeur à foufrir leurs médisances. En éfet, Pétois bien malheureux d'étre ainsi le sujet de tant de méchans discours pour si peu de chose, vû qu'aujourdhui il vient d'arriver une parcille avanture sans qu'on air médit de celui à qui elle est arrivée. Chacun sçait que le Marquis de Crequi aiant apellé un Colonel en duël , ce Colonel au lieu de se trouver sur le pré, comme il avoit promis, a été avertir le pere de ce Marquis qui étoit General de l'armée, & ils s'en font alles tous deux au rendez-vous,où ils ont trouvé le Marquis de Crequi avec son second. Qui a été bien furpris, ç'a été fans doute ce fils de voir son pere, à qui ne pouvant cacher le dessein qu'il avoit, il s'est jetté à ses pies, & lui a promis de n'y plus retourner. Au reste comme il n'y a que bonheur & malhe ur dans le monde, bien-loin, comme je viens de dire, que ce Colonel ait engagé par la sa reputation, on trouve qu'il en a use en homme sage. Pour montrer mon malheur, j'ai eu le chagrin de l'entendre dire à ceux que je sçavois m'avoir blâmé comme les autres. Cependant comme l'occasion n'avoit pas encore voulu que je leur eusle rémoigné ce que j'avois sur le cœur, je desirai qu'elle se put rencontrer, sur tout à l'égard d'un ....

certain fanfaron, nommé Châteaubaudot, qui si on l'en eut voulu croire, eut passé pour la perle de tous les braves. Comme je lui portois donc une certaine dent, je ne me trouvois point avec lui, que je ne prisse plaisir à lui contredire. Surquoi il étoit si reservé, que bien souvent je trouvois moimême qu'il avoit beaucoup de patience. Il faut bien croire qu'il n'étoit pas si brave qu'il le disoit. mais quoi que je dusse étre content de l'avoir mortifié tant de fois, je cherchois encore l'occasion de le pouvoir faire, & elle s'ofrit lors que j'y pensois le moins. En m'en retournant à l'armée la campagne suivante, j'arrivai à St. Disser un jour qu'il y avoit beaucoup de troupes, & j'aurois couru rifque de demeurer à la ruë, si je n'eusse trouvé un hôte, qui moiennant un écu me ceda sa chambre. J'y fis donc mettre mes hardes, & aiant l'esprit en repos de ce côté-là, je sortis pour aller voir quelques Officiers de mes amis. Mais tandis que je me promenois avec eux, Mr. de Châteaubaudot arriva dans la même hôtellerie où j'étois logé, & ne trouvant point de chambre que la mienne, prit la peine d'en faire sortir mes hardes, & de s'y camper. J'apris cela quand je fus de retour, & ne pouvant deviner qui pouvoit etre un homme si hardi , je montai en haut pour le connoître. Si je fus surpris de le voir, lui à qui je ne voulois déja pas trop de bien, il ne le fut pas moins quand il vit que c'étoit à moi à qui il avoit afaire. Mais ne lui voulant pas donner le temps de me faire excuse, je fermai sur nous la porte au verrouil, & lui dis qu'il n'étoit pas juste que pour étre arrivé une heure ou deux avant lui dans l'hôtellerie, j'eusse une chambre pendant qu'il demenreroit à la ruë : qu'il faloit qu'elle ne demeurat qu'à celui qui scauroit mieux la conserver, & mettant en même temps l'épée à la main, je ne doutois point qu'il ne fît la même cho-Mais je fus fort surpris quand au lieu de se défendre, il me dit qu'il n'avoit garde de se faire une

5

DE MR. L. C. D. R.

fi méchante querelle, qu'il reconnoissoit qu'il avoit tort , & qu'une marque de cela c'est qu'il alloit faire emporter ses hardes, si je le voulois laisser passer librement. J'eus pitie de sa foiblesse, & remettant mon épée dans le foureau, je lui dis qu'au moins il se ressouvint d'être sage toute sa vie, que j'en avois beaucoup soufert, mais que peut-étre je ne serois pas toujours d'humeur à en tant soufrir: que cependant je ne ferois pas, comme lui, quoi que j'en enfle plus de fujet; que je n'irois pas dire qu'il avoit plus de langue que de courage, mais qu'il feroit encore temps de le faire connoître, s'il n'aprenoît à le corriger. Je demeurai ainsi maitre de la chambre,ce qui ne fut pas une petite joie pour moi. Car j'avoue à ma confusion que je lui en voulois plus qu'à pas un autre, & quoi que j'eusse assez de lumiere, pour scavoir que l'on devoit pardonner, je ne l'avois jamais su gagner sur moi. Cet accident sut cause qu'il quita nôtre armée, & il s'en fut fervir dans celle de Mr. de Schomberg, qui commandoit en Catalogne. Il y eut une compagnie de cavalerie dans le regiment de Gassion, mais comme il aimoit son plaisir, il quita au milieu de la campagne pour aller voir une maitreffe, & comme il s'en revenoit il fue tué par les Miquelets.

Pont moi, itois toujours Aide-de-camp, & quoi-que le Roi en eût qui ponvoient passer pour barbons, comme étoieis le Marquis d'Angeau, & le Marquis d'Angeau, de lique le qualité de Doien. Cependant j'étois fort vigoureux, & Mr. de Turenne disoit quelque fois de moi, que c'étoit dommage que j'eussermence di tard, & que s'javois pour le métier autanc de disposition dans l'esprit, que j'en avois dans le corps, j'y aurois pu faire quelque cho-c. En éte, ; c'asser jar jout trois ou quatre chevaux, & j'étois si souvent dessus, qu'on m'apellois par derison le petit General d'Arméc. Je ne m'aticais pas toutefois ectre qualité pour m'en saite ae-

. ..

croire, je cherchois plutôt à faire plaisir, qu'à nuire à personne, & je ne sçache qu'un seul homme Mais je laisse à juger s'il qui se soit plaint de moi. y avoit de ma faute, & je veux bien prendre tout le monde pour mon juge. Il y avoit dans le regiment de cavalerie de Harcourt un Gentilhomme du Vexin nommé Bellebrune, dont javois autrefois connu le pere, qui étoit Capitaine aux Gardes, si-bien que me croiant obligé de dire au fils mes petits sentimens sur sa conduite, je l'avois averti plusieurs fois de quelques choles que je ne croiois pas lui devoir aqueiir beaucoup de reputation. En éfet, il étoit fort débauché, & quoi qu'il eut une fort honête femme, il ne laissoit pas d'en voir d'autres, & même des plus abandonnées. Cette débauche ne pouvant produire que de méchans éfers, il lui en arriva juitement ce que je lui avois predit, on le regarda dans le regiment comme un homme dont la compagnie étoit dangereuse, & il s'y fit deux ou trois afaires dont il ne fortit pas à son honneur. Pour comble de disgrace, il aporta de Paris un méchant mal, & foit qu'il n'eût pas un grand fonds de bravoure, ou que cela l'incommodar tellement qu'il ne fût pas en état de servir, il me vint prier de parler à Mr. de Turenne pour lui faire avoir permission de s'aller faire traiter. Nous avions alors les ennemis fur les bras, & ne croiant pas qu'il dût prendre ce temps-là pour s'en aller , je lui en dis mon sentiment. Il ne me voulut jamais croire, & voiant que je refusois d'en parler à Mr. de Turenne, il lui en parla lui-même. Mais Mr. de Turenne lui dit la même chose que moi, dequoi n'étant pas content, il s'en alla sans prendre congé de personne. J'avois eu raison de lui dire ce que je lui avois dit. En éfet, nous donnames un jour ou deux apres, & s'il avoit voulu atendre jusqueslà, je n'aurois pas craint alors d'en parler à Mr. de Mr. de Turenne qui étoit la bonté mê-Turenne. me, lui avoit aussi dit de se donner patience deux

OH

ou trois jours, mais n'en aiant rien voulu faite, comme-je viens de dire, il se fit casser. Dieu sçait si je parlai contre lui,& si au contraire je ne tâchai pas de l'excuser, quand on dit à Mr. de Turenne la faute qu'il avoit faite. Cependant il ne le prit qu'à moi du malheur qui lui étoit arrivé, & l'on me manda de Paris, où il étoit, qu'il me menaçoit étrangement. Je traitai cela de bagatelle, & dans le fonds je l'estimois trop peu pour le craindre. Mais j'éprouvai biétôt aprés que ce ne sont pas toujours les plus braves qui sont les plus dangereux, & qu'au contraire il n'y en a point de qui l'on se doive donner tant de garde que des làches. J'éprouvai cette venité quelque temps a prés. Je ne fus pas plutôt de retour de la campagne, que comme je venois un loir du fauxbourg St. Germain, il fortit trois hommes sur moi l'épée nue, ¿ je le reconnus à la tête des deux autres. Je ne fus pas fi furpris qu'il ne me restât encore assez de sang troid pour lui demander s'il étoit possible qu'un Gentilhomme le portat à une action fi indigne. Mais s'il l'étoit, il y avoit deja long-temps qu'il n'en faisoit plus les actions, & aprés avoir reduit sa femme à une extréme pauvreté, & s'y étre reduit lui-même, il avoit été obligé de se mettre dans les gendarmes, où je ne veux pas dire qu'il n'y ait d'honêtes gens, mais où austi je ne craindrai point de dire qu'il ne s'y rencontre de certaines perlonnes, à qui le crime ne fait pas trop de peur. avoit donc achevé de le corrompre parmi ceux-là, & c'étoit sans doute par leur conseil qu'il s'étoitporté à une vengeance si raisonnable. Cependant j'étois d'autant plus embarrassé que l'heure étoit induë, tellement que je ne pouvois esperer de lecours du guet qui s'étoir retiré. Mais je n'avois pas afaire à d'assez braves gens, pour me presser comme auroient pu faire d'autres, & aiant en la precaution de me ranger contre une boutique, je les empêchai de me pouvoir prendre par derriere. Pour moi, quand je fais reflexion au danger que je cou-

rus, je m'étonne mille fois comment aiant refolu de faire une si méchante action, ils n'avoient pas pris d'autres armes. Mais Dieu l'aiant permis de la forte, pour me donner le temps de me pouvoir sauver, je les tins dans le respect avec la pointe de mon épée, jusques à ce qu'un carrosle passa, qui étoit celui du Duc de Lesdiguieres. D'abord que mes allaffins virent les flambeaux, ils s'enfuirent, & Mr.le Dut de Lesdiguieres qui étoit dedans m'aiant reconnu à la clarté, fit arrêter son carrosse, & me demanda ce que c'étoit. Je ne lui voulus pas dire le nom de celui de qui j'avois tant de lieu de me plaindre, aiant encore la confideration de ne vouloir pas perdre un homme qui apartenoit à d'honêtes gens, je lui dis seulement que j'avois été ataqué par trois personnes, que je ne connoissois pas, & que sans luf j'aurois mal passé mon temps. Il mir pié à terre depeur de surprise, & nous marchames ainfi deux ou trois rues, fans rien trouver. Mais comme cette journée étoit destinée aux avantures, nous entendîmes aprochant d'un bâtiment neuf. & qui n'étoit encore élevé qu'à moitié, une voix plaintive qui en fortoit, & que nous reconnûmes pour être celle d'une femme. Mr.de Lesdiguieres commanda à ses laquais d'entrer dans ce bâtiment, pour voir ce que c'étoit; & comme nous les suivions, nous vimes un spectacle qui nous surprit. Nous vîmes, dis je, une fille parfaitement bien vetue, de belle taille en aparence , avec un masque sur le visage, qui accouchoit sans autre secours que celui d'une fille qui paroissoit bien neuve dans le métier qu'on lui faisoit faire. J'eus pitié de cette malheureuse, & je dis quelques paroles qui le purent faire connoitre; mais Mr. de Lesdiguieres qui n'étoit pas autrement tendre fur l'article, ne le faifant que rire de cette avanture , peu s'en falut qu'il n'obligeat cette fille à ôter son masque. Je crois même qu'il l'auroit fait fans moi , & I lui dit cent choses qui étoient capables de la defcf,

sesperer, & que je n'aprouvai pas. J'eus beaucoup de peine à l'emmener; neanmoins en étant venu à bout, i'obligeai grandement cette miserable, qui n'auroit jamais accouché sans cela. Car je voiois déja qu'elle commençoit à étoufer de crainte d'être reconnue, & si cela eut duré davantage, elle ne s'enseroit jamais sauvée. J'ens la curiosité le lendemain d'aller dans ce quartier-là, & de m'informer s'il n'y avoit point une fille vétue de telle facon, & qui étoit de telle taille. Surquoi l'on m'instruisit fi-bien, que je sus que la Demoiselle en question, étoit la fille d'un Conseiller, & qui passoit pour une Vestale. Cependant quoi que ce ne fut pas une malheureuse, son enfant ne laisla pas d'étre exposé comme celui d'une miserable servante, & le Commissaire ne faifoit que de le lever , quand je paslai dans la ruë. Si j'avois voulu j'aurois bien pu donner des lumieres là-deslus, mais confiderant qu'il ne faloit pas perdre une pauvre fille, qui sans doute avoit été trompée; je demeurai dans le filence, & je n'en ai jamais tant dit que je fais à prefent.

Cependant ce qui m'étoit arrivé à l'égard de Bellebrune, me donnant lieu de penser à ma sureté, je fus sur le point d'aller trouver Monsieur le Prince de Soubize son Capitaine, de qui j'avois l'honneur d'étre connu assez particulierement, pour esperer qu'il m'en feroit justice. Mais considerant que j'avois afaire à un miserable, je crus que je ferois mieux de me taire, & de prendre garde seulement à moi. Je me retirai donc de meilleure heure qu'à l'ordinaire, & s'il m'arrivoit de m'ennuiter, je prenois une brigade du guet , laquelle moiennant quelque petite chose , me reconduisoit jusques à ma maison. Par ce moien j'évitai toutes les embuches qu'il me pouvoit dreffer, & il ne fut pas afsez hardi pour m'ataquer en plein jour. Il y avoit trois ans que je recommençois d'aller à la guerre, & j'étois devenu si bon ménager, que j'avois amasMEMOIRES

le les trois années de ma rente, ce qui étoit bien extraordinaire dans un temps, où l'on a coutume de faire de la dépense. Mais comme je touchois cent écus toutes les six semaines à cause de mon emploi, & que d'ailleurs j'avois la table de Mr. de Turenne, je ne m'étois jamais vû si à mon aise. Cependant étant embarraffé de cet argent, je songeai à le placer, & en aiant parlé à un de mes amis , il me dit que je n'avois que faire d'aller plus loin , & que si je voulois le lui donner, il me cederoit une partie d'une certaine rente qu'il avoit fur un Gentilhomme de Provence, à qui il avoit prêté vingt mille francs pour acheter un Gouvernement : que quoi que d'ordinaire il n'y eut point d'ypotheque là-dessus, il y en avoit une neanmoins qui ne pouvoit perir, qu'il y avoit un brevet de retenue de wingt mille écus, lequel étoit pour la fureté, & pour celle de Mr. le Marêchal d'Humieres, qui avoit pareillement prêté quarante mille trancs : qu'ainfi je ne courois aucun rifque, & que je lui ferois plaifir. Tout cela me parut fort vrai , comen éset il n'y avoit pas le mot à dire. Etant done bien-aise de l'obliger, je pris mon argent, & le lui portai jusques chez lui, quoi que mon desseia cut été anparavant de le mettre à fonds perdu, ou du moins à l'Hôtel de ville. En éfet , j'aurois bien mieux fait, mais ma deftinée voulant que je ne fusse jamais qu'un gueux, je n'en eus le revenu que fort peu de temps, & le debiteur étant mort, le Roi donna le Gouvernement à Mr. de Briffac Major des Gardes du corps , sans songer qu'il y avoit un brevet de retenuë. J'avois si mal pris mes mesures , qu'au lieu de me faire faire un transport avec ga-· rentie par celui à qui j'avois prêté mon argent , je m'étois contenté qu'il m'eût subrogé en son lieu, & place. Ainfi tout mon recours étoit fur la fucceftion de Mr. de l'Arboufte, qui étoit celui qui étoit pouryû du Gouvernement, Mais comme il y avoir bequeoup plus de détes que de bien , toute ma

consolation fur que quand on auroit representé la chose au Roi, il obligeroit Mr. de Brissac à nous païer. Je l'esperois d'autant plus que Mr. le Marêchal d'Humieres y avoit interêt, lequel étoit afsez puissant pour nous faire faire justice. Celui avec qui j'avois traité ne manquoit pas austi d'amis, c'étoit Mr. de Saillant, frere de Mr. de Montauban Lieutenant-General des armées du Roi, mais si celui- ci fit tout son possible pour en avoir justice, l'autre ne s'en remua pas, & il nous dit pour ses raisons, que Mr. de Brissac n'étant pas en état de nous paier, il ne vouloit pas chagriner le Roi, qui aiant cru lui faire un present considerable, seroit obligé de tirer cet argent de ses cofres. Cela ne nous contenta pas Mr. de Saillant & moi, & comme j'avois mes raisons pour ne pas paroitre ouvertement dans cette afaire, toute la follicitation ne roula que fur Mr. de Saillant, qui à la verité ne s'y endormit pas, mais qui cependant fut trois mois avant que de pouvoir avoir aucune réponse sur un nombre infini de placets qu'il avoit lui-même dons Enfin au bout de ce temps-là, Mr. de nes au Roi. Louvois lui dit que s'il vouloit plaire au Roi, il faloit qu'il se defiftat de ses pretentions , & que s'il trouvoit quelque chose à demander, on le lui accorderoit pour recompense. C'en étoit affez dire pour nous faire voir que notre dete étoit perdue , mais Mr. de Saillant se croiant obligé pour l'amout de moi, & d'ailleurs pour l'amour de sesenfans, de n'en pas demeurer la, presenta encore divers placets au Roi, à l'un desquels le Roi lui répondit de bouche, qu'il scauroit de Mr. le Marechal d'Humieres dequoi il s'agifloit. Mr. de Saillant m'aiant dit cette réponse, je n'en eus pas plus d'esperance, & Monsieur d'Humieres s'étant déja assez déclaré, je craignis qu'il ne continuar à faire sa cour à nos dépens. Mais il en usa fort bien, & fort genereusement, car il dit au Roi que s'il ne l'en avoit pas importuné, c'est qu'il recevoit de

lui tant de bienfaits, qu'il n'en seroit pas plus pauvre, quand il perdroit quarante mille francs. Mais qu'il n'en étoit pas de même de Mr. de Saillant, lequel outre qu'il n'étoit pas riche, étoit chargé d'une grande famille. Pour ce qui est de moi, il n'eur garde d'en parler, car, comme je viens de dire , je ne paroissois point dans l'afaire, & il me sufisoit que Mr. de Saillant fit foh devoir. Il y avoit lieu de croire qu'une déclaration comme celle-là nous seroit fort avantageuse, & le Roi ou Mr. de Briffac en pouvoient étre quites pour vingt mille francs; mais aiant peur que si l'on nous païoit, il ne falût austi païer Mr. d'Humieres, on ne voulut point faire de jaloux, fi-bien que Mr. de Saillant eut pour derniere réponfe, qu'il devoit s'abstenir d'importuner davantage, & qu'il devoit plutôt chercher quelque chose pour le demander au Roi. Il s'eft neanmoins montré peu obeiffant à ces ordres, & il follicite encore aujourdhui, mais jusques-ici fort inutilement.

Cependant pour revenir à mes autres afaires que celle-ci m'a fait oublier, l'année 1675 étant deja avancée, je me preparai à retourner à la guerre avec Mr. de Turenne. Il étoit revenu si glorieux de la campagne precedente, qu'il n'y avoit rien de même. Il avoit donné quatre combats avec des forces si inégales, que tout autre que lui y auroit succombé. Mais sa prudence & sa valeur lui avoient tenu lieu de nombre,& dans le dernier il avoit chasse au de là du Rhinavec vingt-cinq mille hommes, les Allemans qui étoient pour le moins foixante& dix mille. Dans les autres endroits où la guerre s'étoit répanduë, elle avoit été également avantageule à nôtre parti. LeRoi avoit pris la Franche. Comté en personne , & Mr. le Prince de Condé qui faisoit tête au Prince d'Orange, lui avoit enlevé ses bagages à la bataille de Seneff, & fait lever le siege d'Oudenarde. Il perissoit cependant un nombre infini d'hommes dans toutes ces occasions, & la paix eut

été tout autrement avantageuse aux deux partis. Mais il y étoit survenu un obstacle invincible, le Marquis de Grana avoit été affez adroit pour faire enlever le Prince Guillaume de Fustemberg aujourdhui Evêque de Strasbourg, de la ville de Cologne, & cela avoit rompu toutes les negociations qui s'y faisoient pour le falut de la Chrétienté. Il avoit été conduit à Neustat sous bonne & sure garde, & comme l'Empereur le sçavoit engagé dans des interêts contraires, & qu'il aprehendoit son esprit, il resolut de s'en défaire, quoi qu'une action comme celle-la ne pût étre aprouvée de personne, & qu'elle fut même contraire au droit des gens. Car ce Prince étoit à l'assemblée de Cologne de la part de l'Electeur de ce nom, & la violence qu'on avoit faite de l'arrêter étoit déja affezgrande, sans la couronner par une autre qui fût encore plus blamable. On eut lieu d'étre surpris d'une telle resolution, & sur tout à l'égard de l'Empereur, qui étoit un Prince éloigné de toutes fortes de violences. Mais quelques-uns de ses Mini-Ares lui representant qu'il n'y avoit point de surere pour lui fans cela, que le Prince Guillaume aiant autant de credit dans l'Empire qu'il en avoit, toutneroit toujours les esprits du côté de ses interets , la perte fut jurée , & fi l'Empereur eut été moins pieux, il y auroit long-temps qu'il ne seroit plus. En éfet, on s'affembla dés le lendemain, plutôt pour garder quelque forme à son jugement que pour examiner son afaire, & l'Empereur voulut qu'il ne s'y trouvât que trois de ses Ministres, entre leiquels étoit le Prince de Lokovits. Ils le condamnerent donc d'avoir la tête coupée , & il fut refolu que l'execution fe feroit entre quatre murailles , &cqu'on n'en avertiroit le peuple que quand elle seroit faite. Mais le Prince de Lokovits qui n'avoit figné cette sentence qu'à regret, soit qu'il fut Penfionnaire de France, comme ses ennemis publicrent, ou qu'il vit bien que cette action feroit igno-

minicu-

MEMOIRES

minieuse à son Maitre, en envoia avertir le Nonce du Pape, à qui il fit dire d'aller trouver l'Empereur. & de le menacer de l'indignation du St. Siege, s'il passoit outre. Le Nonce qui avoit ordre du Pape de s'entremettre pour la liberté de ce Prince , n'eut garde de ne pas profiter de cet avis, il fit deman-. der audiance en même temps à l'Empereur , & l'aiant surpris extrémement en lui faisant connoitre qu'il sçavoit une chose qu'il n'avoit communiquée qu'à fi pen de personnes , l'Empereur lui demanda qui la lui avoit dite, & fit ce qu'il put pour le découvrir. Mais le Nonce lui dit qu'il lui devoit sufire de sçavoir qu'il ne lui disoit rien que de veritable, & qu'il le prioit encore une fois de faire reflexionaux suites que pouvoit avoir cette afaire. Comme l'Empereur étoit un Prince rempli de pieté, & dont la delicatesse de conscience ne lui permettoit pas de s'atirer le Pape sur les bras,il se laisla intimider de la menace que le Nonce lui avoit faite, & au lieu de faire mourir le Prince Guillaume, on se contenta de le garder dans une étroite prison. Il servit ainsi beaucoup à ce Prince d'avoir embrassé la profession Ecclesiastique, car ce fut le biais que le Nonce prit pour le sauver , insinuant à l'Empereur qu'il ne lui étoit pas permis de faire mourir un homme qui s'étoit confacré à l'Eglife, & que s'il avoit manqué, il n'apartenoit qu'au Pape de le punir.

Quoi qu'il en soit, si le Prince de Lokovits trouva ainsi moien de le sauver , il se perdit lui-même en le faisant. Car l'Empereur aiant bien jugé que ce ne pouvoit étre que lui qui avoit donné cet avis,il le fit arrêter, & en même temps fon Secretaire, à qui l'on donna la question. On ne scauroit dire tous les mauvais traitemens qu'on fit à l'un & à l'autre, ils furpassent l'imagination, car outre cette afaire pour laquelle on lui vouloit taut de mal , l'Impera. trice n'étoit pas de ses amies pour s'être opposé à son mariage. En éfet, il avoit apuié les pretentions

de celle qui partage aujourdhui la couche Imperiale, & si l'autre étoit motte plutôt, peut-étre auroitil trouvé moien de se irere de ce mauvais pas. Mais chacun lui étant contraire afin de faire mieux leur cour à cette Princesse, il stutensin envoié dans l'un de ses châteaux, où il sut gardé à vièt, jusques à ce qu'on s'en sût défait par le moieu du poison.

Toutes ces choses animoient tellement les esprits, que bien-loin qu'il y eut aucune esperance de paix , la guere s'allumoit d'une manière, qu'il y avoit lieu de croire qu'elle ne finiroit pas si-tôt. On faisoir de part. & d'autre tous les preparatifs imaginables pour faire pancher la fortune de son côté, mais avec tout cela elle se déclaroit pour nous, & devant que les ennemis se pussent mettre en campagne, le Roi avoit toujours pris deux ou trois des meilleures places. Par ce moien les Pais-bas fe minoient peu-à-peu, en quoi l'on peut dire qu'il y avoit un peu de la faute du Conseil d'Espagne, Car au lieu de ne remettre le Gouvernement de ces Provinces qu'à un homme d'une experience consommée dans la guerre, le Duc de Villahermosa qui l'avoit alors , n'avoit jamais été que Capitaine de cavalerie, surquoi l'on peut juger s'il étoit capable de s'oposer à tant de grands Capitaines, que le Roi avoit dans son armée. Les ennemis avoient un autre malheur , qui étoit de n'avoir pas d'argent pour faire des Magazins, ainsi le Roi entroit en campagne au milieu de l'hiver , & il n'avoit à combatre que les rigueurs de la faifon. Tout celà devoit les porter à faire la paix , & du moins c'étoit le sentiment de la plûpart, mais les Ministres voiant par d'autres yeux que par ceux du vulgaire, la guerre fut continuée au grand déplaitir de toute l'Europe, qui ne pouvoit qu'elle ne soufrit extremement, d'une guerre si rude, & si meurtrierc.

J'avois toujours le même emploi, & à l'âge que

208

j'avois je n'avois garde d'en solliciter d'autre. Ainsi sçachant que Mr. de Turenne devoit partir dans quelques jours , je pris les devans avec monpetit équipage. En paffant à Courtenai, je trouvai un Officier du regiment de Grana, nommé Cueillette, qui avoit été pris prisonnier à la bataille de Seneff, & qui remenoit en Allemagne une cinquantaine de soldats, qui avoient eu le même sort que lui. Ils avoient une route pour loger en païant, & les échevins étoient obligés de leur donner une grange avec de la paille. Pour ce qui cft de l'Officier , il logeoit dans une hôtellerie , & aiant fait connoissance avec moi, nous fimes trois ou quatre logemens ensemble. Je le trouvai fort honête homme, & il me dit qu'il étoit Lorrain , & qu'il avoit été nouri page de Mr. le Prince Charles aujourdhui Duc de Lorraine. Ce me fut une compagnie fort agreable, moi qui ne failois que les mêmes journées que lui, mais que j'achetai un peu cherement. Car comme nous fumes arrivés à Barfur-Seine, il me dit que l'argent lui manquoit, & que Mr. de Louvois l'aiant fait atendre plufieurs jours pour lui donner son passeport , il n'en pouvoit avoir qu'il ne fût à Mets : qu'ainfi je lui ferois un extreme plaisir de le défraier jusques-là, lui & fon monde, & qu'y étant arrivé, il me rendroit tout ce que j'aurois eu la bonté, de lui prêter. Je donnai aisement dans le panneau, & j'avoue que je fis pour lui ce que je n'aurois pas fait pour un homme de ma nation , à moins que de le bien connoître. Je lui dis qu'il n'avoit que faire de le mettre en peinai , & lui avançai tout ce qu'il eut besoin. Mais étant arrivé à Mets , il me dit que l'homme qu'il croioit y trouver, étoit hors de la ville, qu'ainfi bien-loin de me pouvoir tenir la parole qu'il m'avoit donnée, il me prioit de lui continuer mon affistance, & lui prêter ce qu'il lui faloit pour aller jusques à Strasbourg: qu'il trouveroit là mille connoissances au lieu d'une ; & qu'il n'y seroit pas plutột.

DE MR. L. C. D. R. 299

tôt qu'il me renverroit le tout fort ponctuellement, Je neme défiai point du tout que cen ef ût là qu'un conte pour m'atraper, je lui donnai encore ce qu'il me demandoit, mais comme je n'en ai point cu de nouvelles depuis, c'eft le moins que je puisfle faire aujourdhui, puis qu'il en a ufé si mal-honêtement, que de faire connoitre à tous ceux qui l'eront ces Memoires, la consiance qu'on doit pren-

dre en la parole.

Enfin Mr. de Turenne s'étant rendu bientôt aprés dans son armée , il n'eut pas plus de sujet de se louer de Mrs. de Strasbourg, que moi de Mr. Cueillette. Ils lui promirent mille choses qu'ils ne lui tinrent pas. Mais il y devoit étre accoutume, & l'année precedente ils n'avoient pas été de meilleure foi. Cela l'obligea à passer le Rhin pour prendre garde qu'ils ne livrassent leur pont auxenuemis, mais comme tous les environs de la ville. étoient ruinés , il est impossible de dire combiennous soufrîmes faute de fourages, & pendant quinze jours entiers nos chevaux ne vécurent que d'herbes , qu'on alloit arracher au-tour du camp. Le Marêchal des logis de la cavalerie remontroit tous les foirs à Mr. de Turenne, en prenant l'ordre de lui, que la cavalerie ne pouvoit plus subsister, s'il ne permettoit d'aller au fourage, car il y avoit je ne sçais combien de temps qu'il ne vouloit pas qu'on y allat. Mais il lui fit réponse qu'elle ne mourroit pas de faim , tant qu'il y auroit des feuil. les aux arbres , & qu'il faloit en cueillir. Les ennemis n'étoient gueres mieux que nous, & de part & d'autre l'on ne cherchoit qu'à faire faire quelque démarche, dont on pût profiter. Car si nous avionsun grand Capitaine pour nous conduire, les Allemans en avoient un, qui n'étoit pas un fot, & il nous l'avoit bien montré la premiere campagne, lors que feignant d'en vouloir d'un côté, il étoit tourné de l'autre, de sorte qu'il s'étoit jetté sur Bonn, sans qu'il nous eut été possible de le secourir. Quoi:

-5 CO qu'il en foit, aprés que les deux armées eurent beaucoup foufert de part & d'autre, elles s'aprocherent de fi prés , qu'on crut qu'on ne pouvoit plus eviter d'en venir aux mains. Chacun en fot ravi pour être délivré tout d'un coup d'inquietude ; mais dans le temps que Mr. de Turenne se flatoit d'un heureux succés, il fut tué d'un coup de canon par la faute de Mr. de St. Hillaire Lieutenant-General de l'artillerie; je dis par sa faute, car Mr. de Turennelui aiant dit d'aller avec lui pour reconnoitre où il pourroit placer une baterie, il s'amusa à porter un manteau rouge, ce qui faisant connoitre aux ennemis qu'il faloit que ce fut des Officiers, ils tirerent fur eux, & du même coup dont l'un fut tué, l'autre eut le bras emporté, comme il lui faisoit remarquer du bout du doigt quelque chose qu'il venoit de reconnoitre lui-même.

Un autre à ma place entreprendroit ici de representer la consternation où fut toute l'armée à un accident si funeste. Mais en verité il faudroit que j'en parlasse à tout hazard, & celle où je sus moimême fut si grande, que je n'eus pas le temps de remarquer ce que les autres faisoient. Cependant je fçais bien que tout le monde fe crut perdu , d'autant plus que le Marquis de Vaubrun, & le Comte de Lorges, sans considerer que l'état où l'on étoit demandoit qu'ils s'accordassent ensemble, faisoient des brigues pour atirer tous les Officiers à leur parti. C'étoit la perte de toute l'armée ficette mefintelligence eut seulement duré deux jours , mais les plus fages leur aiant remontré qu'il ne s'agiffoit pas en cette occasion de briguer l'honneur du commandement, mais de sauver celui du Roi, qui s'en prendroit à eux fi les choses tournoient mal par leur faute, on les fit resoudre de remettre leurs interêts entre les mains des principaux Officiers. Ils les condamnerent à tirer eutr'eux, & cela aiant afloupi leurs diferens, on commença à s'en retourner vers le Rhin , où nous avions un pout de ba-

- DE MR. L. C. D. R.

teaux. Comme nous tenions divers postes, il en falut retirer les troupes auparavant, ce que nous fimes aprés y avoir mis le feu, & entr'autres à Wilstat dont les moulins furent mis en cendre. Les ennemis qui avoient été avertis de la mort de Mr. de Turenne , dans l'instant même qu'elle étoit arrivée, voiant que nous songions à nous retirer, y voulurent mettre obstacle, & se mettant aux champs dés le moment qu'ils nous virent branler, ils nous arrêterent au passage d'une petite riviere, L'on combatit opiniatrement de part & d'autre, les uns furent animés par la mort de leur General, les autres par l'esperance qu'aiant afaire à des gens qui avoient perdu leur principal suport , la victoire leur feroit aifée; mais ni les uns ni les autres ne purent réuffir pleinement dans leur deffein , les Allemans, aprés avoir passé la riviere, furent obligés de la repasser, & comme ils y laisserent beaucoup demonde, cela fut caule que nous nous atribuâmes la gloire de cette journée. Cependant nous fumes contraints nonobstant cet avantage de suivre nôtre premier dessein , & les ennemis nous aiant reconduits jusques au Rhin, nous le passames en leur pre-

Comme mon emploi finifloit par la mort de Mr. de Turene, je fongea à me retirer, & beaucoup de gens étant dans le même fentiment que moi , nous fimes une troupe capable de nous défendre, en cas que nous fuifions ataqués. Car outre que nous étions environnés de tous côtés de gens qui nous vouloient du mal, les Allemans avoîtent encore paffé le fleuve aprés nous. & faifoient diverfes courfes. En éfer, nous trouvâmes un de leur parti avec qui nous en vinmes aux mains , & que nons cûmes le bonheus de défaire à plate couture. Celui-même qui le commandoir fut fait prifonnier, & ceux qui l'avoient pris l'aiant foüille , lui trouverent un pafféport qu'ils m'apotterent, car j'avois été choifi de toute la troupe pour commander.

N 7

. .

jusques à ce que nous fussions en lieu de sûreté. Cela me parut extraordinaire, parce que parmi nous il n'y avoit que les garnisons qui fussent obligées d'en prendre, mais il me dit qu'il n'étoit pas aussi du corps de l'armée , & qu'il étoit de certaines troupes, qui en entrant en Alface, avoient été difpersées à droit & à gauche dans des postes. En me disant cela je vis que le sang lui couloit le long de son justaucorps , ce qui me lui fit dire qu'il faloit qu'il fit blesse. Il me dit que non , car il ne le croioit pas étre , mais quand il eut vu fon fang , je le vis changer tout d'un coup de couleur, & ce qui est de plus extraordinaire , c'est qu'il mourut un moment aprés, foit que sa blessure fût grande, on comme il est plus vrai-semblable, que la fraieur eut produit cet éfet. En éfet, elle est capable de faire des choses plus extraordinaires , & Mr. le Marquis d'Uxelles Colonel du regiment Dauphin me dit encore ces jours passés, qu'à la bataille de Cassel , un de ses soldats tomba mott dans les rangs, quand il se vit sur le point de don-Quoi qu'il en soit, ce fut à nôtre grand bonheur que cet accident lui arriva, sans quoi j'étois. pris, moi, & toute ma troupe. Car à peine avionsnous fait une lieue, que nous rencontrâmes un autre parti, & qui étoit pour le moins de trois cens: chevaux. Je fus furpris ,& ceux qui étoient aux coureurs , n'aiant pas eu le temps de venir au qui vive , les ennemis s'adresserent à moi, pour sçavoir qui nous étions. Dien voulut que j'eus l'esprit present en cette rencontre , je leur dis que j'étois de la garnison, d'où étoit celui qui venoit de mourit, & pour leur faire mieux accroire que je disois vrai , je Seur montrai son passeport, qui acheva de les perfuader, fi-bien qu'ils me laifferent aller. Il est vrai que l'usage que j'ai de la sangue Allemande que je parle presque aufli-bien que la mienne, contribua beaucoup à faire passer ma feinte pour une verité. Cependant m'étant tiré fi heureusment de ce

mauvais pas, je continuai mon chemin, & arrivai en France, où l'on croioit tout perdu aprés la mort de Mr. de Turenne. Le Roi lui-même avoit aprehendé qu'il n'arrivat quelque facheux évenement, c'est pourquoi il avoit ordonné à Mr. le Prince de Condé qui étoit en Flandres, de se rendre incessament à la tête de l'armée d'Allemagne. Cela n'empêcha pas les Allemans d'ailieger Higuenau, mais le Prince de Condé s'étant mis en marche pour les combatre, ils leverent le fiege. Ils en firent autant de devant Saverne, qu'ils avoient batu trois jours entiers de plusieurs pieces de canon, & où ils avoient jetté diverfes bombes, ce qui rassura un peule Roiaume, voiant qu'ils avoient échoue devant si peu de chose. l'étois déja arrivé à la Cour , lors qu'on cut ces bonnes nouvelles , mais rien ne me furprit tant , que ce qu'on mandoit des luifs qui font établis dans ces villes, lesquels avoient trouvé le moien d'éteindre la fusée des bombes, lors qu'elles étoient prêtes de crever. Ils se jettoient à corps perdu fur elles avec des peaux de bœuf nouvellement tues , & en ôtant l'air à la fusée , ils faisoient, comme je viens de dire, que le feu s'éteignoit. Il eut été expedient à Messieurs de Gennes. d'avoir beaucoup de ces gens-là dans ce qui leur vient d'arriver nouvellement, & leur ville qui étoit la plus superbe de toute l'Europe , ne seroit pas. reduite au miserable état où elle est aujourdhui.

La mort de Mr. de Turenne étoit toujours presente à mes yeur, & si Dieu eut voulu que j'eusseu le moindre penchant pour la solitude, je crois qu'il ne m'en eut pas falu davantage pour m'aller consiner dans un Cloitre. Mais y aiant toujours eu aversion, jene pus proster de l'exemple que m'avoit laisse ce grand homme, dont le dessent etoit de se retirer dans les Peres de l'Oratoire, s'il cut pu voir renaitre la paix. C'est à ma confusion que je distout cela, & il est étrange qu'un homme qui

304 quiavoit soixante & dix ans passés, puis qu'il est temps que je l'avoue, fût encore si ataché au monde, qu'il n'y pût renoncer. Mais à dire vrai, je ne paroissois pas mon âge, comme je crois déja l'avoir dit, & si je n'étois pas beaucoup à craindre pour les femmes, je ne laissois pas encore de faire des jaloux. En efet, je fus cause qu'un Gentilhomme de Picardie dont on me permettra de taire le nom, fit un tour à sa femme, lequel étoit capable de lui faire bien des afaires, fi on l'eut été denoneer. Etant devenuë extrémement malade, il fit faire un habit de Cordelier, parce qu'il sçavoit qu'elle avoit coutume d'aller à confesse à ceur de cet Ordre, & aiant gagne son laquais, il fit en forte que quand elle l'envoia querir son Confesseur ordinaire, il lui vînt dire qu'il étoit malade, mais qu'il lui alloit envoier un de ses compagnons. Cependant le mari endossa son habit, & Etant entré dans sa chambre , où il n'eut garde d'étre reconnu à cause de l'obscurité, il commença à faire un étrange personnage auprés d'elle. Car en même temps qu'il faisoit le Confesseur, a il s'enquit si particulierement si elle n'avoit point d'atache pour moi, qu'elle ne put comprendre comment aprés ce qu'elle disoit, il la rebatit cent & cent fois de la même chose. Il tâcha encore de s'éclair. cir de quelques autres soupçons qu'il pouvoit avoir, & fij'en dois croire ce qu'elle m'en dit le lendemain, il n'aprit rien que ce qu'elle vouloit bien que tout le monde sût. Mais la verité est qu'elle le reconnut à la voir , ce qui lui fit prendre toutes ses precautions. Cependant elle fut affez habile pour n'en pas faire semblant, ainsi ils abuferent l'un & l'autre, de tout ce qu'il y a de plus facré dans la religion : l'un pour découvrir si elle ne lui étoit point infidele, l'autre pour le guerird'une maladie , qui ne servoit qu'à ronger son esprit.

Pendant que j'étois à passer ainsi mon temps , les trou-

troupes du Roi étoient occupées à repousser les ennemis, à qui il ne tint que d'entrer dans le Roiau-Car la mort de Mr. de Turenne ne fut pas le seul malheur qui nous arriva, nous en eumes encore un autre auprés de Treves, où le Marêchal de Crequi futtellement batu, qu'on n'avoit jamais our parler d'une pareille défaite. Chacun veut, aumoins ceux qui ne sçavent pas de quelle maniere les choses se sont passées, que l'accident qui arriva à Vignori Gouverneur de Treves, en fut la caufe. On veut dis-je qu'étant convenu avec Mr. de Crequi de charger les ennemis en queue, & qu'aiant été tué sur ces entrefaites, sans que ce General en eût le vent, il lui fut impossible de prendre toutes ses precautions. Mais il faut qu'on se desabuse, Mr. de Crequi sçavoit des la veille que son cheval lui avoit cassé le cou,& le Lieutenant de Roi de Treves le lui avoit envoié dire par. un Lieutenant de cavalerie qu'il avoit détaché exprés. Tout ce qui tut cause de son malheur, fut, qu'au lieu de deux cens chevaux à qui il avoit permis d'aller au fourage, toute la cavalerie y alla, fi-bien que quand les ennemis parurent, il n'y avoit personne pour combatre. Quoi qu'il en soit, cela eut bien embarrassé la Cour, files ennemis eussent su le servir de leur avantage, mais la jaloufie qu'ils avoient contre le Duc de Lorraine, qui avoit gagné ce combat, fut cause qu'il ne fut suivi que de la prise de Treves,

J'avois pris un cerrain train de vie depuis quatre ans qui m'étoit fort agreable, & quoi que je ne dusse plus aimer que le repos, celui où j'étois m'ennuioit tellement, que j'eusse voulu tetournet à la guerre, s'il s'en streprent equelque occasion. Mais comme chacun me connoissoit; j'avois honte, si cela se peut dire aiuss, d'aller demander de l'emploi à mon âge, & je demeurois sans rien saire, malgré moi. Je ne sçais si le chagrin que j'en avois ou autre chose me rendit malade, mais ensia

je commençai à m'alliter, & dans sept ou huir iours je fus dans un fi grand danger, qu'on crut que je n'en réchaperois pas. Mon mal étoit la dissenterie, & quoi qu'il n'y ait rien qui abate tant , j'étois d'une si bonne constitution, que quand je n'aurois eu que vingt cinq ans, je n'aurois pas eu plus de force. Ainsi j'étois bien éloigné de croire que je fusse si mal, & ce ne fut que mon valet de chambre qui me l'aprit, car le voiant pleurer comme un enfant, je voulus scavoir pourquoi, & il me dit que c'étoit parce que le Chirurgien lui avoit affuré que j'étois un homme mort. Je dis le Chirurgien, parce qu'il faut sçavoir que j'étois tombé malade à la campagne, & que n'y aiant point de Medeciu que bien loin, je n'avois pas voulu qu'on en fût querir. Ce discours ne m'efraia pas, mais voiant que mon mal empiroit plutôt que de diminuer, j'envoiai chercher une litiere à Paris, dont je n'étois éloigné que de douze lieues. Y étant arrivé je mandai un Medecin nommé Jonequet, dont j'avois coutume de me servir, & la premiere chose qu'il me demanda, fut si j'avois été débauché. : le lui demandai ce que cela vonloit dire, car je scavois qu'il y avoit plusieurs fortes de débauches, & je n'avois pas haï les femmes en mon temps. Mais il me dit qu'il vouloit parler du vin, ajoutant que si cela étoit , il ne faloit point me le mcher , & qu'il étoit impossible que j'en réchapasse. Je lui dis que non, à quoi il me répondit qu'il y avoit. donc encore quelque esperance, cependant qu'il ne m'affuroit de rien , comme j'étois vieux , c'est pourquoi il me confeilloit d'envoier querir un Prêtre, & de me mettre toujours en bon état. le le crus, & m'étant remis entre les mains de Dieu. il essaia en-suite ses remedes pendant cinq mois entiers, durant lesquels je pris toujours medecine, de deux jours l'un. C'est une chose que l'on aura peine à croire, & qu'un homme qui avoit prés de foixante & onze ans, ait pu refifter pendant un fi longDE MR. IL. C. D. R.

long-temps, à un mal qui a coutume de trousser. les plus jeunes & les plus vigoureux en moins de rien. Mais Dieu sçait, si je mens en la moindre chose, & si au contraire il y eut rien de plus terrible que le mal que je ressentis. Quoi qu'il en soit, apres plusieurs consultations qui furent faites pendant ce temps-là, mon Medecin m'étant venu voir à son ordinaire, me dit qu'il se faisoit un reproche de prendre mon argent, & me soulager si peu: qu'aiant essaié tout ce qu'il pouvoit sçavoir dans la Medecine, & tout ce que pouvoient içavoir ceux qu'il avoit apellés en consultation, il ne vouloit plus me rendre de visites interessées : que tous les remedes qu'il m'ordonneroit étoient plutôt capables de me nuire, que de me soulager, qu'ainfi il me viendroit bien voir comme mon ami, mais plus comme mon Medecin. C'étoit me dire en peu de paroles qu'il m'abandonnoit, & que je n'avois plus que faire de songer à te monde. Cependant quoi que mon âge, & mon mal me dussent faire peur, je n'en eus point du tout, & le priai seulement de continuer à me venir voir comme il avoit de coutume. Mais comme c'étoit un bon homme, il ne voulut plus prendre de -mon argent, & quoi que mon mal durât encore quatre mois, il en usa toujours de même. Je mentirois si je disois que pendant ce temps-là je fus aussi tourmenté qu'auparavant, j'eus à la verité un peu plus de repos, mais enfin comme j'étois encore bien éloigné de la fanté, & que je la youlois recouvrer à quelque prix que ce fur, j'eus recours à mille charlatans pour me donner quelque foulagement. Je pris donc encore un nombre infini de drogues, mais ne faifant pas mieux que celles de Mr. Joncquet, j'envoiai querir Frere Ange Capucin, qu'on m'avoit indiqué comme un homme admirable. Etant venu je me plaignis à lui du long-temps qu'il y avoit que je soufrois, & comme j'atendois qu'il me dit quelque chofe pour me con-

foler, il me répondit avec un air impitoiable, qu'il en avoit bien vû d'autres qui avoient soufert plus long-temps que moi : que Mr. le Duc de Luxembourg avoit eu le même mal quatre ans entiers, & qu'il me ponvoit bien arriver la même chole. Si j'eusse pu le batre l'entendant parler de la sorte, je crois que je l'eusse fait, mais j'étois si foible que du moindre sousse ou m'auroit jetté de l'autre côté. Ainsi étant obligé de tout soufrir, je lui demandai s'il pouvoit me donner quelque chose qui me soulageat, & fur tout qui me put faire prendre quelque repos; car à proprement parler, il y avoit huit mois que je ne dormois point, & c'étoit ce qui m'abatoir encore davantage. Pour faire sa paix avec moi, il m'aporta le lendemain un cirop merveilleux, pour ce que je lui demandois, & qui outre cela étoit si agreable au goût, que je crus en le prenant prendre de l'eau de framboife. Je dormis douze heures durant sans me réveiller, & étant venu voir quel éfet avoit fait son remede, je l'embraffai, & l'affurai que je ne tiendrois plus dorenavant la vie que de lui. Mais c'étoit chanter vicctoire un peu trop tot. Tous les autres qu'il me donna bien-loin d'avoir le même succés, ne firent qu'irriter la nature, & tout ce qui m'en resta, fue que je n'eus point de peine à les prendre, étant tout auffi agreables que le premier. Je congediai donc Frere Ange comme j'avois congedie les autres, & je crois que ce malheureux mal me dureroit encore , si Madame d'Ort sœur du Marquis de Feuquieres, ne fût venuë à Paris. l'étois de ses amis, & avois toujours été de ceux de fon mari; lequel étoit un brave Gentilhomme. Ainsi aiant demandé de mes nouvelles, & su le pitoiable état où j'étois reduit, elle me vint voir ,& m'aporta elle-même d'un certain pain qu'elle fait en forme de pain d'épice, dont je n'eus pas plutôt mangé, que ne trouvai gueri. Depuis ce temps-là j'en porte toujours avec moi, & je puis dire que je lui suis redevable de la vie. Com-

DE MR. L. C. D. R. Comme on ne pouvoit avoir été plus bas que j'avois été, Dieu me toucha le cœur si-bien que je ne fus plus si insensible aux choses qui le regardoient. Je m'accoutumai à aller à l'Eglile plus souvent que jen'avois de coutume, & en un mot je longeai qu'il faloit mourir. Cela fut cause qu'aiant ou'i parler d'un certain Capuein nommé le Pere Mare d'Aviano, qui passoit pour faire des miracles, j'eus curiofité de l'aller voir. Je partis donc exprés de Paris , & fus en Flandres , où l'on an'avoit dit qu'il étoit. Mais aiant apris qu'il en étoit parti pour aller en Allemagne, je me mis à le suivre, & l'arrapai dans la Gueldres. Je n'eus pas besoin de m'informer où il étoit, le chemin étoit couvert de monde, qui poussé de même devotion que moi . venoit de tous côtés pour le voir. Mais quoi que chacun s'empressat de me dire qu'on lui avoit vu guerir des malades, & même des estropiés, j'eus beau ouvrir les yeux , je ne vis rien de ce qu'on difoit, & tout ce que je pus remarquer, fut que ce bruit s'étoit si-bien répandu dans toutes les Provinces voifines, qu'il n'y avoit jamais moins de cent mille ames par tout où il faisoit quelque séjour. En éfet, ni plus ni moins qu'à l'entrée de quelque grand Prince, on drefloit des échafauts, & on louoit les fenêtres pour le voir passer. Mon zele m'aiant porté à faire comme les autres, je ne fus pas long-temps fans m'en repentir. L'échafaut Tur lequel j'étois, étant venu à rompre, je tombai de lept ou huit piés de haut, & j'eus le bras caf-C. Plusieurs eurent le môme accident, ou du moins un pareil, & quoi qu'on die que la consolation des miserables, soit d'avoir des compagnons, cela neanmoins ne me foulagea nullement, d'autant plus que je me voiois dans un païs, où il n'y a rien de plus rare que de trouver de bons Chirurgiens. En éfet , quoi que j'eusse demandé le meil-

leur , il en vint un qui n'en fçavoit pas tant que nos aprentifs de France ,& aprés m'avoir bien fait fou-

## MEMOIRES

frir pendant trois semaines, je me trouvai si mal gueri, que ce fut à recommencer. Je me repentis mille fois de ma devotion, & ne voulus gueres de bien à ceux qui m'avoient parlé du Pere d'Aviano, mais tout cela ne me gueriflant pas, je me vis reduit ou à porter mon bras à Paris, en l'état où il étoit, ou à suivre un conseil qui m'étoit donné d'aller trouver le boureau de Ruremonde. Cet homme scavoit raccommoder les os, austi-bien qu'il les sçavoit casser, & sa reputation étoit si grande, que plusieurs Genrilshommes qui m'étoient venu voir , m'avoient affuré que c'étoit la ressource de tous ceux qui se sentoient mal gueris. Il me fut bien rude de me remettre entre les mains d'un boureau, mais considerant qu'outre que je risquerois beaucoup de vouloir aller à Paris en l'état où j'étois, je soufrirois comme un damné, il me fut force d'en prendre le parti. Etant arrivé à sa maison, je lui dis pourquoi je venois, & s'il pourroit me foulager, à quoi m'aiant répondu d'un air de boureau, qu'il en avoit bien gueri de plus incommodés que moi, il me tâta mon bras, & foit qu'il s'y prit un peu rudement , ouque l'ayerfion que j'avois pour la personne me fit croire qu'il m'avoit bien fait du mal, je fis une grimace qui lui auroit deplu s'il y eut prisgarde. Cependant aprés m'avoir dit, que celui qui m'avoit penfe, n'etoit qu'un ignorant, ce qu'il me voulus prouver par des termes de l'art, que j'ai oubliés, il me demanda fi je n'avois personne pour me tenir, pendant qu'il feroit fon operation. Je lui dis que non, mais qu'il n'en étoit pas necessaire, que j'avois du courage, & quelque mal qu'il me fit, il ne me verroit pas feulement fourciller. Il branla la tête à ces paroles, ce qui étoit la même chose, que s'il m'eut dit qu'il n'en croioit rien. Autsi me répondit-il qu'il n'étoit pas affez fou pour l'entreprendre sans secours, & que puis que je n'avois pas eu la precaution d'amener quelqu'un avec moi, il faloit

DE MR. L. C. D. R.
faloit que j'atendisse segens, lesquels étoient allés saire une petite execution jusques à deux lieües
de là. Cette petite execution étoit qu'ils étoient

de là. Cette petite execution étoit qu'ils étoient allés roüer un homme, qui avoit tué fa femme; ainfi en étant revenus les mains encore toutes fanglantes, ils m'empoignerent ni plus ni moins qu'ils faifoient les criminels. Leur maitre me prit alors le bras, & mele caffa dans un inftant, ne fe fervant pour cela que de fes mains. Ce fut avec une fi grande douleurs qu'il avoit eu raifon de vouhoir que l'on me vitur; cependant je n'eus pas lien de merepentit de m'étre adreffé à lui, il me tira d'afaire en peu de jours, & depuis ce temps-là je me fers de mon bras, comme fi re n'en avois jamais

été estropié.

Cependant la guerre aprés avoir encore duré deux ou trois ans, s'étoit enfin terminée par un traité de paix, qui s'étoit fait à Nimegue. Le Roi y avoit eu toute sorte d'avantage, aussi-bien que dans ses campagnes. Car il avoit trouvé le secret de diviser ses ennemis, de sorte qu'au lieu de demeurer dans l'alliance qu'ils avoient faite, ils n'avoient songé qu'à faire leur traité particulier. C'étoit une faute si terrible, qu'il n'y en avoit point de pareille, ausli ne furent-ils pas long-temps sans s'en apercevoir. D'abord que le Roi les vit divisés, il se servit en grand politique d'une conjoncture si favorable, & comme il avoit éprouvé pendant la guerre que son Roiaume ne seroit jamais en repos, tandis que Luxembourg demeureroit aux Espagnols, il songea à l'avoir pour recompense d'Aloft, qu'il pretendoit lui apartenir. Cette pretention n'étoit pas fi chimerique que beaucoup de gens ont voulu dire, le Roi avoit pris cette ville pendant le cours de cette guerre, & comme il étoit porté dans le traité de paix qu'il demeureroit le maitre de ses conquêtes, à la reserve de celles qui étoient specifiées qu'il devoit rendre, il pretendoit que celle-ci n'y étant point comprise, elle lui

devoit apartenir indubitablement. Toute la question rouloit sur ce qu'il n'y avoit point tenu de garnison, ainsi les Espagnols disoient de leur côté qu'elle étoit revenue en leur pouvoir , ausli-tôt qu'elle avoit été abandonnée, mais le Roi répondoit qu'il l'avoit laissée à la garde des habitans, qui en étoient toujours demeures les maitres, desorte qu'il faloit suivre le traité de Nimegue au pié de la lettre. Enfin c'étoit une dificulté qu'il faloit vuider par les armes, ou tout du moins remettre à l'arbitrage du Roi d'Angleterre, qui avoit été mediateur de la paix, & qui en étoit le garant. Mais comme ce Prince étoit un peu suspect aux Espagnols, ils aimerent mieux nommer des Commiffaires pour s'accommoder à l'amiable. Le Roi en fit autant de son côté, & l'on choisit la ville de Courtrai pour le lieu de l'assemblée, laquelle n'aiant produit que des altercations entre les uns & les autres, le Roi qui avoit la force à la main, fit investir Luxembourg.

Chacun trut qu'aprés cette hostilité la guerre alloit recommencer plus forte que jamais, & les Princes voifins en furent si allarmés, qu'ils deputerent des Ambassadeurs aux deux Couronnes, ou pour mieux dire chargerent ceux qu'ils avoient auprés d'elles de leur remontrer, combien il leur feroit plus avantageux à l'une &à l'autre de terminer les choses par la douceur. Mais quelque peine qu'ils pussent prendre, il leur fut impossible d'y réussir. Le Roi voulout avoir Alost, ou Luxembourg, & les Espagnols voioient également de l'inconvenient pour eux à ceder l'un ou l'autre. Car en cedant Luxembourg, ils se fermoient la porte de l'Allemagne, où confistoit route leur ressource, dans l'impuissance où ils se trou voient. Si d'un autre côté ils cedoient Alost, c'étoit le défaire du revenu le plus liquide qu'ils cussent en Flandres, ce Bailliage leur raportant jusques à seize cens mille livres de rente. D'ailleurs il s'étendoit jusques aux portes de Gand . Gand, & pas fort loin de Bruxelles, tellement que c'étoit reduire ces deux grandes villes en un état deplorable, & pour tout dire en un mot, dans la necessité de se rendre d'elles-mêmes. Le Roi qui avoit bien plus d'envie de Luxembourg, que d'Aloft, étoit le premier à leur dire que l'un les accommoderoit mieux que l'autre, mais comme tout ce qui venoit de lui étoit suspect, il n'avoir pas le don de les persuader. Cependant Lurembourg demeuroit toujours bloque, sans que pour cela il fût permis de recourir à la force, pour s'ouvrir les passages. Le Roi d'Espagne qui ne se sentoit pas en état de resister à un Roi si puissant, avoit envoié ordre aux siens d'éviter les voies de fait, tellement que quand les soldats se rencontroient l'un l'autre, ils se batoient à coups de baton, ou à coups de poingt, quoi qu'ils eussent chacun une épée à leur côté. On aura de la peine à croire ces choses dans les siecles à venir, mais comme il n'y aura point d'Historien qui n'en fasse mention, cela sera cause que les plus incredules seront obligés de se rendre. Si je raporte toutes ces choles, ce n'est pas pour y avoir été present, ni par la demangeaison que j'ai de vouloir parler d'une matiere, qui a déja occupé la plume de tant d'écrivains; je m'en serois bien abstenu, si ce n'est que je m'y suis trouvé interessé dans la personne de mon neveu, dont j'ai parle tantôt, & à qui il arriva un accident qui auroit été cause de sa perte, s'il n'eut eu de bons amis.

Il avoit quité le regiment du Roi, où j'ai dit que je l'avois mis, & s'étoit jetté dans la cavalerie où fon inclination le portoit. Il avoit été fait Capitaine pour une belle action qu'il avoit faite, & quoi qu'il ne fied pas bien à un oncle de donner des louanges à fon neveu, je ne puis m'empêcher de dire qu'il étoit en quelque reputation dans le regiment. Cependant le malheur voulut qu'il perdit en nn jour l'eltime qu'on pouvoit avoir pour lui, ce qui arri-

## MEMOIRES

va moins toutefois par sa faute, que parce que son action fut cause que Luxembourg ne tomba pas entre nos mains. Comme il y avoit deja quelque temps que nous étions devant, la garnison manquoit de beaucoup de choses, & sur tout d'argent, tellement que le Gouverneur ne pouvant plus la faire subsister, s'il ne lui en venoit de quelque endroit, il resolut d'envoier quelqu'un à Bruxelles pour en aporter. Il jetta les yeux sur le Comte de Walfaffine, & fur deux autres Officiers, & leut donna pour escorte le Capitaine Gregoire, vieux soldat qui connoifsoit tous les chemins à plus de vingt licües à la ronde." Il trouva moien de les faire passer, mais comme nous avions des gens dans - la ville, qui nous avertifioient de tout, non-seulement nous fûmes quelques heures aprés qu'ils étoient sortis, mais encore ce qu'ils étoient allés faire à Bruxelles. On les auroit bien fuivis si l'on avoit voulu, mais on se contenta de mettre des espions en campague, afin qu'on put être averti à point nommé de leur retour. Ces espions nous fervirent fi-bien , qu'étant arrivés à une journée de la ville, on en eut avis, tellement ou'on detacha divers partis, dont mon neveu en eut un à commander. Le hazard voulut même que le Capitaine Gregoire tombat dans son embuscade, & comme il n'avoit que dix-lept Maitres, & que mon neveu en avoit bien foixante, il crut à propos de faire retraite. Il se retira du côté de Treves , & mon neveu l'aiant poursuivi, le serra de si prés, qu'il fut obligé d'entrer dans la ville. Mon neveu le presenta à la porte presque aussi-tôt que lui, mais les Allemans n'aiant pas envie de nous favorifer, lui en refuserent l'entrée, sous pretexte qu'il faloit en aller demander permillion au Gouverneur. Mon neveu eut beau protester que le Roi se vengeroit de cette perfidie, ils le firent atendre une bonne demie heure, pendant laquelle le Capitaine Gregoire & le Comte de Walfalline delibererent ce qui

DE MR. L. C. D. R. qui leur étoit plus expedient , ou de demeurer dans la ville, ou de passer outre. Le premier leur semblant le meilleur, ils visiterent une hôtellerie, au derriere de laquelle aiant vû une fausse porte, ils mirent un tas de fumier au devant. Le Gouverneur de Treves sçachant qu'ils avoient pris toutes leurs precautions, fit alors ouvrir les portes à mon neveu, & celui-ci aiant su que les Espagnols étoient dans cette hôtellerie, il logea son monde tout proche. Il visita lui-même tous les environs, vit le tas de fumier dont je viens de parler, mais n'aiant jamais cru qu'il y eut là une poite, il se contenta de mettre des sentinelles à quelques autres endroits. Cependant Gregoire pour . lui ôter la pensée qu'il songeat à s'en aller, fit grand bruit dans l'hôtellerie, comme s'il eut été en débauche, & même parut aux fenêtres le verre à la main. On continua le même bruit pendant toute la nuit, ce qui fit croire à mon neveu que c'étoient toujours les Espagnols. Mais c'étoient des Allemans qui avoient pris leur place, & ils s'en étoient alles par la fausse porte, dont ils avoient ôté le fumier. Mon neveu ne reconnut le tour de souplesse qu'à la pointe du jour, & aiant pris langue, il sut qu'ils étoient alles du côte de Coblents, & les suivit. Quoi que Gregoire eut beaucoup d'avance, ses chevaux se trouverent si fatigués, qu'il eut peur d'étre pris avant que de pouvoir arriver à la ville, c'est pourquoi aiant trouvé une chapelle sur le chemin , il y fit entrer son monde, resolu d'y tenir bon, si mon neveu l'ataquoit. Mais le destin voulut qu'il ne songeat point qu'il pût étre dedans, tellement qu'aiant passé sans la faire reconnoitre, Gregoire en sortit, & confeilla au Comte de Walfassine, & aux deux autres Officiers qui étoient porteurs de l'argent, de se hazarder à passer seuls. C'étoit le meilleur conseil qu'il leur pouvoit donner, car nos gens ne

s'en fioient pas fi-bien aux partis qui étoient déta-

chés, qu'ils ne fusient su les ailes de côté & d'antre. Le Comte de Walsassine le crut, il partit avec les deux Officiers, & se jetta dans les bois, mais il y demeura trois jours devant que de pouvoir pasfer, si-bien que si la faim ne l'avoit obligé de donner quelque chose au hazard, il y seroit demeuré davantage. La fortune savorita son entreprise, il pasla la nuit entre deux escadonos sans être découvert, & il arriva tout à propos à Luxembourg, où la distec d'argent étoit si grande, que s'il cut tardé davantage, le Gouverneur ne se sout plus que faire.

Pour ce qui est du Capitaine Gregoire, il roda long-temps dans les bois, devant que de pouvoir passer. Cependant comme tout le pais étoit dans les interêts d'Espagne, il eut des vivres en abondance, ce qui lui donna moien d'atendre une occasion favorable. Enfin il la rencontra telle ou'il la pouvoit desirer, & le Gouverneur qui étoit toujours en peine, jusques à ce qu'il revînt, fut ravi de voir qu'il n'avoit pas perdu un seul homme. Comme nous avions des nouvelles à tous momens de ce qui se passoit dans la ville, on fut fort en colere contre mon neveu, de ce qu'il l'avoit ainsi laissé échaper. On en écrivit en Cour, & par bonheur pour lui , j'étois allé ce jour-là à St. Germain. J'avois quelques amis au bureau, & entr'autres Mr. de Charpentier Commis de Mr. de Louvois, homme fort honête, & fort obligeant, & qui sans abuser de sa fortune, a toujours taché de rendre service à tout le monde. M'aiant rencontré au fortir de la Messe du Roi, il me dit qu'il me prioit de venir dîner avec lui, dont cherchant à m'excuser, parce que j'avois promis à une autre personne; Je ne vous en prie pas, me dit-il à l'oreille, pour la bonne chere que je vous ferai, mais pour vous avertir de, quelque chose qui vous regarde. Il ne m'en put dire davantage dans ce moment, parce qu'il y avoit un homme avec lui, à qui il ne vooloit pas donner à connoître ce qu'il avoit à me dire; mais cela me sufisant pour rompretoute autre partie, je m'y en fus, & apris de lui ce que je viens de dire. Aprés l'avoir bien remercie de ce service, je lui demandai ce que j'avois à faire, à quoi il me répondit, que je devois voir Mr. de Louvois, & ne me pas étonner de tout ce qu'il me diroit : que je le laissasse décharger sa bile, & tâchasse seulement de lui faire connoitre, que ce malheur pourroit bien étre arrivé à un autre qu'à mon neveu; qu'il n'avoit jamais eu le malheur de lui déplaire que cette fois-là, & que s'il avoit la bonté de lui vouloir pardonner, cela l'obligeroit à étre plus circonspect à l'avenir. dit encore quantité de choses que je suivis ponctuellement, mais je le trouvai si en colere, que bij loin de me vouloir écouter, il me dit qu'il faloit faire le procés à un homme comme lui: qu'en prenant le Comte de Walsassine, il obligeoit Luxembourg à se rendre, & qu'il alloit de ce pas informer le Roi de l'obligation qu'il lui avoit. jettai à ses pies pour le conjurer de n'en rien faire, mais il n'étoit pas homme à se laisser gagner par les prieres; de sorte qu'il auroit fait ce qu'il disoit, s'il ne fût arrivé par bonheur un courier, lequel étant entré dans son cabinet, me donna le temps d'aller chercher des amis pour lui parler. Mr. le Grand-Maitre fut celui qui m'y fervit le plus, & il ne le voulut jamais quiter, qu'il ne lui eut promis la grace de mon neveu. L'aiant ainsi obtenue, ie lui mandai à qui il en avoit l'obligation, afinqu'il ne parût pas ingrat. Mais je lui recommandai fur tout de remercier Mr. Charpentier, sans qui il m'auroit été impossible d'empêcher son malheur.

J'avois connu Mr. le Grand Maitre par le moien de la Duchesse de Vitti, la meilleure semme qui fut jamais, & de qui j'aurai toujours bonne opinion, quelque chose qu'il y aire u à dire à saconduire. Aussi quelque obligation que j'ensse à ce Seigneur, voiant dans une vistre que je lui étois allé

. . .

faire, qu'il se mettoit à la déchirer, je le priai d'avoir la bonté de vouloir s'abstenir de pareils discours, lui faisant connoitre que je sortirois plutôt que de les entendre. Il me dit qu'il me scavoit bon gré de prendre ainsi le parti de mes amies, & qu'il ne faloit pas que je crusse que s'il en parloit mal, ce fût par médifance, qu'il n'avoit lâché ces paroles que pour voir si je pourrois l'excuser, que tout le monde lui venoit dire qu'elle avoit un certain Allemand chez elle, qui de laquais étoit devenu valet de chambre, & de valet de chambre écuier: qu'il ne vouloit rien de dire de plus, parce qu'elle étoit de ses amies, mais que s'il en faloit croire la médifance, elle avoit tant d'afection par lui, que le mieux qu'on le put interpreter pour elle, c'est qu'il y avoit un mariage de conscience entr'eux. Je ne sus qui pouvoit l'avoir sibien instruit, car la verité étoit que cette Dame se laissoit tellement conduire par ce malheureux, qu'il n'y avoit personne qui n'en jugeat du mal. Mais dans le temps qu'il me tenoir ce discours, Mr. de la Tour entra, qui avoit époulé Mademoifelle de Vitri, & je crus que c'étoit lui, pour se venger de l'obstacle que cette Dame avoit aporté à son mariage. Sa venuë fut cause que nous interrompîmes cette conversation, mais me croiant obligé d'en avertir Madame de Vitri, je pris mes precautions, afin qu'elle ne le pût trouver mau-Je lui dis donc que si elle vouloit prendre en bonne part une chose que j'avois à lui dire, je lui donnerois un avis qui lui seroit bien salutaire. Elle me dit que je n'en devois point douter , & aprés m'avoir dit assez de choses honêtes, pour me faire croire que je l'obligerois, je lui dis que je m'étois trouve chez un Duc, lequel m'avoit dit tant de choses de la maniere dont elle vivoit avec son écuier, que tout son serviteur que j'étois, j'avois eu beaucoup de peine à justifier sa conduite : que cela ne venoit pas cependant d'aucun soupçon que j'eusse de sa vertu, que j'en répondrois corps pour corps, mais que si elle me permettoit de lui parler fincerement, & en ami, son éculer n'étoit qu'un homme à donner les étrivieres : que comme il sçavoit les bruits qui couroient d'elle & de lui dans le monde, au lieu de les faire cesser en se montrant sage, il cherchoit à les augmenter en faisant croire ce qui n'étoit pas : que je sçavois de bonne part qu'il avoit pris de l'argent sans conter dans sa cassette, devant des gens qui l'avoient été voir, & cela pour leur infinuer feulement, que qui avoit pouvoir de mettre ainsi la main dans une chose si precieuse, n'a voit rien qui lui fut défendu : que je lui marquois cette particularité, comme la premiere qui se presentoit à mon imagination, que j'en sçavois cent mille autres de même nature; mais que sans qu'il tût besoin de rebatre ses oreilles de tant de bagatelles, c'étoit à elle à juger si cela étoit pardonnable à un homme de sa sorte.

Quoi qu'elle m'eut dit mille choses, ainsi que j'ai raporté ci-devant, pour me faire croire que je lui devois ouvrir mon cœur, je vis bien neanmoins que je ne lui avois pas fait ma cour, en lui parlas i à découvert. Elle rougit plusieurs fois pendant mon discours, & quand j'eus cessé de parler, bien-loin de faire tomber son ressentiment sur celui qui se l'étoit atiré avec tant de justice, ce fut fur son gendre, qu'elle accusa d'étre l'auteur de toutes ces médifances. J'eus beau lui jurer que non, elle ne me crut pas, ou plutôt elle feignit de ne me pas croire, si-bien que jurant qu'elle seroit tout le pis qu'elle pourroit contre lui, elle en donna des marques peu de jours aprés, en cherchant à vendre une fort belle terre qu'elle avoit auprés de Nemours. Comme elle étoit pour le moins de quatre cens mille francs, il ne se trouva pas marchand fi-tôt, & Mr. de la Tour fit ce qu'il put pour en dégouter ceux qui en pouvoient avoir cuvie. Rien ne pouvoit excufer la conduite de cette

De Gregoria

Dame à cet égard, non plus qu'à l'égard des cholesque j'ai raportées ci-deslus, mais comme si elle euteu peur d'avoir encore trop bonne reputation, fon inconsideration fut si grande qu'elle avertit son écuier de ce que je lui avois dit. Celui-ci qui étoit un laquais revêtu, & qui pout avoir changé d'habits , n'avoit pas changé de cœur , n'ola me rien témoigner, mais il eut tant de pouvoir sur sa maitresse, que je vis bien qu'elle me faisoit la mine. Un autre que moi l'auroit laissée là, & se seroit dit, que puis qu'elle étoit d'humeur à se perdre, elle le pouvoit faire en toute liberté. En éfet, c'étoit assez le caractere du monde, & l'on ne voioit pas que l'on s'obstinat à rendre service aux gens malgré. eux, mais étant fait tout d'une autre maniere que les autres,j'y retournai comme j'avois de coutume, & ·lui dis qu'en dépit qu'elle en auroit , je voulois qu'elle connût combien je lui étois aquis : que c'étoit pour cela que je venois lui dire qu'en cherchant comme elle faisoit de vendre sa terre, elle aprêtoit plus que jamais de parler au monde; qu'on disoit que c'étoit pour en donner l'argent à son écuier, au prejudice de sa fille unique ; qu'elle sçavoit , sans qu'il fut necessaire de le lui dire, quelle comequence on vouloit tirer de là; qu'à une personne de sa condition de pareils contes étoient encore plus sensibles qu'à une autre; que sa famille, & celle de Mr. son mari en étoient au desespoir, & que si j'osois lui dire ce qu'on m'avoit dit, il y en avoit qui avoient conspiré contre la vie de celui, qui étoit cause-qu'elle étoit ainsi dans les caquets de tout le monde.

Tout ce que j'avois pu dire à cette Dame ne l'avoit point touchéen comparaison de cette derniere circonstance. Elle s'enquit de moi qui m'avoit fait ce discours, & voiant que je ne le lui voulois pas dire, elle me conjura par toutes les prietes, & par coutes les caresses ampainables, de ne le lui point cacher. Je ne crus pas à propos de lui dire une chose

com-

DE MR. L. C. D. R. comme celle-là, ce qui lui fit croire que je l'avois inventée par plaisir. Je lui dis qu'elle en croiroit tout ce qu'elle voudroit, & que le temps ne lui fetoit peut-étre voir que trop, que je n'étois pas capable d'augmenter ni de diminuer à la verité. Je me separai d'elle sans autre compliment, & le lendemain paffant par sa rue, je rencontrai Mr. Theodore, c'est ainsi que s'apelloit son écuier, lequel croiant avoir afaire à un homme comme lui, me dit que j'étois fort plaisant de venir conter des sottises à sa maitresse. Il n'eut pas plutôt lâché cette parole, qu'il en fut païé à l'heure-même, je lui déchargeai deux ou trois coups de ma canne sur les épaules, & il fe fentit fi furpris, qu'il ne mit pas seulement l'épée à la main. Cependant il s'y voulut prendre d'une autre maniere pour se venger, il eut un ordre pour me faire venir devaut Messieurs les Marêchaux de France, & il croioit bien que felon la rigueur des ordonnances, j'en aurois pour plusieurs années de prison. Mais aiant fait connoitre son insolence à Mr. le Marêchal de Villeroi, chez qui se tenoit l'assemblée, & qu'un homme de son étofe n'avoit pas droit de me faire venir devant lui, il ne se put plus pourvoir qu'à la Justice ordinaire, par devant qui j'avois fait mes diligences par le conteil d'un habile chicanneur. Ainsi quandity voulut venir, il fut tout étonné que je l'avois prevenu, de sorte qu'au lieu de me pouvoir faire du mal, il ne tint encore qu'à moi de le faire arrêter en vertu d'un décret que j'avois obtenu contre lui. Madame de Vitri me voulut beaucoup de mal de tout ce procedé, & ne s'étant pu tenir d'en parler à mes amis, elle leur dit que j'avois eu si peu de consideration pour elle, en maltraitant ainsi un de ses domestiques, qu'elle ne me le pardonneroit de sa vie. Je les priai de lui remontrer quil m'y avoit obligé par les propos infolens qu'il m'avoit tenus; qu'il étoit vrai que je devois considerer qu'une personne de sa sorte étoit

incapable d'ofenser un honête homme, mais qu'on n'étoit pas toujours maitre de son ressentiment : que je devois aussi faire reflexion qu'il avoit l'honneur de lui apartenir, que j'avois manqué en cela, cependant que je la priois de remarquer que lui voiant une épée au côté, il y auroit pu aller du mien à soufrir son insolence. Une autre auroit peut-étre trouvé ces raisons fort pertinentes, mais Mr. Theodore aiant eu le don de la mieux persuader que moi, elle continua de me témoigner des marques de sa colere. Je ne m'en mis pas. autrement en peine, ne pouvant faire autrement, & j'eus au moins l'avantage que beaucoup de gens ne desaprouverent pas mon procedé. En éfet , j'ofe dire qu'il y avoit plus d'entêtement que de raison dans le sien , & elle le fit bien voir en vendant sa terre à Mr. de Boisfranc Intendant de la Maison de Mr. le Duc d'Orleans, pour la moitié de ce qu'elle valoit. Cela outra toute sa parenté contr'elle, d'autant plus qu'il couroit un certain bruit, que pour consoler Mr. Theodore de l'afront qui lui étoit arrivé, elle lui avoit donné la meilleure partie de l'argent. Quoi qu'il en soit, Mr. de la Tour qui y avoit le plus d'interêt, crut qu'il faloit se défaire de ce malheureux, c'est pourquoi avant que de le faire, il fut bien-aise d'user de menaces, afin que de lui-même il prît le parti de se retirer. Son dessein lui réuffit, Theodore voiant que tout le monde commençoit à le bander contre lui, s'en alla sans prendre congé de la Duchesse, & si l'on en croit la Chronique scandaleuse, elle en eut tant de regret, que cela fut cause de sa mort. En éfet, elle ne survécut gueres à son départ, cependant il auroit beaucoup mieux valu pour Mr. de la Tour, que ç'eut été quatre ou cinq ans auparavant, elle n'auroit pas mangé la plus. grande partie de son bien , ni perdu sareputation , laquelle étoit si bonne auparavant , qu'on ne croioit pas qu'il y cût une Dame qui cût plus de vertu.

Cepen-

2 7 2

Cependant le blocus de Luxembourg continuoit. & quoi que l'arrivée du Comte de Walsassine eut redonné courage à la garnison, comme ce qu'il avoit aporté ne pouvoit pas durer long-temps , elle devoit se retrouver bientôt dans la même misere. Cela obligeoit le Gouverneur à de grandes prêcautions; mais enfin il fit une faute, dont il auroit eu le cou coupé, s'il avoit été en France, ou du moins dont il auroit perdu son Gouvernement. Al'aproche de nos troupes il avoit fait venir les violons fur le rempart, comme pour dire, qu'on ne lui pouvoit faire plus de plaifir, que de lui donner matiere d'exercer sa valeur ; ce n'avoit été que bals & réjou'issances depuis dans la ville. Cependant il ne prenoit pas garde qu'il avoit afaite à des ennemis, qui sçavoient danser au son d'un autre instrument. & dont le courage avoit assez paru dans la derniere guerre, pour n'en pas faire ainsi du mépris. Si j'osois ici faire une petite digression, je dirois que s'il avoit été ataqué à force ouverte , il lui seroit peutétre arrivé, ce qui ariva à Mr. le Prince de Condé au siege de Lerida. Comme il étoit enflé de mille fuccés merveilleux qu'il avoit déja eus en Flandres, la destinée du Comte de Harcourt, qui avoit été batu devant l'année precedente, ne lui fit point de peur, & s'imaginant que la fortune étoit obligée de le suivre en Catalogne, comme elle avoit fait ailleurs, il mit ses violons à la tête des troupes qui montoient la tranchée. Il ne se contenta pas de cela, il envoia dire au Gouverneur, qu'il lui donneroit souvent de pareilles serenades, à quoi il répondit au'il tâchéroit de s'en revancher, mais qu'il le prioit d'excuser s'il atendoit jusques au lendemain : que ses violons n'étoient pas encore preparés , qu'il feroit ensorte qu'ils le fussent pour la même heure, & qu'il étoit bien-aile de l'en avertir. Ces violons fut un tintamare de canons qui tirerent incessament, pendant qu'il fit une vigoureuse sortie. Le Prince de Condé s'y opposa genereusement,

324 il netint pas à lui qu'il ne le repoulsat jusques dans la ville; mais n'aiant pas été secondé comme il eut voulu; il lui falut pleier malgré lui; & il laissa pour le moins sept ou huit cens hommes sur laissa pour le moins sept ou huit cens hommes sur

la place. Quoi qu'il en soit , s'il m'est permis de blâmer un fi grand Capitaine, à quoi servent toutes cesbravoures , ou pour mieux dire toutes ces fanfaronnades? N'y a-t'il pas mille autres moiens pour le fignaler, & s'il arrive qu'on soit batu, comme il arriva à ce Prince, ne voudroit-on point pour toutes choles n'y avoir jamais songé ? Mais c'elt asfez parler fur ce fujet , & il eft temps de revenir à celui que j'ai quité. Le Gouverneur de Luxembourg étoit un fort brave homme, & il auroit falu qu'il n'eût pas été de sa Maison qui a produit quantité de braves gens, s'il avoit été autrement. Aussi y avoit-il plutôt un exces qu'un defaut de courage dans ce que je viens de dire. Cependant il devoit confiderer que si cela se peut excuser dans un foldat, ou dans un simple Officier, cela n'est pas pardonnable à celui qui est chargé du commandement. Ce fut neanmoins à quoi il fit le moins de reflexion , non-seulement en cette rencontre , mais encore dans une autre qui étoit bien d'une autre consequence. Et c'est de celle-là que j'ai pretendu dire qu'on lui auroit fait de grandes afaires, s'il avoit éteà nôtre service. Etant un soir au bal. il eut quelques paroles avec un Colonel de sa garnison, nommé Cantelmo, & celui-ci s'en tenant ofensé, lui dit à l'oreille, que s'il vouloit l'obliger, il lui en feroit raison à l'heure-même. Le Gouverneur le prit au mot , & fans songer qu'il avoit les ennemis sur les bras, il quita le bal sans faire semblant de rien , & s'en fut au rendez-vous , qui étoit dans une rue détournée. Chacun mena un second, celui du Gouverneur fat le Comte de Walfassine, & celui de Cantelmo un Officier de fon regiment. Leurs laquais prirent des flambeaux

poul

DE MR. L. C. D. R.

pour leur éclairer, & quoi que le combat ne durât pas long-temps , il ne laisla pas d'y avoir du sang de répandu. Le Gouverneur donna un coup d'épée à Cantelmo au côté, qui lui gliffa le long des côtes ; & soit que ce Colonel crut étre blessé plus grievement, ou que le pié lui glissat, il tomba sur le pavé. Comme le Gouverneur le vit à bas .. il lui cria de demander la vie , & lui voulut ôter son épée; mais le second de Cantelmo voiant le peril où étoit son ami, accourut à son secours, & alloit percer de part en part le Gouverneur , fi fes laquais ne l'eussent défendu avec leurs flambeaux. Il y en eut qui lui en donna d'un justement dans le vifage, ce qui finit le combat. Car il fut tomber auprés de Cantelmo , & le Comte de Walfassine s'étant joint au Gouverneur , ils vinrent à bout facilement de deux hommes qui étoient à bas. Si Mr. le Marêchal de Crequi , qui étoit devant Luxembourg, avoit eu ordre de le presser, il est aisé de comprendre qu'il eut reduit facilement une place dont le Gouverneur faisoit paroitre si peu de prudence : mais quoi que nous eussions la force à la main, nous n'ofions pas entreprendre tout ce que nous aurions bien voulu, & nous avions des melures à garder avec le Roi d'Angleterre, qui nous resserroient tellement , qu'il faloit qu'il convînt avec nous de toutes choses. Que les Anglois ne s'en fassent pas accroire à cause de ce que je viens de dire ici, je ne pretens pas que nous les craignissions assez pour prendre la loi d'eux. Quand ils se seroient déclarés contre nous , nos afaires n'en auroient gueres été plus mal, mais il étoit de la prudence de ne pas faire de nouveaux ennemis, aiant deja tant de jaloux. Je conviens bien qu'ils font braves , mais je ne crois pas qu'ils puissent disconvenir que nous ne le soions aussi. Nous avons d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas, je veux dire un grand nombre de gens qui entendent la guerre, & pardessus tout cela un Roi, qui s'il se donne volontiers

G 7

226 a les plaifirs , les quite encore plus volontiers

quand il s'agit de la gloire.

le ne dirai point ici ce qui fut cause qu'on levat le blocus de Luxembourg, outre qu'il en est parlé en mille endroits , cela elt fi recent qu'il n'y a personne qui ne le sçache. Cependant comme on atribuoit toujours à mon neveu d'avoir été cause qu'on avoit manqué une place si considerable, il en eut tant de regret, que comme je le voiois tout melancolique, je lui conseillai de quiter sa compagnie. Il ne me voulut pas croire, mais aiant toujours un fi grands fonds de chagrin, il tomba malade, & fut bientôt à l'extrémité. Comme je n'avois que lui que j'aimasse tendrement de toute ma famille, on ne m'eut pas plutôt mandé cette nouvelle, que je pris la poste pour l'aller secourir, ou du moins pour lui rendre les derniers devoirs. le n'eus pas grand' peine en faisant cela, on court maintenant en France si à son aise dans un soufiet, que quelque age que l'on ait, on ne s'en trouve gueres incommodé. Enfin j'arrivai bientôt à Dunquerque, où étoit le lieu de sa garnison, & je trouvai que son malétoit un peu diminué. Il fut bien-aise de me voir, car veritablement si je l'aime, je puis dire qu'il me rend bien le reciproque. Quoi qu'il en foit, il sembla que ma presence lui redonnat du courage, il recouvra peu à peu sa santé, & je ne le voulus pas quiter que je ne la visse tout-à-fait rétablie. Cependant n'y aiant rien qui y contribuë tant que le divertissement, je tâchai de lui en procurer. Je priai les Dames de vouloir venir jouer dans sa chambre, & comme mon age faisoit que je pouvois servir de grand chaperon , il n'y en eut pas une qui en fit dificulté. Cela ne dura pas beaucoup, les jeunes gens reviennent de loin en peu de temps, & il fut bientôt en état de fortir. Il y avoir des Marionnettes dans la ville, tout le monde les alloit voir , & le fameux Polichinel faisoit des merveilles. Ty menai mon neveu, & quoi que ces COE-

DE MR. L. C. D. R.

327, fottes de choses ne soient pas trop de son goût, mi du mien, nous ne laissames pas d'y prendre du plaisser, à come plus que nous ne penssons par une avanture fortextraordinaire. & que l'on trouvera sans doute fort divertissante. Le seas plais en que tous ceux qui liront ces Memoires se vont d'abord étonner que j'y sasse entre une chose aussi sade, que des Marionnettes. Mais qu'ils se donnent patience jusques au bout, si je parle ici de semblables sadai-

fes, c'est qu'il y a une histoire d'atachée, laquel-

le en a bien fait rire d'autres que moi, & qui les fera peut-étre bien rire aussi.

Brioché fameux joueur de Marionnettes de Paris, voiant qu'on étoit las de ses sottises dans cette grande ville, prit le temps que tout le monde en étoit sorti , pour s'aller promener. Il passa en Champagne, de là en Lorraine, de Lorraine en Alface, & enfin à Strasbourg, où ceux qui n'avoient pas vû Polichinel, le vinrent visiter. Apres avoir fair une petite recolte dans tous ces lieux, il s'achemina en Suisse, je ne sçaurois dire dans quel Canton, & je l'ai oublié, quoi qu'on me l'ait dit. Mais enfin ce fut dans un , où l'on avoit fi peu ou'i parler de Marionnettes , qu'à la premiere representation qu'il en donna , on crut qu'il étoit sorcier. On le fut donc denoncer aux Magistrats, lesquels n'étant pas mieux versés que ceux qui l'accusoient dans ce genre de divertissement, resolurent de décreter contre lui. Cependant devant que de le faire, ils en confererent avec Mr. du Mont Colonel d'un regiment Suisse, qui servoit en France, lequel se moquant de leur simplicité, leur dit qu'il n'y avoit point de sorrilege à cela, & que s'ils avoient été à Paris, ou seulement dans une des bonnes villes du Roiaume, ils scauroient qu'il n'y avoit rien de si ordinaire. Mr. Du Mont étoit assez railleur naturellement, & les Magistrats s'imaginant qu'il les vouloit jouer, ne s'atrêterent pas tellement à ce qu'il leur disoit, qu'ils n'ordonnassent qu'il en

feroit informé. Ils entendirent des témoins , & aiant raporté qu'ils avoient oui parler de petites figures, & que ce ne pouvoit étre autre chose que des diables, ils décreterent contre Brioché. Ils porterent la sentence à Mr. du Mont, lequel leur dit qu'ils alloient se faire moquer d'eux , & qu'il en avoit du regret pour l'interêt qu'il prenoit en la Patrie. Mais ne les aiant pu desabuser, il fut obligé de changer de discours, & leur dit, que s'il ne leur avoit pas avoue la chose d'abord, cen'étoit que parce qu'il avoit vû qu'ils s'alloient engager dans une méchante afaire : qu'outre que Brioché étoit François, nation qui est aujourdhui en si grand' estime, qu'on devoit bien prendre garde à ne le pas faire d'afaire avec elle, il avoit parmi ses Marionnettes quantité de Princes, & de Princesses de toute sorte de pais : qu'il ne pouvoit dire quelle relation il avoit avec toutes ces Puissances, cependant qu'il faloit qu'elle fût grande, puis qu'elles lui permettoient de les faire monter fur le theatre, & qu'en un mot ils alloient peut étre faire une furieuse afaire à leur Canton ; qu'il ne leur en difoit pas davantage, que c'étoit à eux à y penfer , mais qu'en matiere d'interêts de Princes , & de Princelles, on ne pouvoit avoir trop de precaution.

Ce discours protioncé avec un serieux surprenant, toucha ces Magistrats, ils dirent à Mr.
du Mont, que ce qu'il venoit de leur dire, meritoit
bien qu'ils y fissent reservaire, qu'ils alloients 'afsembler pour voir ce qu'ils avoient astare, a vant
que de passer voir et qu'ils le prioient de leur
continuer ses bons avis. En éfet, ils tineren confeil là-dessur, se aiant tous été d'un même sentiment, sçavoir qu'il ne faloit point se faire d'assire
mal à propos, ils deputerent a Mr. du Mont, pour
lui dire qu'ils se contentroient de bannir Brioché,
pourvû qu'il passat les frais qui avoient été fairs
contre lui. Mr. du Mont se chargea de lui en faire

## DE MR. L. C. D. R.

la proposition, mais Brioché n'y voulant poine entendre, Mr. du Mont dit aux Magistrats, que puis qu'il ne se rendoit pas à la raison, i staloit qu'ils déposiillassens ses Marionnettes: que quelque afinité qu'il entra exc les Puissances, elles entendoient qu'il fatissit à justice, & que ne le voulant pas faire, tout leur ressentiment tomberoit sur. ils trouverent cella el plus juste du monde, les Marionnettes surent déposiillées, & Brioché eur la peine de leur faire faire d'autres habits, avant que de les faire paroitre en Flandres, où il avoit dessent d'aller, avant que de s'en retourner à Paris.

Quoi que Mr. du Mont ne lui cut point rendu. de méchant service , ainsi qu'on peut juger par ce que je viens de dire neanmoins ne pouvant s'ôter de la tête que cela ne fût , il lui fit une piece fanglante dont je puis parler , puis que j'y étois present. Mr. du Mont avoit été long-temps en garnison à Bergues, & y aiant fait une maitresse, l'envie lui prit de la venir voir à Dunquerque où elle étoit. Il se rendit secretement dans la ville, & y faisant quelque féjour incognito, sa maitresse l'obligea d'aller aux Marionnettes -, sous promesse qu'elle lui fit de le déguiser si-bien, qu'il ne seroit point reconnu. Il eut de la peine à lui accorder ce qu'elle lui demandoit . mais étant bien dificile de rien refuser à ce qu'on aime, il se laissa travestir en bourgeois, & se mit dans un coin avec elle, cette fille aiant fait accroire à ceux qu'elle connoissoit , que c'étoit un des amis de son pere. Brioché étant venu sur le theatre avec Polishinel , & aiant jetté les yeux à droit & à gauche, le reconnut, quoi qu'il sît ce qu'il pût pour se cacher, & en même temps il fit dire à Polichinel, Grande trahison en Espagne, grande trahison en Allemagne, grande trahi-Ion en Angleterre , grande trahison en Portugal , grande trahison en Italie , & enfin grande trahison en Flandres. A ces mots il prit la parole,

role, & lui dit qu'ilprît bien garde à ne pas découvrir par son indiscretion, ce qui se passoit Mais Polichinel continuant dans l'Europe. de nommer tous les autres Etats, on ne sçavoit que dire de cette piece, dont aucune n'avoit jamais commencé de la sorte, quand on en vit tout d'un coup le denouement. Brioché reprit la parole, & dit à Polichinel, que puis qu'ilavoit une si grande demangeaison de parler, il lui en donnoit permisfion, pourvu que du moins il n'allat pas dire que Mr. du Mont Colonel Suisse étoit là déguisé en bourgeois avec la maitresse. Comme il y avoit des Officiers presens à qui son visage n'étoit pas inconnu, ils jetterent les yeux de tous côtés pour voir ce que Brioché vouloit dire. Cependant Mr.du Mont ai da encore lui-même à se faire reconnoitre, il eut tant de confusion de le voir surpris en cet état, qu'il voulut se cacher, mais un qui le connoissoit plus particulierement que les autres, lui fut ôter son chapeau qu'il mettoit devant ses yeux , desorte qu'il lui fut inutile de se cacher davantage. S'il eut quelque confusion, sa maitresse eut lieu d'en avoir plus que lui, elle abaissa ses coëfes en même temps, & elle fut fort heureuse d'avoir ce remede. fut cause que la comedie sut interompue, Mr. du Mont lui jura à l'oreille qu'il la vengeroit, mais Brioché ne lui en donna pas le temps, il sortit de la ville des le jour même, & s'étant retiré à Paris, il se mit à couvert de son ressentiment.

I ai raportécette histoire bien au long, & je ne m'en repens pas, m'imaginant qu'elle n'aura ennuié à personne. En éstr, quedque choée qu'on dise des Suisses, je ne crois pas qu'on aie jamais oui parler d'une parcille s'implicité. Cependant mon neveu se trouvant parsaitement gueri, je m'en revins à Paris, où en debiant ecte nouvelle, j'aurois passes, où en debiant ecte nouvelle, jaurois passes pour la versie pour un grand inventeur de contes, si Brioché n'y eut été pour certifier que je ne disois rien contte la veriée. Je prie même ceux qui liront ces Metales de la veriée.

DE MR. L. C. D. R. moires, & qui auront peine à y ajouter foi , de vouloir recourir à lui. Il se fera un plaisir de leur conter mille autres particularités que j'ai oubliées exprés depeur d'étre trop long, & qui ne seront pas moins agreables. Etant arrivé à Paris je me trouvai un petit fonds, & quoi que ce qui m'étoit arrivé à l'égard de Mr. de Saillant, me dût rendre sage, je ne laissai pas de songer à faire profiter mon argent. C'étoit une envie qui me prenoit un peu tard, & fij'avois été de même humeur du temps que j'étois chez Mr. le Cardinal de Richelieu, il n'y a point de doute que je ne me fusle fait riche. Mais je m'y prenois un peu tard pour y réuffir comme je viens de dire, outre que l'étois deftiné à n'avoir afaire qu'à des gens qui me devoient faire banqueroute. Mr. de Saillant m'excusera, fi je parle de la forte, c'est un mot qui m'est échapé par hazard,& il est bien pardonnable à un homme à qui il en coute huit mille francs, fans conter les interêts, pour avoir voulu lui faire plaifir. Cependant mon dessein n'a pas été de lui faire outrage, il n'a pas manqué de bonne foi, non plus que celui dont j'ai à parler presentement, ainsi je leur pardonne à l'un & à l'autre. l'avois deux mille écus tout en beaux Louïs d'or,& la vieillesse aiant cela de propre qu'elle cherche toujours à rhesauriser, je m'informai de quelqu'un qui les voulut prendre, & entre les mains de qui ils fussent surement. On me proposa diverses personnes, auxquelles je trouvai à redire pout mon malheur, & je ne fus content que de Mr. Josser de la Jonchere parce qu'il paroissoit beaucoup, & que je crois qu'il avoit beau-.coup de bien. Un autre y auroit été trompé aussibien que moi, il avoit une charge de huit cens mille francs, une belle maifon à Paris, des rentes fur

l'Hôtel de ville, des terres à la campagne, & quand j'aurois eu cent mille écus à placer, il avoit fix fois plus de bien qu'il n'en faloit pour en répondre. Je lui donnai donc mon argent, & crus encore que je lui avois beaucoup d'obligation de le; vouloir prendre. Mais fix mois aprés en passant dans sa rue, je vis du monde amassé devant sa porte, & m'étant arrêté pour sçavoir ce que c'étoit, l'on me dit que le Roi avoit envoié garnison chez lui, & qu'on ne sçavoit ce qu'il étoit devenu. C'en fut assez pour me faire juger d'abord que mon argent couroit grand rifque, je ne fus que trop bon prophete, & quoi qu'il parût quelques jours aprés, ni ses afaires. ni les miennes n'en allerent pas mieux. Il fit une afsemblée de tous ses creanciers, & m'y étant trouvé comme les autres, il nous dit qu'il avoit encore dequoi nous paier, fi nous voulions nous entendre, & que le Roi eut pitié de lui : que s'il étoit ruiné, ce n'étoit pas par la faute, qu'il avoit fait des pertes que le plus habile homme n'auroit pu prevoir. Premierement qu'un de ses Commis lui avoit emporté prés de cent mille francs, secondement que dans le decri des pieces de quatre sous, & des fous marqués, s'étant trouvé en exercice, il n'en avoit été averti que huit jours auparavant: qu'il en avoit pour fix millions fix cens mille livres, & que tout ce qu'il avoit pu faire n'avoit pas empêché qu'il n'eût perdu plus de huit cens mille francs : que quoi que Mr. de Louvois eût connoissance de cette perte, qui étoit de notorieté publique, cela ne l'avoit pas empêché de le taxer comme les deux autres Tresoriers Generaux de l'extraordinaire des guerres, à la somme de cinq cens mille livres; qu'il n'y avoit rien neanmoins à son égard de si injuste que cette taxe, qu'elle avoit eté faite, sous pretexte qu'ils avoient eu part aux friponneries de certains Treforiers provinciaux . qui avoient fait de doubles emplois : qu'il ne vouloit pas répondre des autres, mais que pour lui il jureroit bien qu'il n'avoit jamais eu de commerce avec eux: que toutes ses pertes montoient à quatorze cens mille francs; qu'elles lui étoient arrivées depuis un an ou deux, dequoi il avoir encore DE MR. L. C. D. R.
dequoi se consoler, puis que graces à Dieu, tous
tant que nous étions la, n'avions rien à perdre avec

lui.

Il ne put achever ces paroles sans donner des pleurs au souvenir de la fortune passée, laquelle étoit si diferente de celle où il se trouvoit, que cela étoit digne de compassion. En éfet , lui qui s'étoit vû dans une si grande opulence, qu'il n'y avoit gueres de Prince qui y fut davantage, fut reduit bientôt en un tel état, qu'il n'eut presque pas un lit pour se coucher. Sa femme qui étoit Colbert , & qui ne l'avoit épousé que pour ses richesses, le quita voiant qu'il étoit devenu pauvre; ses amis, au moins ceux qui se disoient tels avant sa disgrace, ne lui furent pas plus fideles, & pour fon malheur, un nomme Brebier qui avoit époule la lœur , le fit mettre en prison pour une lettre de change dont il avoit répondu pour lui. Enfin chacun lui fit du pis qu'il put , & il n'y eut que moi , qui failant reflexion à l'inconstance de la fortune, me crus obligé de lui rendre plutôt fervice, que de lui nuire. S'il étoit bien-seant à moi de dire ce que je fis , je le dirois librement, mais j'aime mieux que ce soit lui qui en parle, que moi même. Cependant quoi que je ne fois pas en état de faire de grosses aumônes, je lui donnai de bon cœur mes deux mille écus, & si tous ceux qui ont afaire à lui étoient dans les mêmes sentimens, peut-étre ne pouriroit-il pas en prison, comme il court grand risque aujourdhui d'y pourir. Peut-étre que Dieu lui a envoié cette afliction, pour le punir de s'en étre un peu trop fait accroire dans sa fortune, il n'y avoit rien d'assez beau pour lui, ni pour sa femme, ils ne se vouloient pas donner la peine d'aller à la comedie, ils faisoient venir les comediens jusques chez eux. Leur table n'étoit jamais servie affez delicatement, & il en étoit de toutes choses, comme de celles-là. Quoisqu'il en soit, ils croioient avoir du bien pour vivre de la forte. Il avoit une charge qui en temps de guerre ne lui valoit gueres moins d'un million l'année de son exercice, & c'étoit toujours plus de cent mille cus par an, puis qu'ils n'étoient que trois qui avoient de pareilles charges, & qu'ils les exerçoient tour à tour. Bel exemple de la revolution des chofes humaines, lequel nous doit aprendre, qu'en quelque état que nous soions, il ne faut rien pour nous abaifler encore davantage, que nous n'avons d'étaleuse.

été élevés. Un peu aprés ce que je viens de dire, mon neveu vint à Paris, & comme il sortoit l'aprés-dinée de chez un de ses amis, il fut assassiné par quatre coquins, qui aprés lui avoir donné trois coups d'épée, s'enfuirent, croiant l'avoir tué. Il étoit enjoint aux bourgeois, quand pareil accident arrivoit, ou même que deux hommes mettoient l'épée à la main l'un contre l'autre, de prendre les armes & de les arrêter, Mais c'étoit une ordonnance qui n'avoit garde de s'executer au pié de la lettre. Outre que les Parisiens sont accusés d'etre un peu trop poltrons, ce n'est pas aussi le fait d'un marchand qui est à sa boutique, d'aller servir de prevôt. Ainsi ces gens-là s'échaperent sans qu'on pût sçavoir qui c'étoit, & quelque recherche que j'en fisse, il me fut impossible de le découvrir. Les blessures de mon neveu se trouverent grandes, mais non pas telles que je pensois, tellement qu'il sut gueri en beaucoup moins de temps que je n'aurois esperé , ce qui me donna beaucoup de joie. Comme aprés ce qui lui venoit d'arriver, il n'y avoit point de lieu de douter qu'il n'eût des ennemis sur les bras, & même d'autant plus dangereux, qu'ils se tenoient plus cachés, nous fimes tout ce que nous pûmes pour les découvrir. Je m'informai de lui quel sujet il pouvoit avoir donné de le traiter si mal, & aprés avoir bien révéen lui-même, il me dit qu'il n'y avoit personne qu'il pût soupçonner qu'un homme d'afaire, nommé la Bletterie: que s'étant trouvé en quartier d'hiver dans une Province voifine de la riviere de Loire, il avoit fait connoissance avec sa femme, laquelle en avoit usé si honêtement avec lui, qu'il ne s'étoit pu empêcher d'avoir de l'amitié pour elle: que le mari qui étoit present en avoit été le plus content du monde, si-bien que bien-loin de lui en faire la mine, il avoit été le premier à le prier de venir chez lui. Cependant qu'il n'avoit pas toujours été dans les mêmes sentimens, à quoi il ne vouloit pas dire qu'il n'y eût de sa faute : que cet homme aiant été obligé de s'en aller à Paris vers la fin du mois de Janvier, il avoit laissé de l'argent à sa femme, avec ordre de le donner à une personne qui étoit aflociée avec lui dans les Fermes. Mais que lui aiant perdu le sien malheureusement dans le même temps, elle lui avoit donné deux mille écus, sans se souvenir de satisfaire à ce que son mari lui avoit ordonné: que cela avoit été cause d'un grand fracas, que faute de païement, les Fermiers generaux l'avoient fait executer, qu'il avoit eu beau écrire à sa femme, qu'il n'en avoit point reçû de réponse, c'est pourquoi il avoit été obligé de venir lui-même sut les lieux, où il n'avoit pas eu plus de lieu d'etre satisfait : qu'elle lui avoit dit qu'on l'avoit volé, mais qu'aprés avoir pris langue, il avoit reconnu qu'avec son argent, il pouvoit bien avoir encore perdu quelque chose.

Mon neveu in 'aiant ainfi fait fa confession generale, je nele plaignis plus tant que j'avois fait auparavant. Je lui dis au contraire qu'il n'avoit que ce qu'il meritoit, & qu'un homme qui non content de bailer la femme de son prochain, lui voloit encore son argent, s'exposoit à perir comme il avoit pense s'exposoit à perir comme il avoit pense faire par la main de quelque alfassin. Cependant cela ne m'empécha pas de faire toutes fortes de perquisitions, pour découvrir si le coup venoit d'où il pensoit, je mis un valet de ma main chez la Blettetie, lequel se disart du village de mon neveu, & avoit tous les sujets imaginables de lui vouloir du mal, lui donna matiere de s'expliquer, pour peu ma'il donna matiere de s'expliquer, pour peu qu'il

qu'il en eût d'envie. Mais il se contenta de s'informer de lui de mille bagatelles, sans lui faire aucune couverture considerable. Un autre auroit cérebute aprés tant de chose inutiles, sur tout aprés avoir dépensé plus d'argent, que l'on ne sçauroit se l'imaginer. Car il faut que l'on sçache que quand on a nouvelles à Paris qu'on vous a sait quelque piece, se qu'on croit que vous étes d'humeur à vous en venger, il y a un nombre infini de fripons, qui viennent vous faire accroire qu'ils vous donneront des lumieres de ce que vous vouelz sçavoir, se pour peu que vous soiez d'humeur à les écouter, ils auront bientôt trouvé le sons de vôtre bourse.

Je fus la dupe de ces coquins pendant deux ou trois mois, au bout desquels un qui m'avoit succé comme les autres, me vint dire qu'il tenoit un des affaffins. Je crus que c'étoit encore pour me tirer de l'argent, ainfi je lui dis que s'il ne s'en alloit, je lui ferois donner les étrivieres. Mais il me répondit qu'il ne me demandoit rien que quand il me l'auroit livré entre les mains, que si je lui voulois donner dix pistolles, il me meneroit où il étoit : qu'il faloit cependant que mon neveu allat auparavant où il le meneroit, pour voir s'il ne se meprenoit point, qu'il feroit ensorte de lui faire voir cet homme, & que si c'étoit lui, il faloit avoir des gens tout prêts pour s'en affurer. Ces propositions me parurent trop raisonnables pour y trouver à redire, je lui promis ce qu'il me demandoit, & encore davantage, & mon neveu étant allé avec lui, il le mena dans la ruë de la Mortellerie, à une quatriéme chambre, vis-à-vis de laquelle de l'autre côté du ruisseau, logeoit l'homme dont étoit question. Il mit mon neveu en embuscade derriere la fenêtre, lui difant qu'il viendroit bientôt à la sienne, & qu'il n'auroit pas le temps de s'ennuier. En éfet , il y vint un moment aprés avec une femme qui le vendoit, & mon neveu l'aiant regardé atentivement,

fut fi-bien persuadé qu'il étoit un de ceux qui l'avoient si fort maltraité, qu'il m'envoia dire de faire avancer les archers, avec qui je voltigeois sur les aîles. Nous nous assurâmes de la porte de la ruë en arrivant, & y aiant laissé trois ou quatre de ces archers, je montai avec le reste precedé de mon neven, qui voloit à cette action comme y étant le plus interesse. Nous fûmes bientôt dans la chambre, où nous l'avions remarqué. Mais nous n'y trouvâmes personne, & comme il étoit à la senetre, lors que nous étions entrés, il s'en étoit fui dans une de derriere. La femme qui étoit restée dans l'autre , nous fit figne où il s'étoit caché, & y étant alles nous trouvâmes qu'il en avoit fermé les verrouils, ce qui nous obligea de l'enfoncer. Il fit mine de se mettre en défente, & même tira un coup de piftolet, qui ne blessa personne, mais étant sautés sur lui en même temps, nous l'emmenames au Châtelet. Mon neveu se rendit sa partie, & nous ne manquâmes pas de témoins, pour prouver l'assassinat. Car il avoit été fait en plein jour, & dans une rue des plus passantes de Paris; mais quand ce vint à les confronter au prisonnier, il n'y eut qu'un seul qui le reconnut, les autres disant qu'il y avoit trop long-temps pour s'en pouvoir souvenir. C'étoit toujours une demie preuve, & je croiois qu'on lui donneroit la question aprés cela. J'avois d'autant plus de lieu de l'esperer, que ce n'étoit qu'un miserable, qui avoit quité les couleurs il n'y avoit pas deux, ans. Mais tout miserable qu'il étoit, il avoit de bons amis qui sollicitoient sous main pour lui. Mr. Genou étoit même de ce nombre, & comme il avoit du credit dans le Parlement, tout ce que nous pûmes obtenir, fut qu'il garderoit prifon encore. trois mois, pendant lesquels il en scroit plus amplement informé. C'étoit à nous aprés cela à faire nos diligences, car ce temps expiré, il devoit étre mis dehors. Mais que pouvions-nous faire davantage, que ce que nous avions fait , ces

de l'argent , nous eumes le regret d'étre renvoiés hors de cour & de procés.

J'atribuai cet évenement aux sollicitations de Mr. Genou, & je eroi que je ne me trompai pas. Cependant il ne m'étoit pas dificile de penetrer pourquoi il avoit ainfi pris parti contre nous. Je lui avois fait la même choie dans une afaire qu'il avoit eue, ou du moins Vedeau de Grammont son gendre, contre une Dame, dont le pere étoit de mes bons' amis. Mais la diference qu'il y avoit de sa conduite à la mienne , c'est qu'il avoit sauve un homme qui étoit digne de la rone , au lieu que je n'avois fait que ce qu'un honête homme étoit obligé de faire. J'en fais juge tous ceux qui sçavent de quelle maniere la choie le passa, & afin que le lecteur ne croie pas que je m'atribuë rien , qui ne me foit dû avec justice, je veux bien en faire iei le recit. Le beau temps m'aiant convié à aller prendre l'air de la campagne, je sortis de Paris dans le dessein d'aller voir un Gentilhomme de mes parens, noinmé Meré , à qui j'avois rendu un service considerable il y avoit peu de temps, dans une afaire qu'il avoit contre un nomme Domanchin fameux ulurier. En éfet , ce maitre fripon lui avoit volé pour le moins cinquante mille écus, & comme ce Gentilhomme avoit fait beaucoup de dépense d'ailleurs, principalement pour s'être chargé de l'équipage de chasse de Mr. de Vendôme , il étoit ruiné entierement , s'il lui eut falu paier tout ce que Domanchin demandoit. Il m'emploia dans cette afaire, & étant allé trouver la partie , je fis ensorte qu'il en fut quite pour quelque chose de plus, que ce qu'il lui pouvoit devoir legitimement, mais qui à beaucoup pres n'alloit pas à une a grofse somme, Comme il croioit m'avoir obligation de la peine que j'avois prise, il y avoit long-temps qu'il me solligitoit d'aller chez lui , & le beau temps

319

temps m'aiant invité, comme je viens de dire, a m'aller un peu divertir, je montai à cheval à la pointe du jour, & arrivai le soir même à sa maison. Il me fit toute forte de bonne chere, & fi je l'eusse voulu croire, je ne m'en serois pas allé si-tôt, mais la campagne n'aiant le don de me plaire que pour un peu de temps , je pris congé de lui, resolu cependant d'aller faire encore une autre visite dans un lieu qui n'en étoit pas fort éloigné. C'étoit à un de mes bons amis out étoit Mr. Hervé Conseiller de la grand' Chambre, qu'on m'avoit dit être chez Mr. Salle qui avoit époule la fille. Je pris done le chemin de la maison de son gendre, mais étant arrivé au château , je fus que l'un & l'autre n'y étoient pas , & qu'il n'y avoit que Madame Salle. Comme je l'avois vûë plufieurs fois chez lon pere, où elle demeuroit, je mis pié à terre pour l'aller faluer, & a peine y avoit il une demie heure que j'étois avec elle , qu'on lui vint dire que les valets de Mr. de Vedeau de Grammont, qui avoit une terre dans le voisinage, péchoient dans ses fossés. Elle n'eut pas plutôt entendu ces paroles , qu'elle rougit de colere, & se tournant vers moi, Mr. me dit-elle, vous étes trop des amis de mon pere, pour foufrir qu'on me fasse cer atront ; en disant ces paroles elle fortit de la falle où nous étions, pour aller elle-même défendre les droits. Je n'eus garde de l'abandonner dans un dessein fi legitime , & quoi que ces gens fusient venus exprés pour lui faire insulte, ils n'eurent pas la force de resister à une fi belle Dame. Elle leur prit leurs filets, & ils fe trouverent fi consternés, que fi elle eut voulu elle leur eut fait donner aisement les étrivieres. Vedeau qui étoit fur les lieux , fut fort surpris , quand il sut de quelle maniere les choses s'étoient pasfées. Il en penía crever de douleur, fur tout quand il fit reflexion, qu'une Dame toute seule avoit été capable de faire retomber fur lui l'afront qu'il lui vouloit faire. Comme il a les inclinations toutes martiales, ce qui est ailé de reconnoitre à sa barbe. dont j'ai parlé tantôt, & à un certain justaucorps bleu qu'il aime tant, qu'il y a pour le moins dix ou douze ans qu'il le porte, il convoqua le ban & l'arriereban de la terre, & aprés leur avoir fait une harangue pour leur inspirer une brave resolution, il leur dit qu ils allassent chez Madame Sallé reprendre ses filets, & que s'il n'y alloit pas avec eux, c'est qu'il ne con venoit pas à un grand Capitaine comme lui, de marcher à une si petite expedition. S'il eut youlu dire quelque chose qui eût aproché davantage de son caractere, il lui étoit ailé, & il n'avoit qu'à dire que c'étoit parce qu'il n'étoit pas permis aux gens qui avoient des afaires ensemble, d'aller chez leurs parties ; mais comme il étoit de ceux qui ne haiffent rien tant que leur profession , il ne voulut pas seulement se servir des termes de l'art , & il aima mieux avoir recours à ceux de la guerre.

l'étois parti malheureusement de chez Madame Sallé, lors que cette canaille y arriva, car sans cela je me serois plutôt fait hacher en pieces , que de Soufrir qu'on lui cut fait cette violence. Mais l'aiant trouvée toute seule, son sexe, sa condition, & par deffus tout cela fon visage, qui est tout-à-fait charmant , & même tout à-fait majestueux , ne furent pas capables de les arrêter. Au contraire voiant qu'elle s'étoit mife sur la porte de sa salle, pour leur boucher le passage, ils entrerent malgré elle, de forte que comme elle faifoit refiftance, ils la renverscrent par terre. Je ne sçaurois dire encore tout ce qu'ils lui firent d'injurieux, ils fouillerent toute la maison, tout de même que s'il y avoit eu quelque criminel, & qu'ils eussent en ordre de le prendre. Enfin aiant trouvé ce qu'ils cherchoient, ils se retirerent aprés avoir dit mille choses outrageantes à cette Dame, & qui meritoient punition. Elle avoit trop de cœur pour foufrir cette insulte , sans chercher à en tirer vengeance, elle envoia un homme exprés à son pere . pour l'avertir de ce qui se passoit , & cet homme m'aiant trouvé en chemin , & dit ce qui étoit arrivé depuis mon départ, je me crus obligé honêtement de retourner fur mes pas, pour lui faire ofre de mes services. Je la trouvai inconsolable, & ce fut en vain que je m'éforçai de lui dire que Mr. son pere avoit assez de credit, & d'amis, pour la venger. Tout cela ne soulagea pas son affiction, & si je na me fusse avisé de sui promettre que j'y allois travailler à l'heure-même, je crois qu'elle y auroit fuccombé. Ce fut en cela que je reconnus plus que je n'avois encore fait la grandeur de son ame. me dit qu'il n'étoit pas juste que je m'exposasse pour les interets , pendant qu'elle seroit en sureté: que s'il étoit vrai que je voulusse, bien entreprendre sa défense, elle étoit prête d'y courir avec moi : qu'elle n'étoit qu'une femme , mais que toute femme qu'elle étoit , elle se croioit assez forte pour batre Mr. Vedeau. Je lui dis que bien-loin que cela fût neceffaire, il faloit même qu'elle s'en donnat bien de garde; qu'aprés la violence que sa partie avoir faite, il faloit conserver le bon droit de son côté, que c'étoit pour cela que je ne voulois pas seulement qu'elle me donnat un feul de ses gens dans une chose que je premeditois. En éfet , j'envoiai prier des amis que j'avois dans le voifinage, de me vouloir prêter leurs valets , & y étant venus euxmêmes, croiant que j'avois quelque afaire fur les bras, je les renvoiai, depeur que comme ils étoient tous maries, ou établis, ils ne se fissent des afaires, Ils furent obligés de me contenter, parce qu'autrement je n'aurois plutôt rien fait. Ainsi a:ant cinq ou fix bons garçons avec moi , & qui ne se soucioient gueres de Mr. Vedeau, dont ils n'étoient pas connus, non plus que de ses gens, nous nous en fûmes chasser jusques à la porte de sa bassecourt. Il étoit capitaine des chailes du pais, & avoit des gardes dans la plûpart des villages d'alentour , l nn desquels étant venu au premier coup que nous tiràmics.

mes, pour scavoir qui nous en avoit donné la permission, je le regalai d'une volée de coups de batons, avec ordre d'aller dire à Mr. Vedeau, que s'il vouloit prendre la peine de venir lui-même, je lui ferois le même traitement. Il en vint trois l'un aprés l'autre, mais qui ne s'en allerent pas plus contens. Ils fe sauvereut tous au château, où quoi qu'ils pussent dire , Mr. Vedeau ne jugea pas à propos de sortir. Neanmoins il crut que s'il pouvoit assembler quelques communes, il pourroit m'investir facilement, c'est pourquoi faisant sonner le tochn dans sa paroisse, il monta lui-même au haut d'une guerite, d'où il se mit à contempler avec sa lunette, s'il ne viendroit point quelqu'un à son secours. Cela ne m'empêcha pas de continuer ma chasse, je fus tirer jusques à la porte de sa baifecourt , & fon justaucorps bleu me l'aiant fait aviser où il étoit ; je fis semblant de vouloir tirer fur lui, dequoi s'étant aperçû par le moien de sa lunette, quoi que naturellement il ne vit goute, il Et le plongeon, dont j'eus beaucoup d'envie de rire. Car en verité bien loin qu'il y ent quelque danger pour lin , il y avoit tant de distance qu'un fusil ne pouvoit pas porter à moitié. Mais il étoit impossible de le garentir de la peur, & cela faisoit voir qu'en homme n'en est pas plus méchant, pour avoir une grande mouftache. Cependant le tocfin sonnoit toujours ; & enfin les paroiffes voifines commençant à faire le même carillon, je crus qu'il étoit temps de faire retraite. En éfet , je trouvai deja des paisans qui vouloient s'emparer des defiles, mais n'aiant ofé in'atendre, je me retirai fort content de ma petite expedition.

Vedeau se doutabien qu'il faloit que je fusse des auis de Madame Sallé, mais men aiant aucune preuve, il fur au desse poi de l'afront qu'il avoit rech. Il en sit informer, mais ce ne put être que contre de certains quidams qu'il lui su impossible de mieux dessgner, puis que nous n'étions connus DE MR. L. C. D. R.

de personne, & que ceux qui m'avoient vu chez Madame Salle, n'avoient pas été affez hardis pour me venir reconneitre. Cet afront fut suivi d'un antre . Mr. Hervé aiant été informé de ce qui avoir été fait à la fille , fit décreter contre les gens , & aiant chargé un huissier des pieces, il lui donna main force, pour pouvoir les mettre à execution. Ces gens fe sauverent, & tout ce que l'huissier put faire, fut de faire perquifition dans leurs maifons , où il n'y cut ni trou ni cave , qu'il ne visitat. Mr. Genou voiant que son gendre avoit tant d'afaires, & qu'il lui étoit impossible de les démêler, s'il ne l'ailistoit, s'avita alors d'un tour de chicane, il fit presenter requête par ces fugitifs, lesquels aiant exposé que sous pretexte de faire perquifition de leurs personnes, on leur avoir pris tout ce qu'ils avoient chezeux, ils eurent permiffion d'en faire informer. Les faux témoins ne manquerent pas aprés cela , & Mr. Vedeau ent un décret contre l'huissier , & contre les assistans. Celui-ci ne se défiant de rien, & n'aiant trouvé personne d'assez charitable pour l'avertir de ce qui se passoit, fut pris chez lui où il étoit tranquilement, & conduit dans les prisons de Châteauneuf en Thimerais. C'étoit justement dans le voisinage de Vedeau, & où il avoit toute forte de credit; ainfi il le fit mettre non-seulement, dans un cul de basse fosse, mais lui fit encore faire son procés. C'étoit une étrange chose de voit qu'un homme qui étoit: obligé en conscience, & sur tout par le devoir de sa charge de rendre justice à chacun fur neanmoins porte d'une si grande passion , qu'il vouloit oprimer un innocent, & cela par le seul motif de vengeance. Car tout le crime de ce malheureux étoit d'avoir été chez lui chercher ceux contre qui Madame Salle avoit obtenu decret , & il n'éroit non plus vrai que ce pauvre miferable ent fait quelque larcin, que fi l'on disoit la même chose de moi , quin'y étois pas. Cependant il étoit prêt de perir,

MEMOIRES & l'injustice de Vedeau étoit telle, que de peur qu'il ne recût du secours de ceux qui l'auroient pu affister, il avoit empêché que Mr. Hervé ni sa fille ne pussent recevoir de ses nouvelles. Tous ceux qui prenoient quelque interêt en lui, & qui ne scavoient pas cette malice, étoient tout étonnés qu'ils l'abandonnaffent ainfi, fur tout aprés s'étre jetté dans le precipice où il étoit , pour l'amour d'eux , & lui avoir promis le contraire. Enfin quelqu'un se doutant qu'il y avoit quelque chose là-dessous de mal. entendu, s'en fut à Paris, & surprit extrémement Mr. Hervé, en lui aprenant ce qui se passoit. Car c'étoit là la premiere nouvelle qu'il en avoit euë , & il avoit trop de cœur s'il en cût été averti plutôt, pour ne pas faire son devoir. Aussi mettant les fers au feu à l'heure-même, il fit tant qu'il eut un arrêt, par lequel il fut défendu à la Justice de Châteauneuf de passer outre au jugement du prisonnier , & qu'il seroit amené à la Conciergerie. Un huifsier du Parlement monta promptement à cheval pour l'aller fignifier, & il étoit temps qu'il arrivat, Le Procureur du Roi avoit donné ses conclusions pour le faire pendre, & selon l'air du bureau, le moins qui lui pût arriver, étoit d'avoir le fouet, & la fleur de Lis, ou d'aller aux galeres. Vedeau fut fort faché que sur le point de rendre son nom fort celebre dans le pais, par une si grande injustice, il lui falût aller conter les raisons devant le Parlement , où le pere de sa partie avoit du moins autant de credit que lui, & toute sa famille. Mais la necessité l'y obligeant aprés cela, il s'en vint à Paris, & comme cette compagnie vit que c'étoit proprement l'afaire de trois de ses Membres , quoi qu'elle se poursuivit sous d'autres noms , elle fit ce qu'elle put pour les accommoder. En éfet , il n'étoit gueres honête que tout le monde fût imbu de mille violences, & de mille tours de chitanne, pour ne pas dire de mille injustices , qu'ils avoient.

faites ; mais la passion où ils étoient les uns & les

DE MR. L. C. D. R.

autres, leur aiant fait fermer l'oreille à toutes fortes de propositions, ce fut là que se developa le nœud de l'afaire, & qu'on fut pourquoi Vedeau avoit envoié ses gens pécher dans les fossés de Madame Sallé. On sut, dis-je, que c'étoit en haine de ce que son mari lui avoit refusé de l'eau d'une riviere qui lui apartenoit, pour arroser une prairie, dequoi se voulant venger, il avoit acheté un petit fief, moiennant cinq ou fix mille francs, en vertu duquel il avoit pretendu que la riviere étoit non-seulement à lui, mais que Mr. Sallé n'avoit point de droit d'en faire aller l'ean dans les fosses. Cette afaire ne pouvoit qu'elle ne fût d'une longue discuttion, vu les incidens qui y étoient arrives, & fur tout par la profession des parties , qui n'ignoroient aucun tour de chicanne. Cependant le pauvre huissier étoit toujours la victime de leuk ressentiment, & quoi qu'il ne fut plus dans les cachors , la forme vouloit qu'il demeurat en prison, jusques à ce qu'on eut éclairei son afaire. Pour achever de le rendre encore plus malheureux , le Parlement ne voulut pas demeurer juge dans une instance qui regardoit des personnes si considerables dans leur corps , & s'en étant deporté , il se passa encore un temps considerable devant qu'on eut nommé d'autres Juges. Enfin on en atribua la connoissance aux Requêtes de l'Hôtel, & comme j'y avois de bons amis , je joignis mes follicitations à celles de Mr. Hervé. Cela facha fort Mr. Genou, & son gendre, non pas qu'ils crussent que j'y eusse plus de credit que leur partie, mais parce qu'il leur sembloit que c'étoit être bien hardi , moi qui n'y avoit point d'interêt, de me déclarer contr'eux fi hautement. Mr. Genou qui étoit fier, le dit à un de mes amis, pour me le redire, mais je lui fis réponse que j'avois été toute ma vie serviteut de Mr. Herve, & qu'étant d'ailleurs chez Madame Sallé quand la premiere insulte lui avoit été faite, je ne m'étois pu dispenser honêtement d'é-

poulcr.

3.46 poufer leur parti. Je lachai ces dernieres paroles , ians faire reflexion que son gendre me pourroit soupconner par là d'avoir été celui qui avois été tirer jusques à la porte de sa bassecourt. été pardonnable à un jeune homme qui fait les choses d'ordinaire sans reflexion, mais à moi nullement qui devois avoir plus de conduite, & de prudence. Ausli vis-je bien un moment aprés que j'avois fair une faute, & s'il eut été temps d'y remedier , je l'aurois fait de bon cœur. Mais ne m'en étant aperçû que trop tard, je laissai aller les choses comme elles pourroient , sans m'en mettre autrement en peine. Mon ami aiant été redire à Mr. Genou, ce que je lui avois répondu, fans croire neanmoins. me faire tort , il conclut avec fon gendre qu'il n'y avoit jamais en d'autre que moi , qui lui avoit fait cet afront , & pour en etre plus affure , Mr. Genou me dit le lendemain à l'entrée des Requêtes de l'Hôtel, où j'étois pour sollieiter; que Madame Sallé m'avoit bien de l'obligation; qu'aprés m'être exposé comme j'avois fait en venant insulter son gendre jusques à sa porte, c'étoit prendre les choles avec beaucoup de chaleur, que de me trouver encore à toute heure, & à tous momens pour folliciter pour elle. Il cherchoit en disant cela , à me prendre par ma réponfe, & je m'aperçus qu'il avoit aposté deux hommes exprés, qui sans faire semblant de rien , écoutoient ce que nous difions, mais ils ne firent que perdre leur temps les uns & les autres , comme j'étois fur mes gardes , je ne dis . rien qui me put nuire, & ils furent obliges de s'en . retourner comme ils étoient venus. Il en refta neanmois une certaine ulcere dans le cœur contre moi à Mr. Genou, & aiant trouvé l'occasion de me témoigner sa méchante volonté, ainsi que j'ai raporté ti-deslus, il la prit avec beaucoup de plaifir.

Mais pour revenir à son afaire, les Requêtes de l'Hôtel aiant encore tâché de s'accommoder avec : Mr. Herve, comme, elles virent que leur obstina-

DE MR. L. C. D. R. tion étoit si grande à l'un & à l'autre, qu'ils n'en vouloient point entendre parler, elles le disposerent à leur rendre justice. On jugea d'abord ce qui concernoit l'huissier, qui étoit toujours en prison, & il en sortit à condition de suivre la Cour jusques à diffinition de procés. Car on ne put encore juger son afaire au fonds, & ce ne fut que par provision qu'il eut élargissement de sa personne. Cependant il en étoit de cette afaire comme d'une pelote de neige qu'on voit groffir à mesure qu'el'e paffe fur une montagne qui en eft couverte, il s'étoit fait tant de procedures, qu'il y avoit pour le moins quarante ou cinquante face, & il en couta un nombre infini d'argent à Mr. Hervé pour la faire juger. Car ce fut lui qui fut obligé de fournir à l'apointement, austi-bien qu'à la sublistance de l'huissier, à qui outre qui il n'étoit qu'un malheureux, il étoit bien juste de donner tout ce qu'il lui faloit. Enfin ce procés aprés avoir duré je ne sçais combien de temps, fut enfin terminé par une fentence à l'avantage de mes amis, & Vedeau en eut tant de regtet, que depeur qu'on ne se moquat de lui dans le païs où étoit arrivé la querelle, il fut long-temps sans y vouloir aller. Voilà quelle sut l'issue d'une afaire qui aprêta à parler à bien du monde, & où ils auroient sauvé bien de la peine, & de l'argent, s'ils avoient voulu croire le conseil de leurs amis. Car quoi que Mr. Sallé eut faitcondamner la partie aux dépens, il lui en couta-

foit dans ses afaires.

Ceprocés s'étant terminé de la sorte, je me vis libré d'aller où je voudrois, car je n'avois pas voulu sortit de Paris, que je n'en eusse vil la sin. Il y avoit long-temps qu' un Gentilhomme d'aupt s'e de Melun, me prioit de l aller voir, je lui mandai donc que ce seroit au premier jour, & je sus ravid'aller en ces quartiers-là, pour plus d'une rai-

bien encore deux mille écus de faux frais, ce qui n'accommode personne, quelque bien que l'on 348

fon. En éfetjoutre que je me failois un plaifir d'aller chasser avec lui, j'étois bien-aise d'aller visiter Mr. de Charoft, qui étoit à Vaux-le-Vicomte, où l'on disoit qu'il étoit allé prendre l'air, mais c'étoit, un conte qu'on faisoit pour cacher un accident qui, lui étoit arrivé. Le pauvre homme étoit tombé en enfance, & quoi qu'il ne fût pas extrémement vieux, l'esprit qui a coutume de mourir le dernier en nous, l'avoit tellement abandonné, qu'on nepouvoit pas croire, a le voir en l'état qu'il étoit, qu'il eut jamais été fi habile courtifan. Cependant, outre que ce que j'en ai dit ci-deffus est plus, que sufisant pour faire voir qu'on devoit le croire tel, il n'y avoit gueres d'homme qui fût railler plus adroitement. J'en avois été témoin une foisen ma vie, & quoi que ce fut fur un lujet qui ne m'étoit pas trop agreable, toutefois ne m'étoisje pu empêcher d'en rire comme les autres. Cela arriva peu de temps aprés la mort de Mr. le Cardinal de Richelieu mon bon Maitre. J'ai dit, ce me. semble, que le bruit étoit qu'il étoit bien avec Madame la Duchesse d'Aiguillon sa niece , & que même. on vouloit que le Duc de Richelieu fût son fils. Ce. bruit qui étoit déja grand durant fa vie, augmentant encore aprés la mort, devint enfin si commun, que les gens de la lie du peuple, comme. ceux de la premiere qualité, s'en entretenoient. Il arriva même qu'une femme de la Cour, aiaut querelle avec la Duchesse d'Aguillon, lui reprocha qu'elle avoit été la maitresse d'un Prêtre, de qui elle avoit eu plusieurs enfans, Il en étoit sans doute de cela, comme de beaucoup de choses, lesquelles il est beaucoup plus expedient de tenir cachées, que de les reveler ; mais cette Duchesse étant de l'humeur de la plupart des femmes, qui n'écoutent que leur passion, elle s'en vint toute éplorée se jetter aux piés de la Reine, & lui demanda juftice. La Reine lui dit de se relever, & s'informa ce qu'elle avoit. Je parlois alors à Mr. de Charoft.

roft, avec qui j'étois entré chez cette Princesse. Mais lui qui n'aimoit pas cette Dame, avec qui il avoit eu quelque demelé, me quita auffi-tôt pour aller entendre ce que c'étoit. Elle dit donc à la Reine, que Madame de St. Chaumont l'avoit apellé putain, car elle nomma ce mot en propres termes, ce qui étonna bien du monde, & qu'elle avoit encore ajouté qu'elle avoit eu cinq ou fix enfans de fon oncle. C'étoit ce semble à la Reine à prendre la parole, & lui dire ce qu'elle jugeroit à propos, mais Mr. de Charost ne lui en donnant pas le temps, Eh quoi, Madame, dit-il à la Duchesse d'Aiguillon, vous faut-il afliger de si peu de chose, & ne scavez-vous pas que de tout ce qui se dit à la Cour, il n'en faut jamais croire que la moitié. Il n'eut pas plutôt làché la parole, que tous ceux qui étoient presens se prirent à rire, & la Reine voiant que tout le monde rioit, en rit auffi. Cela facha extraordinairement la Duchesse d'Aiguillon, qui n'avoit pas coutume de soufrir que l'on se moquat d'elle. Mais comme elle n'étoit plus dans le temps de sou regne, & qu'au contraire la Reine la haissoit mortellement, elle fut obligée de s'en retourner. avec sa courte honte.

Comme on ne cherche qu'à dauber fur les malheureux, elle ne fut pas plutôt fortie qu'il se trouva dix personnes au sieu d'une, qui releverent la parole qu'elle avoit dite de putain, disant que si elle étoit indecente même dans la bouche d'un homme, à plus forte raison combien le devoit-clle étre dans celle d'une femme. Enfin on lui fit la fon procés, tellement que si je n'eusle pas su ce que c'étoit que la Cour, il me fufisoit de voir ce que je voiois, pour en étre éclairci. En éfet, cette fentme qui faisoit tout trembler sous elle du vivaut de fon oncle, ne fut pas digne d'étre jettée aux chiens, s'il m'est permis de parler de la sorte, pour avoir prononcé sans y penser, ce que je viens de dire. Cependant l'on n'eut garde de faire tant de bruit d'une bien plus grande pauvreté, que dit quelque

temps aprés une fille de la Reine. Ce fut Mademoifelle de Guerchi, celle à qui arriva cette funeste avanture; je veux dire qui aprésétre grosse du Duc de Vitri, se fit perir fi malheureusement, en cherchant à cacher la disgrace par la perte de son fruit. Je dis done qu'il lui arriva un jour de dire une chose fi panvre , qu'elle meritoit bien mieux que Madame d'Aiguillon, qu'on lui jettat des pierres. La Reine l'aimoit par dessus toutes les autres, & il arrivoit souvent que dans le temps que cette Princesse étoit occupée à des afaires particulieres, elle la faisoit demeurer à la porte de son cabinet, avec ordre de ne laister entrer que ceux qu'elle lui avoit dit. Un jour qu'elle l'y avoit laiffe, Mr. de Vic s'y presenta, & comme il revenoit de l'armée, & que son visage ne lui étoit pas connu, elle lui demanda son nom. Il se nomma en même temps, mais comme il n'y avoit pas grande diference entre ce nom qu'il avoit, & celui d'une cerraine chose, que je ne veux pas nommer, elle lui ferma la porte au nez toute en colere. La Reine qui avoit par hazard les yeux tournés de son côté, aiant remarqué son action, lui demanda ce que c'étoit; mais elle paroissant toute interdite, se contenta de lui dire que c'étoit un insolent, & qu'elle n'osoit pas dire à sa Majesté ce qu'il lui avoit dit. Comme il y avoit beaucoup à dire qu'elle fût alors fi habile qu'elle le fut depuis , la Reine se plut à la voir rougir, & la faisant aprocher, lui dit qu'elle vouloit absolument qu'elle lui aprît ce que c'étoit, que fi c'étoit une chose qui ne fut pas bonne à dire, elle pouvoit l'enveloper: qu'il n'y avoit rien qu'on ne pût faire entendre de cette maniere,& que pour elle qui avoit de l'esprit, celane devoit pas l'embarrasser. Mademoiscelle de Guerchi voiant que la Reine lui donnoit cet expedient, resolut de s'enservir, mais elle fit les chofes avec fi peu d'adreffe, que fi elle ne les lui nomma pas par leur nom , il y eut fort peu à dire. Elle lui dit, qu'aiant demandé à celui à qui elle avoit. DE MR. L. C. D. R.

avoit fermé la porte aux nez., comment i se nommoit, il·lui avoit dir le nom de la chose avec l'aquelle on disoit qu'on faisoit des ensans. Mr. de Guitaut Capitaine des Gardes de la Reine, qui étoit alors auprés d'elle, se mettant alors à rire comme un sou, Voulez-vous pariet, Madame, ditil à la Reine, que c'est Mr. de Vic qui s'est present, car je stais qu'il artiva hiera us loit de Flandres, mais le bon de l'afaire sut que cette sille lui soutint qu'elle ne se méprenoit pas, & que c'étoit sui qui changeoit une lettre au nom qu'elle avoit entendu,

Le Gentilhomme que j'étois allé voir aupres de Melun, s'apelloit le Comte de la Chapelle Gautier, fort honête homme, & dont le pere avoit été extrémement de mes amis. Il étoit ennemi juré d'un autre Gentilhomme de son voifinage, nommé le Vicomte de Melun, ou pour mieux dire l'Arbalère. Car il n'étoit pas de cette bonne Maifon de Melun, dont il y a eu autrefois un Connétable, & dont décendent les Princes d'Epinois. Il étoit bien éloigné d'être d'une origine fiillustre, il y avoit plus de gens de robe dans la famille, que de gens d'épée. Cependant fi on l'en eut voulu croire, Messieurs de Châtillon n'étoient pas de meillèure Maison que lui. Leur inimitié venoit de ce que le pere de l'un avoit tué le pere de l'autre, fi-bien que la source en étoit si legitime, que personne n'y ponvoit trouver à redire. Mon ami étoit l'ofense, car c'étoit son pere qui avoit eu le malheur de perir: par la main de l'autre, tellement qu'il n'en pouvoit entendre parlet sans frissonner depuis les piés jusques à la tête. Une personne de qualité à qui j'avois beaucoup d'obligation, m'avoit prié avant que de partir de Paris, de tâcher d'affoupir cette haine, en proposant à mon ami d'épouser la sœur de Mais je lui dis que je le priois de m'ex-Melun. cuser, que ce seroit faire injure à Mr. le Comte de la Chapelle, que je connoissois trop bien né, pour s'allier jamais à la fille de l'homicide de son. pere. En éfet, je ne me voulus jamais charger de certe

352 cette commission, & quand je l'aurois fait, il auroit été bien inutile. Aussi bien-loin que le Vicomte de Melun tâchât par la conduite de loi faire oublier le mal qu'il étoit en droit de lui vouloir, c'étoit un homme d'un si mediocre genie, qu'il lui donnoit plutôt sujet de le haïr encore davantage. Comme il étoit suiet à faire débauche, il parloit à tors, & à travers, quand il avoit deux vers de vin dans la tête, & si les défenses de se batre n'eussent été fort rigides , ç'en étoit assez pour les mettre tous les jours en état de se couper la gorge. Cela eut été blamable à tout le monde, mais particulierement au fils d'un homme qui avoit déja trempé ses mains dans le sang du pere de mon ami. Aussi bien-loin qu'il lui fût permis d'en user de la forte, le Roi n'avoit donné la grace à son pere, qu'à condition qu'il ne se trouveroit jamais, ni lui ni les siens, où seroit le fils de celui qu'il avoit rué: que si-même ce fils survenoit dans quelque compagnie où ils fussent, ils seroient obliges de lui quiter la place. Au reste on ne pouvoit pas dire que cette donnance ne fut selon toutes les regles de la justice, mais le Vicomte de Melun au lieu de s'v conformer comme avoit fait son pere, en usoit fi mal, comme je viens de dire, que d'abord que je fus arrivé chez mon ami, la premiere chole qu'il me dit, fut qu'il ne le pouvoit plus endurer. m'exposa en même temps le sujet de ses plaintes, que je trouvai fort legitimes, mais à quoi je tâchai de donner la meilleure couleur que je pus, depeur d'aigrir encore son esprit, qui ne l'étoit déja que trop. Cependant je lui remontrai qu'il ne pouvoit avoir la moindre afaire contre lui, sans se commettre extraordinairement : que la même ordonnance qui enjoignoit à Melun d'éviter sa presence, lui enjoignoit à lui de ne point avoir de ressentiment : que comme il étoit l'ofensé, on croiroit toujours qu'il auroit commencé la querelle : qu'en l'étatoù il étoit, il lui faloit mille fois plus de preDE MR. L. C. D. R.

eaution qu'à un autre; qu'il avoit du bien, ce qui l'obligeoit de ne rien faire, sans y avoir bien pen sei que c'étoit fouvent ce qui racheroit la vie, mais qu'ausili cela contribuoit louvent à nous perdre; qu'il y avoir des éveillés qui ne demandoient que la mort d'un honéte homme, pour profier de ses dépositiles: qu'en un mot nous avions afaire à un Prince qui n'entendoit point de raillerie là-def, sus, & qu'à moins que ses afaires ne fussement le jour, je lui conseillois de demeurer commeil étoit.

Ce Gentilhomme qui avoit pour le moins douze, ou quinze mille livres de rente, & qui songeoit même à s'établir encore mieux par un mariage, gouta mes raisons, & les trouva si pertinentes, qu'il m'avoua qu'il m'étoit obligé. En éfet, je crois que sans moi, il ne se seroit pu empêcher de faire quelque folie. Mais comme aprés avoir remis le calme dans son esprit, nous ne songions lui & moi, qu'à prendre du divertissement, soit à la chaste, ou à rendre visite aux Gentilshommes de fon voifinage, il arriva une chole, qui lors qu'il y pensoit le moins, le mit en état de se donner quelque satisfaction. Comme nous étions à dîner lui & moi, ce qui nous étoit bien extraordinaire, y aiant tonjours compagnie, nous entendîmes lonner du cors dans son parc, ce qui l'obligea de se lever avec precipitation, & de courir dans la cuiline, où il y avoit des fusils. Je le luivis au même temps, & en aiant pris chacun un, nous courûmes où le bruit nous apelloit. Nous trouvâmes quantité de chiens qui chassoient un lierre, qui avoit passé par une bréche, & le Comte de la Chapelle n'eur pas plutôt jetté les yeux fur celui qui sonnoit, qu'il reconnut aux couleurs, que c'étoit le piqueur de fon ennemi. Il fut tenté de le tuer, & je vis l'heuré qu'il le conchoit en joile; mais faisant reflexion aparemment qu'il se vengeroit bien mieux de tuer les chiens, il tira trois coups l'un sur l'autre, & il

n'y en eut pas un qui fut tiré inutilement. Il me dit d'en faire de même, mais je le voiois si passionne, que je ne crus pas à propos de faire ce qu'il me disoit. En efet, son ennemi pouvoit survenir à tous momens, & il faloit bien qu'il y en eût un de nous deux qui eut son fusil charge, s'il se presentoit. Cependant le piqueur qui n'avoit sonné que pour rompre les chiens, voiant qu'il n'y avoit rien là à gagner pout lui que des coups, s'étoit retiré par la même bréche qu'il étoit entré, & fes chiens le suivirent, soit que l'instinct leur fit craindre un même fort que celui qui étoit arrivé aux autres, ou qu'ils se trouvassent en défaut. Le Come te de la Chapelle voiant qu'il n'avoit plus rien sur quoi décharger fa colere , vouloit fortir à toute force pour aller chercher le Vicomte de Meluns qu'il se doutoit bien n'être pas trop loin. Car l'on entendoit des chevaux qui alloient & venoient le long des murailles du parc,& ce ne pouvoit étre que lui, & les gens qui l'accompagnoient. Mais je lui dis , qu'il devoit être content de ce qu'il avoit fait , que fi Melun s'étoit porté à cette action pour lui faire pieces, le dementi lui en demeuroit ; qu'ainsi c'étoit à son ennemi à courre maintenant, & non pas à lui, qui lui avoit tué ses chiens : qu'outre cela il étoit encore en droit de se plaindre , & peutétre de le faire aller en prison : que les choses pouvoient changer de face, s'il fortoit de chez lui, ce que je ne lui conseillois pas, à moins que de se vouloir faire des afaires mal à-propos. Il fut touché de ces raifons, & nous en étant retournés dans la maifon, à peine y fûmes nous que nous vîmes arriver un Gentilhomme du païs, nommé Chifi, lequel le Comte de la Chapelle (çavoit bien être des amis de son ennemi. Ainsi il crut qu'il venoit de sa part, mais celui-ci sans faire semblant de rien, se mit à table avec nous, & rant que dura le dîner, il ne fit que nous entretenir de choses & d'autres, sans nous parler de celle-là. Nous comDE MR. L. C. D. R.

commençames donc à croire qu'il pouvoit étre furvenu par hazard, & il ne nous fut plus fi fulpect, qu'il avoit été auparavant. Nous avions grand tort neanmoins, il ne venoit que pour voir combien nous étions de monde, & il avoit quité Melun tout exprés. C'est pourquoi d'abord qu'ileut dine, il le fut retrouver, & lui aiant dit aparemment que nous n'étions que nous deux, nous les vîmes arriver ensemble un quart d'heure aprés, fuivis de cinq ou fix aurres, tous à cheval. Le Comte de la Chapelle les aiant aperçus, devant qu'ils entrassent sur le pont-levis, sauta sur son tufil, qui étoit auprés de lui, & des que j'eus vu son action, je me doutai bien qu'il y avoit quelque . choie de nouveau. Nous marchames donc au devant d'eux avec ses gens, & nous trouvames Melun à la tête des autres, lequel n'avoit ofé paffer le pont-levis. D'abord qu'il nous vit, il demanda ses chiens au Comte de la Chapelle, mais voiant qu'il le couchoit en joue, il jugea à propos de ne pas atendre sa réponse. Il fit fort bien car assurément s'il eut attendu encore un moment, peut-étre n'auroit il jamais été en état de faire infulte à personne. Chifi fuivit fon exemple aufli-bien que tous les autres, & ils firent tous leut retraite de fort bonne grace.

Cette afaire ne pouvoit qu'elle ne fit grand bruit dans la Province, fur tout étant atrivée entre des personnes qui y faisoient quelque figure. Je conseillai en même temps à mon ami d'en porter sa plainte au Subdelegué de Messieurs les Marêchaux de France, afin qu'en aiant pris connoissance, cela empêchât qu'il ne fût obligé de donner sa parole à quelques Gentilshommes, que je prevoiois devoir s'entremettre de les accommoder. Il ne gouta pas mes raisons, soit que ce Subdelegué ne fût pas de ses amis , ou qu'il crût qu'il feroit mieux de s'adresser tout d'un coup aux Marêchaux de France mêmes. Mais dans le temps qu'il se preparoit lui-

même pour aller à Paris', le Marquis de St. Teran Gouverneur de Fontainesbleau le vînt voir, & le pria de rompre son voiage pour l'amour de lui , lui promettant qu'il lui feroit faire toute forte de fatis-Comme c'étoit un vieux courtisan que je connoissois de longue main, il me pria de joindre mes prieres aux fiennes, afin que le Comte de la Chapelle ne lui refulât pas la grace qu'il lui demandoit. Je lui dis qu'il se moquoit de moi de me parler de la forte, que veritablement j'étois de ses amis, mais que s'il ne pouvoit rien sur lui, à plus forte raison y pourrois-je quelque chose. En efet, il avoit toujours été des amis de son pere aussi bien que moi, & outre cela sa charge, car il étoit aussi capitaine des chasses du pais, lui donnoit une si grande autorité, qu'il n'y avoit point de Gentilhomme dans la Province qui n'eur de grandes mesures à garder avec lui. M.de la Chapelle le trouva fort embarrassé à cette priere, car si d'un côté la politique vouloit qu'il ne se fit pas un ennemi de cette consideration, d'un autre le plaifir de se venger du fils d'un homme qui avoit tue son pere , lui étoit une puissante amorce pour n'écouter rien que son ressentiment. Auffi se laissant flater qu'il pourroit se deporter d'une sollicitation, qui pour dire les chofes comme elles sont, pouvoit paffer pour incivile, il lui remontra que s'il n'y avoit point d'autre démêlé entre la Mailon, & celle du Vicomte de Melun, que celui qui venoit d'arriver, bien-loin de se faire prier, il auroit mille graces à lui rendre de la peine qu'il se donnoit: que si même ceux qu'il avoit étoient d'une nature à pouvoir s'oublier, il n'y a rien qu'il ne fit à sa consideration, mais qu'il le prioit de refléchir dans quelle obligation il étoit de poursuivre sa vengeance : ce qu'on diroit dans le monde, de ce qu'aprés en avoir trouvé l'occasion, il avoit été capable de faire plus de cas de sa priere , que de venger un fang qui lui devoit étre fi precieux: qu'il le suplioit donc de considerer que ce

qu'il

## DE MR. L. C. D. R.

qu'il lui demandoit étoit contraire aux loix de la nature, & outre cela capable de le perdre d'honneur: qu'il ne vouloit point d'autre juge que lui, c'est pourquoi il ne faisoit point de doute que bienloin de lui vouloir du mal, s'il ne lui pouvoit accorder sa demande, il en auroit plus d'estime pour lui,

Voilà quelles furent les raisons de mon ami pour combatre les sollicitations du Marques de St. Elles ne pouvoient être plus justes, ni plus raisonnables, comme je le laisse à penser à tous ceux qui ont un peu de bon fens. Cependant Mr. de St. Teran ne s'en contenta pas, & il fit encore ce qu'il put, & pour déterminer mon ami à ne lui pas refuser ce qu'il lui demandoit, & pour m'obliger à lui faire la même priere. Mais apres avoir vû qu'il ne gagnoit rien, ni auprés de l'un ni auprés de l'autre ,il dit au Comte de la Chapelle qu'il ne lui vouloit point de mal de ce qu'il faisoit, parce qu'il sçavoit que sa passion le preoccupoit tellement, qu'il étoit encore incapable de vouloir écouter le conseil de ses amis : qu'il avoit eu tortide le prendre ainsi à la chaude, mais qu'un peu de tems disposeroit peutétre son esprit à faire tout ce qu'on voudroit : qu'il lui demandoit donc de ne prendre aucunes mefures de vingt quatre heures, pendant lesquelles il le coujuroit de faire reflexion, qu'outre que Dieu nous commande de pardonner à nos ennemis, c'étoit souvent acheter son repos que de pratiquer ce commandement au pié de la lettre: qu'il ne faisoit point de dificulte qu'il ne lui accordat cette grace; qu'elle ne pouvoir prejudicier à ses interêts, lui donnant sa parole que le Vicomte de Melun ne feroit rien aufsi de son côté.

C'est ains que le Marquis de St. Teran, sans faire semblant de rien, rendit un service considerable au Vicomte de Melun. Car le Comte de la Chapelle ne croiant pas qu'il lui pût resuser hostement ce qu'il lui demandoir, sur tout aprés les assurances qu'il venoit de lui donner que son canemi ne s'ea 275

prevandroit point, il se tinten repos chez lui durant ces vingt quatre heures, pendant lesquelles le Marquis de St. Teran envoia en Cour pour remontrer , que leur querelle étant arrivée pour la chafse, il prioit le Roi de lui en renvoier la connoissance. Comme il n'y avoit la personne qui pût parler pour le Comte de la Chapelle, le Roi lui accorda ce qu'il demandoit, fi-bien qu'au lieu de la qualité de mediateur, il prit celle de Juge. Mon ami fut fort lurpris de ce tour d'adreffe, & même n'en fut pas content. Cependant nous n'y trouvames point de remede, parce qu'il étoit desormais trop tard de s'adresser à Messieurs les Marêchaux de France, & que d'un autre côté c'entété prendre de la peine inutilement, que de vouloir faire revoquer au Roi ce qu'il avoit fait. Mon ami fut donc obligé d'aller à Fontainesbleau, pour voir quelle justice on lui feroit. Elle fut fort mediocre, le Vicomte de Melun demanda seulement excuse de ce qui étoit arrivé, dit que c'avoit été sans dessein que ses chiens étoient entrés dans son parc ; que s'il y avoit trouvé son piqueur, il scavoit bien que ce n'étoit que pour les faire revenir ; que c'étoit un malheur que le lievre les eut menés sur ses terres, que s'il avoit été sur son pont-levis, il le prenoit à témoin luimême que ce n'étoit pas pour lui faire insulte, mais pour lui demander trois de ses chiens qu'il voioit lui manquer. Cependant s'il s'en trouvoit ofensé, il protestoit pareillement qu'il n'avoit jamais songé à le faire; que bien-loin de cela, il seroit ravi de lui témoigner en toutes rencontres qu'il séroit fon ferviteur, qu'il lui promettoit de plus d'obferver religieusement les conditions qui étoient entre leurs Maifons, c'est pourquoi si jamais il chassoit, & que la bête prît le chemin qu'elle avoit pris, il feroit rompre les chiens à l'heure-même. Mr. de la Chapelle fut obligé de se contenter de ces excuses, & de lui dire qu'aprés ce qu'il venoit de lui témoigner, il étoit fache d'avoir tué ses chiens.

Voi-

960

l'ôterent pendant la nuit , mais qu'aiant le lendemain fait publier une ordonnance, par laquelle il étoit er joint à ceux qui l'avoient ôtée, de la remettre à la même place dans vingt quatre heures, ils y avoient satisfait. Je ne sçais si tout le monde sera de mon sentiment, mais il me semble qu'il y a peu de gens qui fussent capables de se faire obeir en une pareille rencontre. Cependant quoi que ces fortes de choses procedent d'ordinaire d'une grande severité, je puis dire ques'il étou craint, il ne laissoit pas d'étre aimé, sur tout des gens qui alloient le grand chemin, & qui aimoient qu'on leur fit une prompte expedition. Car jamais homme n'a eu plus de vivacite d'esprit, ce qui fait que la Province le regrete encore, d'autant plus que Mr. d'Aguelfeau qui lui a succedé, a des qualités bien oppo-En efet , je lui ai vû faire une chole furprenante, & que j'aurois peine à croire, fi je n'en avois été témoin moi-même. Je lui ai vû dis-je dicter des lettres tout en un même temps à trois lecretaires , & pendant cela ne pas laisser de m'entretenir. étoit impossible qu'un homme d'un si grand esprit, ne brillat dans le Conseil, aprés y avoir été apellé. Le Roi lui confioit les afaires les plus delicates, & Mr. le Chancellier ne dedaignoit pas souvent, quelque éclairé qu'il fut, de se servir de son conseil. Il étoit donc sans doute celui de tous les Conseillers d'Etat qui avoit le plus de reputation , tellement qu'il ne faloit pas trouver étrange, fi Mr. de St. Teran avoit été bien-aile de l'obliger. Ausli étoit-il en état de rendre service à tout le monde ,'& qui plus est sa forrune quelque considerable qu'elle fût, n'étoit rien en comparaison de ce qu'il pretendoit la pousser, C'est pour cela, autant peut-étre que par recomoissance, qu'il paroissoit si ataché aux interêts de Mr. le Chancellier,& à ceux de toute sa Maison. Car il consideroit que le Roi aiant autant de confiance qu'il en avoit en eux, le veritable moien de s'avancer, étoit d'avoir leur recom-

man-

DE MR. L. C. D. R.

mandation. Cependant il n'y perdit que son temps, si Mr. le Chancellier & le Marquis de Louvois son fils lui donnerent des témoignages de leur amitié en pluseurs rencontres, ils ne firent pas la même chose dans une où il souhaitoit davantage de l'éprouver. Mr. Colbert étant mort, il ne pretendir pas moins qu'à remplir sa place, & il avoir sans doute aflez d'esprix & d'intelligence pour s'en bien aquiter, mais cette saveur qu'il esperoit pour lui, atant panché pour un autre, il en mourut de chagrin.

Le démélé qui étoit arrivé au Comte de la Chapelle, m'aiant retenu chez lui plus que je n'avois fait dessein, j'eus le temps de connoître toute la Province, car il n'y eur gueres de Gentilshommes qui aiant su ce qui se passoit, ne vinssent chez lui pour lui ofrir fervice. Pen vis donc arriver de toutes fortes, riches, & mal-aifes, & parmi ceux-là le Comte de Kermeno, qui à la verité n'étoit pas du pais, comme fon nom le fait affez connoitre, mais qui y venoit souvent atiré non pas par les charmes d'une certaine Dame, car je mentirois si je disois qu'elle en avoit, mais par une vieille connoissance, qui lui tenoit lieu de tout ce qu'il eut pu trouver ailleurs. le le connoissois bien, & il ne fut pas necessaire que le Comte de la Chapelle me dit qui il étoit. Je l'avois vû à la Conr , & àgl'armée, & il n'étoit queres plus estimé d'un côté, que d'autre. Ce n'est pas qu'il ne fut un fort bon Gentilhomme, mais outre qu'il n'y en avoit point qui eussent la mine plus petite que lui, il avoit entrepris un métier qui ne lui convenoit pas. Son frere le Marquis du Garrot avoir fait la même chose, & ils avoient trouvé le fecret tous deux de se faire casser , aprés avoir mangé un million de bien.

Toutes ces choles, dont j'avois une parfaite connoiffance, en me donnerent pas une grande atention pour la personne, ce que le Comte de la Chapélle aiant bien remarqué, il me demanda, des qu'il sur MEMOIRES

forti, quel homme c'étoit, car bien-loin de le connoitre à fonds, il n'en avoit jamais ouï parler, avant qu'il vînt dans le païs. Je lui rendis conte de tout ce qu'il vouloit sçavoir, en quoi je puis dire que je n'augmentai ni ne diminuai rien de la verité. Je lui apris auffi l'avanture de son frere, de laquelle il m'avoit touché quelque parole, & qui est si bizarre, qu'il n'y en a gueres qui le soit davantage. Le Marquis du Garrot après avoir mangétout son bien, ne sçachant plus de quel bois faire fléche, s'avisa d'un expedient, par où il pretendoit se faire pour le moins douze ou quinze mille livres de rente, de mille écus qu'il avoit. Le secret qu'il trouva pour cela, fut de faire dire à toutes les vendeufes d'herbes de la halle, qu'il leur prêteroit de l'argent au prix usité parmi elles, qui étoit un sou par jour d'un écu : qu'elles pouvoient aussi avertir leurs amies que tant qu'il y auroit de l'argent dans la banque, il seroit à leur service; que le bureau seroit ouvert depuis une telle heure, jusques à une autre, & qu'on tiendroit un regître fidele, tant de la recepte, que de la dépense. Aprés un avis comme celui-là, ce ne furent que processions à l'endroit où éroit le bureau, & comme il donnoit de l'argent indiferemment à tout le monde, cela parut si extraordinaire, qu'il courut un bruit que c'étoit le Diable. Un Commissaire en étant averti, s'y transporta incontinent, & eut peine à y entrer, tant la foule étoit grande. Mais s'étant fait faire place , il trouva le Marquis du Garrot lui-même, qui avoit tâché de se déguiser, pour n'être pas connu. Il lui demanda ce qu'il faisoit là , à quoi l'autre répondit qu'il n'avoit que faire de le lui demander , puis qu'il le voioit bien , qu'il distribuoit de l'argent à qui en vouloit; s'il n'étoit pas permis de le faire, & pourquoi il s'ingeroit de le venir troubler. Comme il avoit la mine aussi basse que son frere, le Commissaire ne trouva pas bon qu'il parlat avec tant de fierte, il voulut l'emmener en prison, & lui n'étant tant pas bien-aise d'y aller se nomma, esperant que son nom repareroit le défaut de sa mine. Mais voiant qu'il avoit afaire à un homme qui ne se soucioit gueres des gens de qualité, il fut obligé de lui dire qu'il avoit épousé la fille de Mr. de Courcelles Conseiller de la grand' Chambre. Le Commissaire, qui avoit bien plus afaire d'un Conseiller , que d'un Marquis , le prit fur un ton plus doux aprés cela. Il sui dit qu'à la consideration de son beau-pere , il ne lui feroit pas cet afront, mais qu'il faloit renoncer à son trafic , lequel ausli-bien faisoit deja trop de bruit pour le pouvoir continuer. Il n'y eut point de replique, il falut fermer la caisse, & le regître, Cependant voiant le Commissaire si-bien intentionné, il lui demanda comment il pourroit ravoir fon argent, sur quoi il n'eut point de bonne réponse. Celui-ci lui dit, que puis qu'il l'avoit donné si librement à des gens qu'il ne connoissoit pas, c'étoit à lui à trouver moien de le ravoir. En éfet, il ressembloit à celui de qui l'on conte, qu'aiant obtenu du Roi d'Espagne un certain droit sur tout ceux qui regarderoient une comete, qui paroissoit depuis peu, il n'en avoit pas été plus riche, puis qu'il lui avoit été impossible de justifier ceux qui l'avoient regardée. Il en étoit dis-je de même de lui, puis qu'il ne sçavoit, ni qui étoient les personnes qui avoient pris son argent, ni où elles demeuroient, ni fi elles n'avoient point même pris un autre nom que le leur.

Etant revenu à Paris, la fievre me prit, & je ne sçais si c'est que je n'avois point fait un peu plus d'excés que de coutume. Car la table étoit toujours mise chez le Comte de la Chapelle, & moi qui étois accoutumé à une vie réglée, aiant peine à me conformer à une chose si 'extraordinaire pour mois & neanmoins étant obligé de faire comme les autres, je m'en trouvai mal plusieurs fois, devant que de m'alliter. J'eus recours aux remedes ordinaires peut. MEMOIRES

pour me guerir, qui étoient la diete , & la seignée: mais la fievre me continuant toujours, on me conseilla, au lieu de mon Medecin, de faire venir un Chevalier Anglois, qui s'étoit rendu fameux dans le Roiaume par plusieurs cures de cette nature. En éfet , il n'y avoit point de fievre , qui fût à l'épreuve de son secret. Tous ceux qui en avoient été afligés y avoient eu recours, & comme ils en avoient été gueris, je n'aurois eu garde de ne pas faire la même chole, si l'on ne m'eut dit qu'il y en avoit eu beaucoup à qui elle étoit revenuë deux outrois mois aprés. J'avois donc cru plus à propos de me remettre en d'autres mains que dans les siennes , mais n'aiant pas lieu d'en étre satisfait, je l'envoiai prier de me faire la grace de me venir voir. Il y vint , & me fit bien rire de ce qu'il me conta du Marquis de Hautefort premier écuier de la Reine , homme qui avoit bien cent mille livres de rente, mais d'une avarice si épouvantable, que quoi qu'il n'eût ni femme, ni enfans, il n'y avoit personne qui ne s'en plaignit. Il me conta, dis-je, que se trouvant dans un pareil état, que celui où j'étois, il lui avoit envoié dire, qu'il avoit besoin de son secret , c'est pourquoi il lui feroit plaisir de le lui porter : que s'étant rendu chez lui , il l'avoit trouvé extrémement mal, que neanmoins aprés avoir tâté son poulx, vû sa langue, & enfin observé tous les signes qui lui pouvoient indiquer la qualité de sa maladie, il lui avoit dit de mettre fon esprit en repos, & qu'il l'en tireroit moiennant la grace de Dieu : que là dessus il lui avoit voulu faire prendre son remede , mais qu'il lui avoit dit qu'il vouloit sçavoir auparavant combien il lui couteroit : qu'il avoit oui dire à ceux , qui avoient eu afaire à lui, qu'il étoit fort cher : qu'il faloit vivre, comme disoit Molieres, avec les malades, finon qu'onseroit obligé de ne s'en pas servir : que ce discours l'avoit étonné , sur tout venant d'un homme qui avoit tant de bien; qu'il lui avoit répondu qu'il se moquoit de tenir ce discours, qu'il n'avoit pas coutume de parler de prix avec une personne de sa qualité, qu'elles en usoient comme bon leur sembloit , & qu'il en seroit le maitre. Mais que ne s'étant pas contenté de ces paroles , il avoit insisté à ce qu'il lui en fixat le prix : que se croiant donc obligé de lui obeir, il lui avoit dit que les gens de sa volée ne lui avoient jamais moins donné que cinquante pistolles ; cependant qu'il lui disoit encore une fois, qu'il en useroit comme il lui plairoit : qu'il s'étoit récrié là-dessus, comme s'il l'eût poignardé : que peu s'en étoit falu même qu'il ne lui eut dit des injures; que le voiant dans cet emportement, il avoit cru à propos de lui laisser jetter son feu, pour voir à quoi tout cela aboutiroit : qu'aprés s'être émû comme un possedé, il lui avoit enfin ofert quatre pistoles, à quoi aiant encore répondu, qu'il ne vouloit point parler de prix avec lui, il·lui avoit dit en colere de s'en aller, & qu'il n'avoit que faire de lui, & de son remede : que lui aiant obei , il n'avoit pas été plutôt arrivé à sa maison, qu'il lui avoit envoié un laquais, pour lui ofrir une pistolle davantage ; que pendant quatre jours , il avoit tait le même manege, mais qu'en marchandant ainsi il étoit allé en l'autre monde.

Je n'eus point de peine à croire ce qu'il me diloit. Javois été témoin moi-même plusieurs fois de quantité de vilenies qu'il avoit faites, & entr'autres d'une, que je n'avois jamais pu goûter. C'étoit dans le voiage que l'on fit pour le mariage de Monsieur le Dauphin, car je cherchois soujours à vivre, comme j'avois véeu, c'elt-à-dire, que mon âge, & le peu de moiens que j'avois ne m'empéchoient pas de faire le courtisan. Je dis done que m'etant trouvé logé dans la même maison qui étoit marquée pour lui, l'hôte surprit son cocher, qui lui voloit de l'avoine, & s'eu ctant venu pl'aindre à lui, il le pria de lui vouloir faire justice. De

quoi

quoi donc lui repliqua Mr. de Hautefort, car ou je ne vous entens pas, ou il me semble que vous lui avez fait rendre ce qu'il vous prenoit. Ouï, Mr. lui dit l'hôte, mais je n'ai pas vû toute celle qu'il m'a prise, & je sçais bien que j'en avois une certaine quantité dans le cofre de l'écurie , & que la moitié de ce qui y étoit , n'y est plus. C'est que tes chevaux l'ont mangée , lui répondit Mr. de Hautefort froidement, amene moi des témoins que ce foit mon cocher , & puis il faudra qu'il te la païe. Mais, Mr. , lui repliqua l'autre tout surpris, en a-t-il été chercher, lors qu'il a voulu faire ce larcin, & puis qu'il n'y en avoit pas, le moien de vous en amener. Tant pis pour toi, lui répondit-il, ne sçais-tu pas bien que ce ne sont qu'eux , qui font faire le procés à une personne, & puis que tu n'en as point, ne t'amuses pas davantage à me

rompre la tête.

Ce fut toute la raison qu'il en put tirer, dont il me vint faire (es plaintes, comme un homme qu'il prenoit à témoin de l'injustice qu'on lui faisoit. Mais je ne pus que hausser les épaules, & lui dis qu'il devoit prendre patience. Il fut bien obligé de le faire, dequoi il eut encore plus de lieu de s'apercevoir, quandil fortit de chez lui, car bienloin qu'il fût d'humeur à lui païer le degât que ses gens pouvoient avoir fait, il ne païa pas seulement ce qui avoit été servi sur sa table, ou s'il le fit, ce fut à un prix si mediocre, qu'il ne rendit pas l'argent que les denrées avoient couté. Mais puis que me voici sur ce voiage, il faut que je raporte une chose fort plaisante, qui arriva à un Intendant. Il avoit une maitresse dans une ville, où le Roi logeoit avec toute la Cour, & se trouvant chez elle par hazard, quand les Marêchaux-des-Logis arriverent, il en pria un avec lequel j'étois de vouloir exempter sa maison. Cet Intendant avoit le malheur de ressembler à Mrs. du Garrot, c'est-à-dire, qu'il n'étoit pas homme de bonne mine, ainsi le Marechal-des-Logis ne le connoissant point, lui dit, comme par maniere de derisson, que cela étoit trop juste, & qu'il y faloit songer. Mais au même temps il prit sa craïe, & la marqua comme les autres. L'Intendant ne se rebuta pas pour cela, & tâchant d'obtenir ce qu'il demandoit, sans se faire connoitre, car il étoit là incognito, le pria derechef d'exempter cette Dame, lui affurant que s'il la connoissoit, 'il jugeroit qu'elle en valoit bien la peine. Mais voiant que l'autre n'écoutoit pas seulement ce qu'il lui disoit, il tut oblige de lui dire qu'il étoit l'Intendant, & que dans la rencontre il tâcheroit de se revancher de cette obligation. Je n'ai que faire de dire que le Marêchal-des-Logis lui fit excuse aussitôt, de ce qu'il n'avoit pas rendu d'abord à son caractere, tout ce qu'il lui devoit, cela est aisé à comprendre, & l'on sçait bien que personne ne cherche à desobliger des gens de cette consideration. Il m'étoit arrivé peu de temps auparavant presque une pareille chose. Un Gentilhomme de mes amis, qui avoit une afaire avec le President de Bretonvilliers ,m'aiant écrit de l'aller voir de sa part, je m'en fus à sa belle maison, dans l'Isle Nôtre-Dame, & le portier m'aiant dit qu'il étoit dans sa chambre, je traversai la cour pour y aller. Je ne le connoissois point, & ne (çavois s'il étoit bien, ou mal fait, vieux ou jeune. Quoi qu'il en soit, l'aiant trouvé lui-même, comme j'allois monter le degré, avec un martinet à la main, & tout comme un homme qui s'en alloit à la cave, je lui demandai le chemin de la chambre de Mr. le President. Il me répondit que c'étoit lui-même, & que je n'avois que faire d'aller bien loin pour le trouver, dequoi je fus fi surpris que je demeurai presque comme un homme qui auroit fait un mauvais coup. Mais il chercha lui-même à m'ôter de ma confusion, en me demandant ce qu'il y avoit pour mon service, tellement que voiant qu'il ne se scandalizoit point de ma méprise, il me fut facile de me remettre. On peut inferer par ce que le viens de dire, que ce u'est pas un homne fort bien-fait, mais je dirai à son avantage, qu'il n' y en a gueres de plus honête. Cette occasson fut cause que j'eus moien de le connoître, & de le pratiquer, & je puis dire, que dans le sicele où nous sommes, où chacun est ataché à son interêt, je lui ai vû faire des choses qui sont voir que s'il est sile d'un partisan, il n'en a gueres les inclinarions.

Tout le monde ne pardonne pas si facilement" qu'on se méprenne, & encore quand on est rencontré dans un état qui semble indécent de son caractere. J'en avois eu une preuve deux ou trois ans auparavant, en allant voir un Conseiller des Enquêtes. nommé Machaut, qui demeuroit dans la ruë Michel·le Comte. Yavois un procés de peu de chose par devantlui, & paflant par hazard devant fa porte, je me servis de l'occasion pour lui demander qu'il se donnat la peine de le juger. Celui qui m'ouvrit la porte, me dit qu'il étoit chez lui, que je n'avois qu'à monter dans la falle, & qu'il l'alloit avertir que je le demandois. Je fis ce qu'il me dit, & trouvant une porte qui donnoit dans le Jardin , je me mis à regarder dedans, & vis un homme en calleçon, & en bonnet de nuit, qui suoit à grosse gou. te à force de travailler. C'étoit justement mon raporteur, grand floriste, & qui se connoissoit bien mieux en ognons de tulipes, ou de quelque autre fleur, qu'à juger un proces. Je le regardai faire quelque temps, sans qu'il tournat la tête, tant il avoit le cœur ataché au métier, mais enfin aiant été obligé de se relever pour prendre quelque, relâche, il jetta les yeux sur moi, & s'en vint d'un air brusque me demander, à qui j'en voulois. Je lui dis à Mr. de Machaut, ne croiant pas que je parlasse à Mais il fe fit connoitre à l'heure-même, me demandant encore plus brufquement ce que je fouhaitois de lui. Lui donner un placet, lui dis-je assez fierement, ne trouvant pas bon qu'il me parlat avec si peu d'honéteté. Donnez-le donc, me réré-

répondit-il, du même ton qu'il avoit commence, puis que c'est moi à qui vous en voulez. Mais qu'il vous souvienne une autrefois, de prendre mieux vôtre temps, quand vous voudrez parler à vôtre Juge. Rien ne fut jamais plus plaifant que notre conversation, comme mon proces n'étoit pas de grande consequence, & qu'il m'étoit presque égal de le perdre, ou de le gagner, je ne pus soufrir qu'il me brusquat sans lui rendre la pareille, & qui nous auroit entendu, auroit eu sujet de rire, sans aller à la comedie. Cependant quoi que je grondasse ainsi , je n'avois pas laissé de lui donner mon placet, & lui aiant pris fantaisie de le lire, il n'eut pas plutôt vũ mon nom, que changeant tout-àcoup de visage, & de stile, il me demanda de quelle famille j'étois, & si je décendois de tel, & tel, à qui il donnoit des qualités, & des charges, que je n'avois pas connoissance qu'ils eussent jamais eue, quoi que je fusse parfaitement instruit de toutes celles qui avoient été dans ma Maison. Je lui dis pourtant qu'oui, pour finir plutôt un entretien qui commençoit à m'ennuier. Surquoi m'embraffant, il me dit que nous étions donc parens, & commença à me faire une genealogie, où quelque tention que je prêtasse, il me fut impossible de jamais rien comprendre. Je convins de tout ce qu'il voulut, & des l'heure-même il m'apella son cousin, me disant cependant que je n'en parlasse à personne avant le jugement de mon procés, parce que si ma partie venoit à le sçavoir, c'en seroit assez pour le reculer. Je lui dis que je n'avois garde, & nous étant ainsi separés les meilleurs amis du monde, ilme jugea quatre ou cinq jours aprés, quoi qu'il fût si lent ordinairement, que c'en étoit aflez pour ne voir jamais finir une afaire, que de l'avoir pour raporteur.

Comme en parlant de Mr. d'Hautefort, je me fui aengage infenfiblemét dans un recit, àquoi je ne m'atendois pas. J'ai quité là le mariage de Mr. le Dau phin, qui auroit peut-étre bien été-aussi agreable. 17

Du moins comme on prend plaifir à entendre parler des personnes qui sont élevées en dignité, il est certain que cela auroit été plus à la mode. Cette Princesse étant arrivée à Sermaises, & le Roi à Châlons, avec Mr. le Dauphin, il fut resolu que la premiere entrevûë se feroit à moitié chemin. Cependant le Roi sans faire semblant de rien, envoia Mr. l'Evêque de Condom qui avoit été Precepteur de Monseigneur, pour en aparence lui faire compliment de la part de son futur époux , mais en efet pour observer fi elle étoit aufli fiere , qu'on lui avoit dit. Car il y avoit quelqu'un qui lui avoit raporté que c'étoit une Princesse dont l'humeur ne s'accorderoit pas au genie de la nation Françoise, laquelle étant la plus civile, & la plus honête de toutes les nations, étoit bien-aise que ceux à qui elle devoit obeir s'impatisassent avec elle. Il avoit ordre, en cas qu'il remarquât ce défaut, de lui infinuer doucement, que les manieres de France étant toutes autres que celles d'Allemagne, elle devoit tâcher de les prendre le plutôt qu'elle pourroit, afin de plaire non-seulement au Roi, & à fon époux, mais encore à tout le Roiaume, dont elle avoit déja gagné l'estime par la reputation où elle étoit, d'etre la Princesse de l'Europe qui avoit le plus d'esprit. Mais il vint redire au Roi, qu'il n'avoit eu que faire de mettre ses lecons en pratique, & qu'excepté que cette Princesse aimoit le particulier , il n'y avoit rien de plus civile ni de plus honête. Le Roi fut ainsi au devant d'elle iufques à deux lieues de Châlons, avec plus de satisfaction qu'il n'auroit eu , s'il lui eut raporté de méchantes nouvelles. Madame la Dauphine n'atendit pas que le Roi eut mis pié à terre pour le venir faluer, elle décendit la premiere de caroffe, & le Roi sçachant qu'elle marchoit à lui , décendit du sien, suivi de Monseigneur, mais à une dince raisonnable. Tout cela avoit été concerté auparayant, & il ne faut point douter que celui qui

qui étoit le maitre , n'eût donné tous ses ordres. Quoi qu'il en soit , le Roi aprés avoir parlé quelque temps en particulier à Madame la Dauphine, qui s'étoit jettée à ses pies en l'abordant , lui prefenta Monseigneur, & aprés lui tout ce qu'il y avoit de personnes considerables , qui étoient à sa suite. Cette premiere entrevûë se fit au milieu de la campagne, ainsi le poste n'étant pas tenable, on remonta bientôt en carosse, & le Roi fit monter Madame la Dauphine dans le fien, & la fit mettre dans le fonds à côté de lui. Monseigneur pour être auprés d'elle, ne se mit qu'à la portière, & étant ainsi arrivés à Châlons, on y acheva les ceremonies du mariage, qui y fut consommé. Cependant le Roi avoit mis auprés de cette Princesse une habile femme, qui étoit la Duchesse de Richelieu, & comme il n'en connoissoit point de plus capable dans son Roiaume, il l'avoit ôtée d'auprés de la Reine pour la lui donner. On avoit trouvé cela étrange, parce qu'étant Dame d'honneur de cette Princesse, & n'aiant pas d'autre qualité chez Madame la Dauphine, il sembloit qu'elle fût déchûë, au lieu d'étre plus élevée. Mais elle qui avoit de l'esprit ne fut pas dans ce sentiment , elle regarda moins au titre qu'elle avoit, qu'à la confiance que le Roi avoit en elle, & tâchant de faire tout de son mieux pour plaire à sa nouvelle Maitresse, en même temps qu'elle plairoit au Roi , elle fit voir en y réuffiffant , que rien n'est impossible à une personne qui a de la prudence, & de la conduite.

Le Roi ne's arrêta pas à Châlons, la Reine l'atendoit à Villers-Cotterets, & dans l'impatience qu'ele avoit de voir l'éponde de son che rsils, il n'y avoit point d'heure qui ne lui durât une journée entiere. Ainfi le Roi étant bien-aise de la satisfaire dans une chose si juste, en epredit point de temps en aucun endroit, & se rendit dans cette maison, où l'on avoit preparé toutes sortes de plaisirs. Le bal, les balets, la comedie n'y fureit pas oubliés; & quoi qu'on

. . .

fut dans le carême , on crut qu'il n'y avoit point de temps qui pût dispenser de faire paroitre la joie qu'on resentoit, de voir l'heritier d'un si puissant Roiaume, marié avec une Princesse d'un si grand merite. On y demeura quinze jours, au bout delquels le Roi reprit le chemin de son séjour ordinainaire. Je ne puis m'empêcher de raporter ici un trait de ma folie, car je ne puis pas apeller autrement l'entêrement que j'avois pour la Cour. demeurai à Villers-Cotterets, tant que le Roi y demeura, & ce fut pour y étre si mal à mon aile, que je fus obligé d'y coucher fur la paille. En éfet, ce lieu n'étant pas capable de loger la dixième partie des gens qui y étoient, la plupart étoient obligés d'aller chercher gîte à deux lieuës de là , les autres campoient, & l'on eut dit que l'on étoit à la guerre. Vétois tellement roue quand j'eus ainsi paffé de si méchantes nuits, que quand je voulus monter à cheval , je me trouvai tout incommodé. Un de ceux qui dansoient au ballet, aiant pitié de me voir de la sorte, me dit que si je voulois lui donner mon cheval, il avoit une place dans un carrosse qu'il me cederoit. Je le pris au mot ne me pouvant faire plus de plaifir , & m'étant embarqué au milieu de tous les danseurs du Roiaume, je les entendis parler de mille choses, qui ne me divertirent gueres, mais qui toutefois m'ennuierent moins, que si j'avois été obligé de rester sur mon cheval. Il faisoit encore si vilain, que nous ne pûmes pas faire beaucoup de diligence : cependant pour nous amuser encore davantage, il arriva que notre carrolle versa, & ce fut dans un endroit, fiplein de boue, que nous fûmes une demie journée devant que de nous en pouvoir tirer. aller chercher du secours dans les villages d'alentour, & il n'est pas concevable combien je pestois, moi quin'avois pas besoin de ceraccident, pour me trouver incommodé. Nous avions pris quelque avance pour arriver à peu prés en même temps que

DE MR. L. C. D. R.

que le Roi, mais cela nous aiant retarde de beaucoup, il nous laissa tout-à fait derriere. En passant auprés de nous il envoia voir qui c'étoit, qui étoit ainsi si-bien accommodé; & celui qu'il y avoit envoié, lui aiant été dire que c'étoient les danseurs, il se prit à rire, en disant qu'il valoit mieux que ce fussent eux, que d'autres, qu'ils avoient la jambe bonne, mais qu'il avoit bien de la peine à croire que sur un tel theatre, ils pussent danser comme il faut. Cela nous fut raporté par un homme de la Garderobe qui avoit un de ses parens parmi nous, Cependant quoi que la coutume loit d'admirer tout ce que dit le Roi, nous nous dispensames cette foislà de faire comme les autres, & nous étions trop chagrins de nôtre avanture, pour avoir envie de rire. Enfin à force de patience, nous nous tirâmes de ce mauvais pas, & nous fûmes obligés de prendre fix chevaux de renfort, pour pouvoir tirer nôtre carroffe, Comme nous étions tous François, & que nôtre genie est d'oublier les maux dés qu'ils sont passes, nous ne nous en souvinmes plus étant arrivés à Senlis, nous ne parlames que de faire bonne chere, & ces Messieurs aiant trouvé le vin à leur goût, ils en prirent tant qu'ils eurent besoin de s'aller repofer.

Nous achevames le lendemain nôtre voiagé, & le terourai à mon logis un homme qui m'y atendoit, avec qui j'en avois fait autrefois un qui étoit plus long, mais où je n'avois pas eu tant de peine. C'écoit du temps que j'étois à Mr. le Cardinal de Richelieu. Il m'avoit envoié en Languedoc porter une dépêche à Mr. le Duc de Montmorenci. Gouverneur de la Province, & comme je m'en revenois en poste, je trouvai un si méchant cheval aude là du peage en Dauphine, qu'un homme qui autoit été roue tout vis, n'auroit pas soufert davantage. En sett, j'aurois bien mieux sait des que je m'aperçàs de la méchante rencontre que j'avois faite, de monter sur le cheval du potitilon, &

Q7

MEMOIRES même de mettre plutôt pié à terre, mais aiant cru qu'à force d'éperons j'en pourrois venir à bout , je me fatiguai tellement que je ne crois pas de ma vie avoir eu tant de peine. Cependant comme il m'étoit arrivé d'avoir eu quelque impatience, le postillon avoit jugé à propos de prendre les devans, depeur que je ne le rendisse responsable du chagrin que j'avois. Je demeurai donc au milieu de la campagne, comme un desesperé, & aiant voulu mettre pié à terre, je tombai dans un autre embarras, qui fut que la rosse se fit tirer si fort, que je crus qu'il m'arracheroit la main. Pour remedier à ce nouvel accident, je le fis marcher devant moi, mais il s'arrêtoit tout court de moment à autre, & quand je voulus presser, il tourna tantôt à droit, & tantôt à gauche, au lieu de suivre le grand chemin. Comme je vis cela, je remontai dessus, mais ce fut un autre martire. Enfin je crois que je ne serois jamais arrivé à l'autre poste, si à force de piquer jen'eusse atrapé une litiere, où étoit justement l'homme que je trouvois chez moi, avec un de ses freres. Je leur demandai combien il y avoit encore de là au peage, & voiant le pitoiable état où j'étois. l'autre me dit qu'il me conseilloit d'entrer dans la litiere, que son frere monteroit sur mon cheval, & que le temps m'en dureroit moins de moitié. Il ne pouvoit rien m'ofrir de plus agreable, ainfi l'aiant pris au mot, je me mis avec lui, & je trouvai un homme d'une si bonne conversation, & si agreable, que quand même je n'aurois pas été si las , j'aurois été ravi de le connoitre. Etant arrivé au peage, nous soupames ensemble, & le lendemain je me servis encore de sa voiture pour aller à Vienne, & de là à Lion, où comme je n'avois rien qui me pressat, je demeurai deux ou trois jours. Il y venoit pour faire une consultation de Medecins, à cause d'une indisposition continuelle qu'il avoit , & son frere n'étoit avec lui que pour lui tenir compagnie. Mais ce fut la plus plaiDE Mr. L. C. D. R. 37

piaisante consultation dont on air jamais ou'i parler, & j'en puis parler affurement, puis quej'y étois present. Il dit aux Medecins qu'il ne venoit pas pour sçavoir d'eux , s'il jou'iroit d'une meilleure santé, en observant le regime de vivre à quoi ils assujetissoient ceux qui se mettoient entre leurs mains, mais si en continuant de vivre, comme il avoit vécu, il pourroit esperer la même chose : qu'il aimoit la bonne chere, & ne haissoit pas le sexe, qu'il lui étoit impossible de se passer de l'un , & de l'autre, mais que fi en lui en permettant l'ulage, ils trouvoient que quelques petits remedes lui fuffent falutaires, il étoit prêt de se conformer à leurs ordonnances. Les Medecins se regarderent l'un l'autre, l'entendant parler de la sorte, & le jugerent tout d'une voix qu'il étoit digne de mort, quand ce ne seroit que pour vouloir vivre selon son caprice, au prejudice de l'obeissance aveugle qu'on leur devoit. Cependant ils ne laisserent pas de lui donner de la marchandise pour son argent, c'est-àdire qu'aprés lui avoir dit, qu'il feroit mieux de s'abstenir de toutes sortes de débauches, ils l'obligerent du moins de prendre des medecines, & de le faire saigner de temps en temps. Ce n'étoit que le moien de l'envoier plus promptement en l'autre monde, aussi le pauvre homme mourut l'automne suivante, & comme il étoit pourvû d'un Benefice qui valoit mille écus de tente, ce qui est considerable en ce païs-là, je vis un jour arriver en poste son frere, lequel me venoit prier de le vouloir servir de mon credit, pour le lui faire avoir. Je n'en avois pas beaucoup; cependant l'honneur que j'avois d'être au premier Ministre d'Etat, me faisant considerer en quelque façon de tout le monde, je fus trouver Mr. l'Evêque de Valence, de qui il dépendoit, & il me l'accorda de si bonne grace, que j'eus lieu d'en étre satisfait. Depuis ce temps-là cet homme s'étoit tellement reconnu mon redevable, qu'il m'envoioit tous les ans un preMEMOIRES

present de tout ce qu'il y avoit de plus rare dans le pais, & quand il venoit à Paris, j'étois toujours le premier à qui il rendoit visite. Il étoit venu cette fois-là pour une afaire qu'il avoit avec le Marquis de Rivarolles, Colonel du regiment Roial de Piemont, & l'un des grands Prieurs de l'Ordre de St. Lazare. C'étoit à cause de cette derniere dignité, qu'il se trouvoit avoir démêlé avec lui. Car aiant des droits, où le Marquis en pretendoit, leurs gens qui étoient fur les lieux, n'avoient pu s'accorder ensemble, tellement que les maitres étoient prêts d'entrer en procés. Je lui dis qu'il feroit bien de n'en point venir là, s'il pouvoit, qu'il auroit afaire à forte partie, non pas à cause du Marquis de Rivarolles, qui n'avoit pas plus d'amis qu'un autre, mais parce qu'il y feroit joindre Mr. le Marquis de Louvois, qui étoit Vicaire general de l'Ordre. Il me dit que c'étoit bien son dessein, qu'aussi me venoit-il voir tout exprés, pour me prier de m'en mêler : qu'il m'avoit oui dire , ce sui sembloit, que je connoissois particulierement Mr. de Rivarolles, & qu'il avoit tant de preuves de l'amitié que j'avois pour lui, qu'il ne doutoit point que je ne lui rendisse ce service. Je lui répondis qu'il ne me faisoit que justice aiant cette pensée de moi, mais que je n'étois pas en pouvoir de faire ce qu'il desiroit; qu'il est vrai que j'avois été bien autrefois avec lui, mais que pour de certaines raisons que je voulois bien lui dire, nous nous étions brouillés ensemble. En éset, Mr. de Rivarolles avoit mille bonnes qualités, il étoit bien fait, avoit de l'esprit, & étoit brave, mais il étoit si fort interesse, qu'il se seroit brouille avec son meilleur ami pour cinq fous. Il s'étoit fait mille afaires en sa vie pour cela, aussi-bien que pour sa médisance, mais comme celane me regardoit point, j'aurois été le premier à le taire, s'il m'avoit tenu parole. Le sujer que j'avois de me plaindre de lui, est que l'aiant trouvé un jour à St. Germain, il m'é. DE Mr. L. C. D. R.

m'étoit venu embrasser, & aprés m'avoir fait mille caresses, m'avoit demandé ce que je faisois de mon neveu. Je lui avois dit que je l'avois mis dans le regiment du Roi, car c'étoit dans le temps qu'il y étoit encore, surquoi il me répondit que si je me voulois joindre à lui, il lui feroit donner dans son regiment une compagnie qui ne lui couteroit rien : qu'il y avoit un Capitaine, dont il n'étoit point content, qu'il alloit faire tout son possible pour le faire caster, & que s'il y pouvoit réussir, il m'en avertiroit à l'heure-même, afin que je fisse agir mes amis; qu'il ne vouloit pas demander lui-même la compagnie, depeur qu'on ne crût qu'il eut fait pieces à l'autre, pour me faire plaisir, mais que comme peut être on lui en parleroit au burcau, devant que d'en disposer, je pouvois conter qu'il fe-

roit fon devoir.

Il n'y avoit rien assurément de plus obligeant que ces paroles, aussi me croiant dans l'obligation de l'en aller remercier, j'y menai mon neveu avec moi, à qui il confirma ce qu'il m'avoit dit. il ne fut pas en son pouvoir d'en venir à bout, & le Capitaine eut assez d'amis, pour ne pas recevoir l'afront qu'il lui vouloit faire. Je ne laissai pas de lui en demeurer tout aussi oblige, que s'il l'avoit fait, & comme mon neveu se degoutoit de l'infanterie, je lui conseillai d'acheter une compagnie dans son regiment. Je m'informai donc s'il n'y en avoit point quelqu'une qui fût à vendre, & aiant apris que le Baron de Montesquiou avoit envie de se retirer, je fus trouver Mr. de Rivarolles, & lui dis qu'apres les bontés qu'il nous avoit témoignées, mon neveu étoit resolu de s'atacher auprés de lui : que n'aiant pu lui faire donner une compagnie pour rien, il vouloit bien en acheter une : que Mr. de Montesquiou vouloit vendre la sienne, & que devant que d'en traiter avec lui , j'avois été bien-aise de lui demander s'il le trouveroit bon. Il me dit que je me moquois de lui parler de la sorte, qu'il étoit faché que mon neveu ne se voulut pas donner la peine d'atendre, qu'il lui en feroit tomber une assurément, qui ne lui couteroit rien, mais que puis qu'il ne se soucioit pas davantage de son argent, il m'étoit bien obligé de lui avoir conseille de l'emploier pour servir avec lui:qu'il ne s'en repentiroit pas; qu'ils seroient camarades, & me contant ainfi quantité de belles choses , il me retint à diner, Le Marquis de Terlon de la Maison de Merodes, qui a époulé la Marquile de Vervin d'îna avec nous, & ils étoient venus eulemble d'Avefnes, où son regiment étoit en garnison. Nous bûmes ainsi tous quatre de la meilleure amitié du monde, & même il me conta qu'en venant le valet de chambre de M. de Terlon avoit laissé tomber un sac, dans lequel il y avoit cinq cens pistolles, & que ne s'en étant aperçû qu'en arrivant à Paris, il s'en étoit retourné sur les pas une lieue de là , & l'avoit fait rendre à un homme qui l'avoit trouvé. Enfin j'eus tout le lieu du monde de me louer de son procede, aussi-bien que mon neveu, tellement que je n'eus plus d'autre impatience que de conclure promptement avec Mr. de Montesquiou. Pour cet éfet je le fus trouver des le jour même où il étoit logé, & comme il lui étoit échu une succession de lept ou huit mille livres de rente, & que d'ailleurs il étoit fils unique, l'envie qu'il avoit d'aller jouir de son bien, se rencontrant avec celle que nous pouvions avoir de traiter avec lui, nôtre marché fut bientôt conclu. Je le fus redire à Mr. de Rivarolles , lequel me témoigna qu'il s'en réjouissoit, & pour me marquer qu'il avoit toujours dessein de me rendre service, il me dit qu'il vouloit faire lui-même l'afaire au bureau : qu'il étoit bien-aise de faire connoitre à Mr. de St. Pouange, que c'étoit de son consentement que mon neveu entroit dans son regiment, que cela en étoit toujours mieux, & que si je voulois me trouver à St. Germain un jour qu'il me marquoit, je verrois devant moi,

moi, comment il s'y prendroit pour me rendre service.

J'avois oui parler plusieurs fois de quelques afaires que Mr. de Rivarolles avoiteues, & qui lui avoient fait des ennemis, mais voiant une si grande suite d'honêteté pour moi, je me tuois de dire à tout le monde qu'il avoit affurément bien du malheur, & qu'il n'y avoit pas un plus honête homme. En efet, que croire autre chose d'une personne dont je n'avois jamais éprouvé que de la bonte, & ne faloit-il pas le voir par un autre endroit, pour changer de sentiment. Je ne fus pas longtemps sans cela, m'étant rendu à St. Germain le jour qu'il m'avoit dit , & étant allé le trouver , il me dit qu'il avoit apris des nouvelles qui l'avoient surpris: que Mr. de St. Pouange aiant su que Montesquiou étoit dans le dessein de quiter, il avoit disposé de sa compagnie en faveur du fils aîné de Mr. le Comte de Grandpré: que comme il étoit neveu de Mr. de Joyeuse Lieutenant-General , il n'avoit ofé rien dire, depeur de se faire des afaires avec lui : qu'il en étoit au desespoir pour l'amour de moi, & que la premiere compagnie qui viendroit à vaquer, il prendroit fi-bien ses mesures, qu'on ne lui mettroit pas ainsi de Capitaine sans qu'il en fut averti. Je devinai à ce discours que ses intentions n'étoient pas si droites, qu'il me vouloit faire accroire, & l'aiant quité sans lui faire comme à mon ordinaire de grands remercimens, je fus trouver Montesquiou, lequel étoit venu exprés pour donner sa demission. D'abord que je lui eus dis cela, Voilà, me dit-il, un des tours de Mr. de Rivarolles, je ne vous avois pas voulu dire, de quoi il étoit capable, vous en voiant si entêté, mais je veux bien que vous sçachiez maintenant, qu'il n'y a pas un plus grand scelerat. n'y a qu'à le demander à Clausel, qui étoit son Lieutenant, & qui est à present Capitaine dans le Chevalier-Duc, il y a deux ans qu'il lui fit avoir

MEMOIRES 180

congé lui-même, pour aller chez lui, mais pendant qu'il y étoit , il écrivit en Cour qu'il ne reviendroit plus, & demanda sa charge qu'il vendit mille écus. Il en a pourtant eu le démenti, Clausel aiant fait connoitre son infidelité aux Generaux, ils l'obligerent de lui donner l'argent, ce que Clausel aima mieux que la charge, ne voulant plus servir sous un homme qui sçavoit faire de ces lâchetés. Quant à moi , continua t-il , je me moque de tout ce qu'il a fait , ou vôtre neveu aura ma compagnie, ou personne ne l'aura. Mr. de St. Pouange n'en a pu disposer sans mon consentement, j'en parlerai au Roi, s'il en est besoin, & je ne crois

pas qu'on me veuille faire cette injustice.

Je fus ravi de le voir parler de la sorte, car i'avoue que j'avois tellement à cœur le tour que le Marquis de Rivarolles m'avoit joué, que j'eusle été bien-aise qu'il eut reçu quelque petite mortification. Je l'animai donc encore davantage, fi-bien que nous nous en fumes de ce pas trouver Mr. de St. Pouange. Il lui dit qu'il étoit surpris qu'il eût donné sa compagnie, puis qu'il avoit toujours bien servi le Roi, sans avoir jamais manqué en aucune chose : que depuis qu'il étoit dans le service, il avoit toujours eu une bonne compagnie, & s'il l'ofoit dire , une des meilleures de l'armée : que s'il avoit eu dessein de quiter , il ne croioit pas qu'on le voulût traiter plus mal que les autres , à qui l'on avoit permis de retirer quelque argent ; qu'il avoit dépensé dix mille écus , & qu'il étoit bien juste qu'il eût du moins dequoi s'en retourner: qu'il étoit convenu avec mon neveu sous le bon plaisir du Roi, à un prix dont ils étoient contens l'un & l'autre; que s'il lui permettoit d'executer notre traité , il étoit prêt de donner sa demission, sinon qu'il en mangeroit encore deux fois autant, devant que d'étre la dupe du Marquis de Rivarolles. Mr. de St. Poüange fut bien étonné de l'entendre parler de la forte, car le Marquis

de Rivarolles lui avoit dit qu'il étoit content, que le Marquis de Grandpré eût sa compagnie. Cependant comme il étoit des amis de Mr. de Joyeuse, qui lui avoit parlé en faveur de son neveu, il lui fit réponse qu'il devoit parler plutôt, puis que la chose étant faite, elle étoit maintenant sans remede : que la commission étoit séllée, & qu'il n'y avoit plus qu'à la délivrer. En éfet, elle étoit sur sa table, & afin que nous n'en doutassions point il nous la montra. Montesquiou lui repliqua fort resolument, qu'il ne lui importoit pas qu'elle fut expediée, ou non, qu'il y avoit dedans que le Roi en gratifioit Mr. de Grandpré, parce qu'il ne vouloit plus servir : qu'il lui déclaroit le contraire , & qu'une marque de cela c'est qu'il s'en retournoit de ce pas à la garnison. Mr. de St. Poüange n'étoit pas accoutumé qu'on lui parlat de la lorte, ainsi s'en trouvant tout scandalizé, il se mit en une furieuse colere. Il lui dit que Mr. de Grandpré n'auroit pas sa compagnie, puis qu'il témoignoit vouloir servir, mais que mon neveu ne l'auroit pas aussi: qu'il prît garde cependant à faire son devoir, que ce seroit lui qui veilleroit sur sa conduite ; qu'il étoit bien-aise de l'en avertir de bonne heure, afin qu'il ne s'en prît qu'à lui s'il lui arrivoit quelque afront. En disant ces paroles il jetta la commission à terre, aprés l'avoir déchirée en trois, ou quatre morceaux, & nous aiant fait voir par cette action, que ce qu'on disoit de lui étoit veritable , sçavoir que quand il prenoit les interêts de quelqu'un , il les prenoit avec chaleur, nous ne doutâmes point que tout cet éclat ne fût à la confideration de Mr. de Joyeuse. Cependant Montesquiou aiant été ainsi obligé de servir malgré lui, donna un exemple qu'il est impossible de se dérober à sa destinée , il fut tue la campagne suivante en Allemagne, & ce fut l'obligation que sou pere eut au Marquis de Rivarolles, à qui il avoit rendu mille services. Car dans le temps qu'il avoit eu la jambe emportée MEMOIRES

d'un boulet de canon devant Puicerda, & qu'il s'étoit fait porter à Thoulouze, il n'y avoit rien qu'il n'eût fait, ou pour lui procurer du foulagement, ou pour lui donner quelque plaisir. En éfet, il lui avoit mené tout ce qu'il y avoit de jolies femmes dans la ville, dés qu'il le fut aperçu que cela ne pouvoit étre prejudiciable à fa fanté, mais quoi qu'il eût été dans un état à longer plutôt à fa confcience, qu'à médire de son prochain, il ne put neanmoins qu'il n'en revînt à son caractere. Il se mit à dire du mal de la plus grande partie de ceux qu'il avoit vûs à l'armée, & entr'autres d'un nommé Madaillan , homme de qualité , & qui avoit des amis dans la compagnie. Ils l'avertirent donc de ce que le Marquis de Rivarolles avoit dit de lui, & le firent revenir exprés de Paris , où il étoit , pour en tirer vengeance. Cela donna lieu à une fort plaisante avanture, Madaillan étant arrivé l'envoia apeller en duël, sans se trop informer s'il étoit en état de se batre ou non. En éfet, celui qui y fut de sa part le trouva encore au lit, & comme on ne guerit pas si tôt d'un coup de canon, il y fut même encore plus de six semaines apres. Cependant faisant semblant d'avoir envie de contenter Madaillan , il dit à son ami qu'il avoit pris medecine ce jour-là, c'est pourquoi il lui étoit impossible de fortir. Mais qu'il esperoit que ce seroit pour le lendemain, & qu'il enverroit avertir Madaillan du lieu & des armes qu'il choisiroit. Cette répons se aiant été raportée à Madaillan , il eut de l'impatience que la journée ne fut passée , & s'étant réveille de grand marin, ses gens qui ne sçavoient rien de ce qui le paffoit , lui dirent qu'il y avoit un homme dans son antichambre, qui le demandoit de la part du Marquis de Rivarolles. Il ne douta point que ce ne fut pour s'aller batre, & aprés leur avoir dit de le faire entrer , il leur commanda de les laisser seuls ensemble. L'homme au lieu de s'en venir à son lit, comme il s'atendoit, s'aprocha

83

cha d'une table , où il mit quelque chose qu'il avoit fous son manteau , & Madaillan aiant tiré le rideau & s'étant levé à son seant, pour voir ce que c'étoit, fut fort étonné de voir toute la boutique d'un chirurgien. Cela fit qu'il crut avoir entendu une chose pour l'autre, c'est pourquoi il se mit à demander à cet homme, s'il se trompoit, & si on ne lui avoit pas dit qu'il venoit de la part du Marquis de Rivarolles. Il lui répondit qu'il ne se trompoit pas, s'il avoit entendu cela, que c'étoit lui qui l'avoit prié de lui venir couper une jambe, parce que l'aiant envoié apeller en duël, il ne croioit pas qu'il se voulût batre avec avantage : qu'il n'étoit pas encore gueri de celle qu'il avoit perdué devant Puicerda , qu'ainsi n'étant pas assez fou de s'aller commettre ainsi estropié qu'il étoit , contre un homme qui avoit tous ses membres, il vouloit ou qu'il en allat perdre un promptement quelque part, ou que s'il avoit tant d'envie de se batre, il Te le laissat couper. C'étoit veritablement un chirurgien que celui qui lui faisoit ce compliment, desorte qu'aian peur qu'on ne se moquat encore plus de lui, s'il le maltraittoit, il lui dit de reprendre tous ses outils, & de se retirer. Mais sa moderation ne fit pas que la chose demeurat secrete, le Marquis de Rivarolles prit plaisir à la publier, & comme aprés cela il étoit impossible d'ignorer leur diferent , le Subdelegué de Messieurs les Marêchaux de France leur défendit les voies de fait, & les fit embrasser. Il est aise de juger par tout ce que je viens de dire, que je n'étois gueres en état de rendre à mon ami le service qu'il desiroit de moi, austi aiant afaire à un homme qui entendoit raison, & qui sçavoit ma bonne volonté. il crut bien que ce que j'en disois , n'étoit pas pour lui refuser mon assistance. Il se pourvut d'un autre côté, & aiant trouvé quelqu'un qui n'étoit pas si mal que moi avec le Marquis de Rivarolles , il lui fit dite que comme il n'en viendroit à plaides avec lui qu'à la derniere extrémité, il le prioit de lui vouloir faire justice, finon s'il ne vouloit pas étre juge lui-même en sa propre cause, de prendre pour arbitre telle personne qu'il lui plairoit. La justice que le Marquis de Rivarolles lui voulut faire, fut de lui faire perdre tous les droits, ce que l'autre n'aiant pas été conseillé de faire, il se resolut en dépit qu'il en eut de plaider. Pendant que moi . & les autres amis lui cherchoient quelques habitudes auprés des Juges, il vint une personne le trouver qui lui dit qu'il ne craignit point le proces, qu'il ne manqueroit point de sollicitations, & même de si puissantes, que le Marquis de Rivarolles n'en pourroit avoir de meilleures : que d'ailleurs on empêcheroit que Mr. de Louvois ne prît son fait, & cause, & qu'il pouvoit conter làdesfus. Il me vint dire cette nouvelle , & en même temps qu'il ne sçavoit d'où elle venoit, que la personne qui étoit venu lui donner ces assurances, ne s'étoit jamais voulu faire connoitre,, quand il lui avoit dit que cela lui donneroit plus de courage, il lui avoit répondu qu'il avoit ordre de faire ce qu'il faisoit, mais qu'il lui sufiroit de voir qu'on ne l'abandonneroit pas au besoin.

J'eus beau réver qui lui pouvoit avoit fait parler de la forte, tous mes soupçons ne furent pas de longue durée. Car quoi que je silé que le Marquis de Rivarolles eur beaucoup de gens qui lui voulussent du mal, je n'en connoissors point qui osassent et e vauter d'avoir un si grand nombre d'amis. Si l'on eûr parlé avec plus de modestie, j'aurois eru que éveut été le Marquis de Carman, qui avoit été Colonel du regiment de Languedoc, & qui avoit sujet de le hair plus que pas un autre. Cette histoire est encore capable de faire juger du caractere de son esprit, c'est pourquoi je la raporterai dans toutes ses circonstances, mais le plus succitatement qu'il me sera possible. Etant devenu amoureux de Madame de Carman, qui demeuroit

381

dans la capitale du Roussillon, il sit quantité de pas inutiles auprés d'elle, jusques à ce qu'aiant su par une femme de chambre qu'elle avoit besoin d'argent, il lui aporta cent Louis dans une bourse. Il prit le temps qu'elle étoit au lit, soit qu'il crut qu'il en auroit plus de plaisir, ou qu'elle en auroit moins de peine à se rendre à ses desirs, & lui aiant exposé depuis quel temps il l'aimoit, il accompagna ce discours de la bourse, qui le rendit encore plus persuasif. La Dame ne fit donc que les façons qu'il faloit faire pour lui faire croire, que si elle lui accordoit quelque faveur, ce n'étoit pas pour son argent , & lui aiant dit qu'il le mît fur sa toillete, elle crut gagner ces cent Louis fort à son aise. Mais le Marquis de Rivarolles voiant sa bourse comme il s'en alloit, la reprit adroitement; fi-bien que la Dame s'étant levée pour jouir de la vûë d'un metal si agreable, fut fort surprise dene la pas trouver. Elle se douta bien ce qu'elle étoit devenue, aiant ou'i dire affez de fois dequoi le Marquis de Rivarolles étoit capable . & peut-étre cela aiant été la cause qu'elle avoit voulu etre païée d'avance, mais n'aiant eu garde de s'en vanter, elle couva dans son ame un ressentiment qui auroit produit d'étranges éfets, si elle avoit eu autant de force, que de courage. Cependant comme si ce qu'il lui avoit fait n'eut pas été sufisant pour l'outrer contre lui, il publia dans le monde le tour qu'il lui avoit joue, & le bruit s'en étant répandu incontinent dans tout le pais, il est ailé de comprendre dans quel desespoir il jetta cette Dame. Elle fut prête mille fois de s'ofrir au premier venu, pour vû qu'il la vengeât, mais pendant qu'elle rouloit dans son ame des desseins encore plus criminels, elle reçût une lettre épouvantable de son mari, lequel aiant été averti de l'afront qu'elle lui avoit fait, ne lui donnoit plus à vivre que jusques à son retour. Comme elle sçavoit que fes reproches n'étoient que trop veritables, il n'y

ent rien de comparable à la fraieur. Cependant comme si elle n'eut pas encore été assez malheureuse, elle se trouva grosse du fait du Marquis de Rivarolles, ce qui acheva de la jetter dans le dernier desespoir. Aussi prit-elle une resolution terrible, & que je ne sçaurois raporter sans plaindre extrémement sa destinée. Car quoi que je ne la connusse pas, j'avois été des amis de son pere, qui étoit un homme de service, & fort bien auprés du Cardinal Mazarin; elle s'empoisonna dés qu'elle sut que son mari revenoit de l'armée, tellement que ne la trouvant plus pour exercer sa vengeance, if devoit aparemment la faire tomber sur celui qui étoit l'auteur de sa honte, mais s'il avoit eu assez de cœur pour menacer sa femme, il n'en eut pas assez pour se venger de son adultere, & il se trouva mil-

le fois devant lui sans ofer soufler.

Tout le monde sçavoit cette histoire, & comme je ne doutois pas, que quelque mine que fit Carman , il n'eût bien voulu qu'il ne fût arrivé quelque méchante afaire au Marquis de Rivarolles, je me doutai d'abord que c'étoit lui qui avoit fait dire à mon ami ce que j'ai raporté ci-dessus. Mais n'aiant gueres resté dans ce l'entiment pat la raison que j'ai touchée, mes soupçons tomberent sur un autre, & ce fut sur le Marquis de Feuquieres, avec qui il y avoit fort peu qu'il avoit eu un démêlé. Il n'avoit pas tort pourtant en cette rencontre, & de quelque passion que je fois prevenu, rien ne m'empêchera jamais de dire la verité. Il avoit joué avec lui plusieurs fois, & aprés avoir perdu trois ou quatre cens pistolles qu'il avoit fort bien païées, il lui en avoit regagné cent cinquante, dont il ne pouvoit arracher un fou. Aprés les lui avoir demandées plusieurs fois, voiant qu'il lui avoit donné cent paroles sans en tenir une feule, il s'en fut à sa tente, lui prit ses chevaux, & fur ce que son écuier lui voulut dire quelque chose il lui donna des coups de canne. Or le Marquis de DE MR. L. C. D. R.

Feuquieres étoit un homme de qualité, à qui une pareille insulte devoit tenir au cœut. & quoi qu'on les eut accommodés, il étoit à presumer qu'il n'étoit pas sans ressentiment, du moins ce sur ma pendée, & aiant conté cette afaire à mon ami, je lui dis que c'étoit infailliblement de ce côté-là qu'on lui étoit venu faire ofre de serviceque se leclaétoit, fon a saire ne pouvoit qu'elle n'allàt bien, qu'il avoit des parens, & des amis qui avoient du credit, mais que ce qui me donnoit plus d'esperance, étoit l'assignance qu'on lui avoit donnée que Mr. de Louvois

ne prendroit point parti contre lui.

Pour sçavoir neanmoins si c'étoit une chose à laquelle il pût s'attendre, je lui conseillai d'aller voir ce Ministre, & de lui dire que Mr. de Rivarolles luisuscitant un procés, qu'il croioit injuste, il venoir avant que de l'entreprendre remettre les interêts entre ses mains : que comme il s'agissoit d'une chose, qui avoit quelque connexité avec les afaires de l'Ordre de St. Lazare, il sçavoit trop le respect qu'il lui devoit, pour rien faire fans lui en demander la permission; qu'il ne vouloit que lui de juge, s'il avoit le temps de s'en donner la peine, sinon qu'il lui seroit bien obligé de lui en donner un de sa main. Mr. de Louvois le reçût fort bien ,& lui aiant dit qu'il n'empêchoit point qu'on ne lui fît justice, il le renvoia devant les Juges ordinaires. Il commença donc ses procedures, & le Marquis de Rivarolles qui le sçavoit à fix vingt lieues de son pais, fit d'abord mille chicanes pour le fatiguer. Celui qui lui avoit promis de solliciter pour lui s'aquita de sa parole ,il trouva par tout mille facilités, qu'il n'auroit pas trouvées sans cela ; cependant voiant que quelque diligence qu'il pût faire, son afaire n'avançoit point, il commença d'avoir la maladie du païs, & aiant une envie inconcevable de s'en retourner, il fit ofrit deux cens pistolles au Marquis de Rivarolles,s'il vouloit le laisser en repos. Le Marquis de Rivarolles fut ravi de ces ofres, lui qui voioit que le

R 2

vent du burcau n'étoit pas pour lui, & comme le Roi formoit des camps toutes les années, & qu'il s'en preparoit un, où il faloit qu'il allat, il fut ravi de trouver ce petit secours étant broüillé le plus

fouvent avec l'argent comptant.

Tere loge alors au fauxbourg St. Germain,où mon occupation ordinaire étoit d'aller voir le matin mes amis , & d'aller jouer les aprés-dinées. Car quoi que je fuste bien qu'il n'y a rien de plus dangereux que le jeu, comme je n'étois plus bon avec les Dames, il faloit bien que je passatse mon temps à quelque chose. Un de mes amis me mena à une fameufe Academie qui n'étoit pas tort éloignée de chez moi, c'est au petit Hôtel de Crequi lieu dangereux pour tout mode, fur tout pour les jeunes gens, qui n'ont pas encore affez d'experièce pour se parer des coups qu'on leur porte. Enfin c'est un veritable lieu de friponnerie, & je m'étonne, qu'y aiant tant d'ordre dans Paris, ceux qui ont soin de la police, ne fassent pas mieux leur devoir pour l'abolir. Je m'étonne encore que le Duc de Crequi, sous le nom de qui se tient cette fameuse banque, n'ait pas écouté mille plaintes qui lui ont été faites là-deflus, mais c'est qu'il faudroit qu'il donnât des apointemens à ses Officiers des Gardes, à qui ce privilege fert de recompense, & lui qui a des biens par desfus la tête, & qu'une fille unique, à qui les laiffer, ett fi vilain, fi cela se peut dire ainfi, qu'il aime mieux qu'on coupe la gorge tous les ans à une infinité de jeunesse, que de vouloir qu'il lui en coute fort peu de chose. Car il ne sauve en faisant cela, que les apointemens de deux pauvres miserables, de l'un desquels il n'auroit garde de se tervir, pour peu qu'il fit de reflexion, qu'un tel homme pour domestique n'est pas capable de lui faire grand honneur. En efet, il n'a jamais été auparavant qu'un malheureux exempt, fervant à conduire au suplice les criminels, à la place de qui il y auroit long-temps qu'il auroit été mis, si on lui avoit rendu justice. Pour

Pour l'autre je n'ai garde d'en dire tant de mal, outre qu'il est d'une autre naissance, je ne lui ai jamais vu faire de friponnerie, & ciant cadet, comme il est, il lui est pardonnable de chercher à gagner de l'argent, puis que son maitre le veut bien.

C'est sous la direction de ces deux Messieurs, que roule ce bureau d'adresse, & dés le premier jour que j'y entrai, j'y vis tant de phisionomies patibulaires, que j'eus peur qu'au lieu de m'amener dans une maison, on ne m'eût amené dans les bois. Mon ami jugeant à ma contenance de ce qui se passoit dans mon ame, me dit de me rassurer, que les voleurs n'y étoient plus, qu'ils avoient été pris, il y avoit peu de jours, & que la justice exemplaire qui en avoit été faite, empêchoit les autres de s'en apro-En efet, il y avoit deux de ces heros, qui avoient été roues en Greve, pour au sortir de là Et quoi que l'un se fit apavoir été voler la nuit. peller le Comte de la Salle, & l'autre le Chevalier Despins, ni la Comté, ni la Chevalerie, n'avoient pas été capables de les sauver. Ce que me disoit mon ami ne m'aiant pas rassuré entierement, non plus que les Gardes du Duc de Crequi, que je trouvai dans l'antichambre armés de leur bandouilleres, j'entrai en tremblant dans le lieu où se faisoit la scene. Et mon ami m'aiant présenté à Mrs. les directeurs, comme un homme qui en cas de besoin serviroit d'acteur dans leur comedie, j'en fus accablé de complimens. Tout cela ne me plaisoit point neanmoins, & je crois que j'eusse prisà l'heure même le parti de me retirer, si je n'eusse vû le Comte du Rouvrai Gentilhomme de Bourgogne, qui ast coin de la chambre en étoit aux mains avec un autre que je ne connoissois pas. Comme c'étoit un honête homme, & de condition, je pris le parti de m'aller ranger auprés de lui, mais n'y aiant point trouvé de place, je fus obligé de me mettre à côté de celui contre qui il jouoit. C'étoit au piquet, 188

car on joue là à toutes sortes de jeux, quoi que celui qui plait le plus aux directeurs, foit le lansquenet, parce que la retribution en est plus forte. C'étoit dis-je au piquet que jouoit le Comte du Rouvrai, & celui que je voiois jouer, n'étoit pas un des plus fins acteurs du monde, quant à sçavoir ménager les avantages qui étoient permis honêtement, mais pour ce qui est de ceux qui sont défendus, je fuis perfuade qu'il y excelloit, & je le dois étre à moins que d'être incredule, puis que je vis de mes yeux une those aussi adroite que l'on pût faire. Je crois que je ne lui plûs pas beaucoup de m'étre ainsi mis auprés de lui, & en éfet , je fus cause pendant quelque temps qu'il n'ofa mettre en œuvre tous ses petits tours d'adresse; mais la fortune s'étant déclaree pour celui contre qui il jouoit, il perdit toute sorte de retenue, & voiant qu'il y alloit peut-étre de la plus grande partie de son bien, il ne se soucia pas de tout ce que j'en pourrois dire, pourvû qu'il le pût recouvrer. Il perdoit partie, & revanche, & pour le tout qui étoit ce me semble de vingt-quatre pistolles, il en faloit quatorze au Comte du Rouvrai, qui étoit le premier,& à lui neuf. Aprés qu'ils eurent écarté, le Comte du Rouvrai se trouva avoir le point, qui ne lui valoit que cinq, & le jeu étoit disposé de maniere, qu'il ne pouvoit achever en contant. Pour l'autre cela se pouvoit , sil eut eu trois Dames, dont il en avoit écarté une, mais comme il vit qu'il avoit perdu, parce que le Comte du Rouvrai gagnoit les cartes, il ne laissa pas de les conter. Je crus qu'il s'abusoit par mégarde, & l'eus la bouche ouverte pour le dire tout haut, mais comme je regardois atentivement pour voir de quelle maniere finiroit cette comedie, un maitre fripon qui le voioit jouer aussi-bien que moi, & avec qui il étoit d'intelligence, faisant semblant de badiner avec son écart, le laissa tomber, & l'autre faisant de l'empressé pour le ramasser, comme s'il cut eu peur que le Comte du Rouvrai ne l'eut vû, reprit

prit adroitement la carte qui lui manquoit, & en remit une autre à la place, si-bien que je ne su ja mais si étonné, que quand je la vis dans son jeu. Ces deux honètes Messieures étoient l'un un nommé Gueratri, l'autre le Chevalier de Lignerae, tous deux fameux par leurs tours de friponnerie, ce qui pourtant ne les rendoit pas plus riches. Car l'un qui avoite ul du bien l'avoit déja mangé, quoi qu'il n'eût que trente cinq ans ,& l'autre aprés avoir atrapé indiferemment toutes sortes de personnes, écoir obligé de se rétugier souvent dans quelque maison de

qualité, depeur de la prison.

Il est aisé de juger quelle impression cela me donna de cette honête Academie. Cependant j'eus le lendemain à mon lever une vifite d'un homme que je ne connoissois point, mais qui se fit connoitre, en me disant que m'y aiant vu la veille, & que scachant que j'étois joueur, il me venoit donner avis de ceux qui jouoient bien, & de ceux qui n'en scavoient pas plus que les autres. Il apelloit jouer bien , quand on étoit fripon , & traitoit d'innocens, ceux qui jouoient honêtement. Il me dit que si je voulois il m'aprendroit tous les tours de souplesse qui se pouvoient pratiquer, non pas qu'il crut que je fusse homme à m'en servir, mais pour m'en pouvoir défendre. Je le remerciai de la peine qu'il vouloit se donner, & quoi que je ne l'eusse pas apellé en consultation, il ne laissa pas de faire comme les Avocats, qui ne vous entretiennent jamais, sans requerir leur salaire. Il me demanda son droit, mais fort honêtement, me disant qu'il étoit un Gentilhomme de consequence, & qu'il n'avoit pas toujours été comme il étoit : qu'il elperoit se remettre bientôt, c'est pourquoi il me donnoit parole, foi d'homme d'honneur, & de condition, de me rendre quatre pistolles qu'il me prioit de lui prêter. Comme ce n'étoit pas à l'Hôtel de Crequi seulement que se rencontroient ces sortes d'escrocs, je crus que je pourrois parer facilement

190 l'estocade, mais celui-ci étoit si pressant, que quelque aguerri que je fusse sur l'article, il me sut impossible de m'en sauver. Il est vrai qu'il ne m'en couta pas ce qu'il me demandoit, il y cut même beaucoup à dire, voiant que je n'étois pas si dupe que de lui donner quatre pistolles, il se reduisir à trois, detrois à deux, de deux à une, enfin jusques à une piece de trente sous, que je lui donnai pour me délivrer de ses importunités. Il me fit mille remerciemens, & à peine fut-il forti, qu'il renera une autre figure, que je ne connoissois pas mieux que lui. Son compliment fut neanmoins fort diferent, celui-ci venoit me prier à dîner, & son emploiétoit de rassembler les gens pour faire faire la partie de lansquenet, quand par la disette d'argent elle étoit rompue. Il m'entretint de la fortune qu'il y avoit à faire au jeu, que tel que je le voiois, il avoit eu un bon carrosse, & quatre laquais, mais si propres qu'il n'y avoit point d'Ambassadeur, dont le train eut été comme le sien; que quant à sa personne, il avoit été un temps qu'il changeoit d'habits tous les jours, avoit une épée, & des boutons d'or maffif, & qu'il ne desesperoit pas tant de sa fortune, qu'il n'esperât de se voir encore au même état.

Enfinil me batit bien du pais en peu de temps , aprés quoi voulant me faire voir qu'il avoit la main bonne, il me tira un jeu de carte de sa poche, avec lequel il me fit tous les tours d'adresse, qui ont coutume de surprendre davantage. J'eus peur que tout celane produisît un même compliment que celui que je venois de recevoir, mais j'avois afaire à un homme qui n'étoit pas tout-à-fait si bas percé, & à qui l'emploi qu'il avoit produisoit quelque petite ressource. On lui donnoit le quart du profit qui pouvoit revenir de la banque, toutes charges deduites, & les trois antres se partageoient entre Dugas Lieutenant des Gardes de Mr. de Crequi, du Four Enseigne, & Bragelogne, lequel avoit été au-

trefois en grand credit pour ces sortes d'Academies; mais à qui le Roi avoit détendu de donner à jouer, depuis que Foucaut, qui avoit été autrefois Conseiller au Parlement, mais qui avoit perdu sa fortune pour trop aimer le jeu ; avoit été tué chez lui. Ce Bragelogne avoit eu de son temps tout ce qu'il y avoit de gens de la Cour ; ainfi comme les autres esperoient qu'aiant de si bonnes connoissances, il pourroit mettre leur maison dans la même vogue qu'avoit été la sienne, ils l'avoient associé avec eux. Mais outre que la maison étoit trop décriée, pour que les gens de qualité y voulussent mettre le pié, il l'étoit trop lui-même pour qu'ils prissent confiance en lui. Cependant ce qui l'avoit perdu de reputation, c'est parce quel'Abbé de Lignerac frere du Chevalier, dont j'ai parlé ci-deffus, avoit voulu commencer à contrefaire l'honête homme. Cet Abbé qui ne valoit pas mieux que son frere, & qui aprés avoir été aussi indigent que lui, avoit eu la fortune, ou l'adresse de gagner quatre ou cinq cens mille francs, sçavoit fort bien jouer, pour me servir des termes que m'avoit apris mon donneur d'avis, tellement qu'y aiant beaucoup d'argent mélé parmi celui là, dont il étoit obligé à restitution, il dit un jour à un nommé Erouard, à qui il avoit gagné de la forte sept ou huit cens pistolles, s'il vouloit lui quiter pour soixante, ce qu'il lui pouvoit devoir. Erouard scachant qu'il y en a beaucoup que la prosperité rend insolens, crut qu'il se moquoit de lui, & lui dit qu'il ne pretendoit rien, parce qu'il ne lui étoit rien dû. Surquoi l'Abbé de Lignerac prenant la parole, tâcha de tourner la chose adroitement, lui disant qu'il avoit un certain scrupule qui lui faisoit croire le contraire : que comme lui , à qui il parloit , étoit vieux, il montroit fouvent son jeu, que cela lui faisoit craindre que l'argent qu'il lui avoit gagné, lors qu'ils avoient joué ensemble chez Bragelogne, ne fut pas trop bien aquis : que beaucoup de gens R

n'auroient pas cette delicatesse, mais que pour lui, plutôt que d'avoir cela sur sa conscience, il aimoir mieux lui donner ce qu'il lui ofroit. Erouard tout vieux qu'il étoit, entendit bien ce que cela vouloit dire, & aimant mieux avoir soixante pistolles, que rien, il lui donna absolution de toutes choses. L'Abbé de Lignerac lui aiant ainfi conté fon argent, ajouta qu'il vit Bragelogne, & que s'il faisoit son devoir, il en tireroit encore quelque petite restitution :qu'il avoit été de moitié toutes les fois qu'il avoit joue avec lui, & qu'il scavoit bien que les choles s'étoient passées d'une maniere, qu'il y étoit obligé. Mais Bragelogne ne fit pas cas autrement de tout ce qu'Erouard lui pût dire, & plus accoutumé à prendre, qu'à restituer, il lui dit que l'Abbé de Lignerac avoit bien voulu lui faire ce present , parce qu'il étoit bien dans ses afaires, mais que pour lui qui y étoit beaucoup plus mal, il n'en avoit ni la volonté, ni le pouvoir.

C'est ainsi que ces honêtes Messieurs qui tenoient la banque, non contens d'avoir tout l'argent des joueurs au bout de l'année, par le moien de leur maltôte, à qui ils donnent le nom de ronde, tâchoient encore de se l'aproprier par des moiens plus courts, & plus faciles. En efet, celui qui m'y avoit mené la veille, étant venu justement dans le temps qu'on me prioit à dîner, & m'y aiant entraîné malgré moi, je vis que Mr. du Four refsembloit à Mr. de Bragelogne. Il jouoit contre un pauvre malheureux nouvellement débarqué, & celui-ci avoit été affez bête pour prendre un confeil, qui faisoit figne de son jeu à l'autre. Tout le monde vit cela aufli-bien que moi, & même on se le disoit tout haut, tant la chose étoit groffiere. Je demandai le nom de cet innocent, & quelqu'un m'aiant dit qu'il s'apelloit le Chevalier de Lislac, je voulus fçavoir d'où il étoit, parce qu'il y avoit cu autrefois un homme de son nom, qui m'avoit DE MR. L. C. D. R.

rendu service. On me dit qu'il étoit de la Comté de Foix, & comme c'étoit justement de ce pais là, qu'étoit celui dont je viens de parler, j'eus pitié de lui, & lui dis que s'il me vouloit croire, il quiteroit le jeu. Cette parole donna de la confusion à du Four, qui se douta bien que je m'étois aperçû de quelque chose; neanmoins Lissac ne voulut point quiter, mais l'autre le fit, depeur que je ne disse à la fin tout ce que je voiois. En éfet, aiant pris Lissac en particulier, & m'étant fait connoitre à lui, je sui découvris comment on le friponnoit, & cela le mit tellement en fougue, qu'il fit mille extravagances. Car il ne s'agifloit pas de quereller là celui qui l'avoit ainsi atrapé, lequel étoit environné de Gardes, mais de lui parler tête à tête quand il sortiroit. N'aiant donc rien fait à cause du monde qui se mit au devant, je l'emmenai avec moi, & lui dis que s'il étoit sage, il ne remettroit jamais le pié dans ce coupe-gorge; que pour moi je lui voulois bien dire, que je permettois qu'on me donnat les étrivieres, fil'on m'y ratrapoit, que je n'y avois pourtant point laissé de mes plumes, & que je voudrois qu'il pût dire la même chose. Comme c'étoit un jeune homme, & que la rage du jeu le tenoit, il ne profita point de mes leçons. Il y voulut retourner, mais du Four, dont l'afaire étoit venuë aux oreilles de Mr. de Crequi, crut que pour infinuer à tout le monde, que ce n'étoit qu'une médisance, il devoit renoncer à ses interêts. Ainsi quoi qu'il ne demandat pas mieux que de tenir de telles dupes en chambre, il lui fit fermer la porte au nez. Lissac n'osa rien dire à cause qu'il avoit peur de s'atirer Mr. de Crequi sur les bras, & quoi qu'il lui dût étre fort dur de se voir traiter de la sorte par un faquin, il se retira fort tranquilement. Si ce lui fut un afront, ce lui fut cependant un bonheur: au lieu de perdre son argent, comme cela ne lui pouvoit manquer , il fit une compagnie , & aiant ainfi R 6

MEMOIRES été obligé de fortir de Paris, il évita l'écueil, où se

brisent quantité d'honêtes gens.

Il m'étoit pardonnable si je cherchois ainsi à pasfer mon temps, c'est le malheur des gens de ma profession d'avoir bien des heures inutiles. quoi que je cherchasseà me des-ennuier, tantôt en lisant, tantôt en jouant, & quelquefois en me promenant, toutefois étois-je obligé de convenir, que de toutes les conditions il n'y en a point de si malheureuse que celle d'un Gentilhomme, Si j'eus-Le pu devenir devot, comme j'ai déja dit, c'eut été un grand bonheur pour moi, mais je n'y avois, s'il m'est permis de me servir des termes ordinaires, aucune veine qui y tendît ; c'est une grace que Dieu ne fait pas à tout le monde, & pour mes pechés, j'étois de ceux à qui il la refusoit. J'avois une de mes parentes mariée à douze ou quinze lieues de Paris du côté de la Normandie, il y avoit longtemps qu'elle me prioit de l'aller voir , je lui mandai donc qu'elle m'envoiat son carrosse jusques à Pontoise, & que je m'y rendrois à un certain jour nommé. Elle ne se contenta pas de faire ce que je lui difois, elle y vint encore elle-même, & étant arrivée au grand Cerf de fort bonne heure, elle fut fe promener par la ville, en atendant que le carrosse de Rouen, par lequel je lui avois mandé que je viendrois, arrivat. Elle n'étoit pas belle, & auroit eu fans doute fort grand tort de pretendre de l'étre; neanmoins elle aimoit sa petite personne, & un certain air coquet qu'elle se donnoit, faisoit qu'elle n'étoit jamais sans adorateurs. Au reste deuxGentilshommes qui ne la connoissoient point, quoi qu'ils fussent du pais, l'aiant prise pour toute autre qu'elle n'étoit , l'accosterent , & debuterent d'abord aslez honêtement avec elle, ce qui fut cause qu'elle ne refusa pas leur compagnie. Cependant l'aiant trouvée de belle humeur, ils se confirmerent dans leut opinion, tellement que quandils furent à l'hôtellerie, ils voulurent pousser leur forDE MR. L. C. D. R.

fortune. Si l'on en croit ce qu'elle en dit , elle entendoit raillerie jusques-là avec tout le monde, mais fur l'article elle se seroit brouillée avec son meilleur ami; s'en éclaircira qui voudra, pour moi qui suis trop vieu pour le faire, j'aime mieux le croire comme on dit, que de l'aller voir, d'autant plus qu'elle se fit cette fois-là une grande afaire, pour ne pas accepter le parti qu'on lui proposoit. Elle se mit en défense, & les choses en allerent si avant, que ses cornettes furent déchirées. Toute l'hôtellerie étoit donc en rumeur quand j'arrivai, & je fus surpris quand étant décendu de carrosse, l'on m'en eut apris le sujet. Je la fus trouver dans sa chambre, où elle s'étoit mise au lit, & aprés lui avoir témoigné la douleur que j'avois de cet accident, je lui demandai si elle n'avoit pas fait les procedures qui étoient à faire en pareille rencontre. Elle me dit qu'elle n'avoit rien fait, faute de conseil, mais que maintenant que j'étois venu, il faloit que je lui disse ce qu'il y avoit à faire, le la blamai d'avoir tant diferé, & lui aiant dit qu'il faloit faire informer de cette violence, i eus recours à la Justice. Ces Messieurs les jeunes gens se trouverent fort étourdis, quand ils virent qu'on s'y prenoit non-seulement de cette façon, mais qu'ils avoient encore afaire à une personne de qualité, quine manqueroit ni d'argent, ni d'amis, pour les mettre à la raison. Quelqu'un leur conseilla de venir demander excuse de la sottise qu'ils avoient faite, à quoi s'étant resolus, ils envoierent sçavoir si on le trouveroit bon, mais je dis à celui qui y venoit de leur part, qu'il faloit une plus grande mortification pour de si mal-honêtes gens. Je fis une faute confiderable en me pourvoiantainsi devant la Justice, & si j'eusse été bien conseillé, ce n'auroit jamais été que devant Messieurs les Marêchaux de France. Nous en eussions eu raison, & bien plutôt, & à bien meilleur marché; mais ma passion m'aiant emporté jusques au R 7 point

point de leur vouloit faire faire leur procés, comme pour viol, je ne fis point de reflexion que nous nous allions jetter dans un labirinte d'afaires, dont ils nous feroit impossible de sortir quand nous vondrions. En éfet, nos parties aiant và que nous avions pris ce parti-là avec tant d'imprudence, si rent informer de leur côté, & quoi qu'ils n'eufsent rien à dire contre une femme, neanmoins ils embroiillerent tellement les choses par leurs procedures; & leurs chicanes, qu'ils botinrent un arrêt de défense, contre un décret que nous avions contr'eux.

L'afaire fut donc évoquée au Parlement, & comme en matiere de procés, c'est une chose qui ne finit point, pour rendre celui-ci immortel, ils chercherent à cette femme, & à son mari qui s'étoit rendu partie, toutes les afaires qu'ils pouvoient avoir euës en leur vie, ou pour mieux dire leur en firent de nouvelles, afin qu'ils se fatiguassent tellement, qu'ils fussent obligés de s'accommoder. Ce mari & cette femme avoient un malheur qui est fort commun dans le siecle où nous sommes, ils avoient une fille laquelle avoit fait un enfant avec .. le precepteur de ses freres, ce qui leur avoit fait tant de peine, qu'ils avoient été sur le point de la poignarder, Et rien ne les en avoit empêchés, que le conseil que je leur avois donné de l'envoier plutôt à l'Amerique, & de faire courre le bruit qu'elle étoit morte. Ils m'avoient cru, & aprés avoir publié une feinte maladie, ils avoient fait un enterrement dans les formes, pendant que la nuit la fille prenoit le chemin de la Rochelle, où elle devoit s'embarquer. Cependant comme quelque precaution que l'on prenne, il est dificile que quelqu'un ne découvre le secret , leurs parties vinrent à fçavoir que tout cet enterrement n'étoit qu'une illusion, & croiant qu'ils avoient fait poignarder leur fille, ils embellirent leur procés de cette nouvelle scene. Ils demanderent pour preuve que c'étoit la verité, que la bierre fut retirée de la fosse,

DE MR. L. C. D. R.

& que l'ouverture, en fût faite en presence de la Justice. La chose leur aiant été accordée, cela embarrassa bien mon cousin, & ma cousine. Ils chercherent à se mettre à couvert de cette procedure, par plusieurs tours de chicane, dont ils ne pouvoient manquer au besoin, puis qu'ils étoient entre les mains des Procureurs, & des Avocats de Paris, ville qui le peut disputer à Rouen, ou l'on pretend qu'est le centre de la plus fine chicane, Quoi qu'il en soit, cela ne leur aiant servi de rien, on trouva une buche dans la bierre, au lieu du corps, & le procés verbal en aiant été dressé, ils commencerent à avoir le Procureur-General sur lesibras, qui leur demanda ce qu'ils avoient fait de leur enfant. Si ce leur avoit été un surcroit de chagrin , d'entendre raporter son histoire dans le Parlement, à laquelle les Avocats ne manquerent point de donner un embellissement conforme au fujet, ce leur fut un grand embarras d'étre obligés de rendre conte de sa personne. Car au lieu d'ailer à l'Amerique, comme ils avoient cru l'y envoier, ils l'avoient confiée à un homme, qui en étant devenu amoureux, lui avoit accorde sa liberte, à condition qu'elle le traiteroit, comme elle avoit fait le precepteur. Ils avoient de la peine à dire cela en Justice, & d'ailleurs ils ne sçavoient encore, fi on les en voudroit croire. En éfet, ce n'étoit pas affez, & il faloit la retrouver à quelque prix que ce fut. Ils demeurerent donc incertains de ce qu'ils devoient dire, & faire, mais la Justice croiant que leur embarras procedoit de toute autre chose, ils furent arrêtés l'un, & l'autre, & logés à la Conciergerie. l'apris cette nouvelle avec le detnier chagrin, d'autant plus que je voiois bien que c'étoit moi qui en étoit caufe, pour les avoir plongés dans ce malheureux procés, ainsi que j'ai dit par mon imprudence. Etant obligé de les tirer delà, ou de mourir en la peine, je m'enquis le plus secretement qu'il me fut possible, de toutes

les

MEMOIRES

les femmes, qui vivoient d'un certain commerce. qu'il n'est point honête de nommer, mais qui se devine aisément, sans que j'en dise davantage, s'ils n'avoient point parmi leurs Vestales une fille faite de telle, & de telle maniere. La grandeur de la recompense que je leur sis esperer, si elles me faifoient cette découverte , fit qu'elles se tremousserent un peu. Car enfin je ne m'étois pu adresser qu'à elles dans mon embarras, & j'avois presumé non sans beaucoup de raison, qu'une fille qui étoit abandonnée de pere, & de mere, & dont les inclinations étoient si méchantes, n'avoit pu se retirer ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'étoit une étrange chose, que des gens de condition fussent obliges à une telle recherche, & que leur destinée fût a malheureuse, que pour sauver leur vie, ils dussent souhaiter d'étre assurés de la continuation de leur infamie. Cependant on me fit paffer en revue, sans faire semblant de rien, une grande quantité de ces filles , & quoi que j'eusse toujours ou'i dire que le nombre en étoit excessif dans Paris, je n'aurois jamais cru à beaucoup prés, que le desordre y eût été si grand. J'emploiai plus d'un mois à visiter tous les endroits qui m'étoient indiqués, & il n'y en avoit jamais moins de dix ou douze dans chacun'; mais parmi un si grand nombre, je ne trouvai pas pourtant ce que je cherchois, & tout ce que j'en pus aprendre, fut qu'elle avoit paru chez une apareilleuse, nommée la Marchand, mais qu'un homme en étant devenu amoureux, il l'avoit mile en chambre. Je demandai qui étoit cet homme, mais on ne me le fut dire, ni l'endroit où il demeuroit, tellement que comme c'eut été chercher propremet une aiguille dans un tas de foin, que de pretendre la deterrer à Paris, je bornai-là ma recherche. Cependant comme je ne pouvois douter de la verité de cet avis, non-seulement à cause de certaines circonstances, mais encore parce qu'elle s'étoit découverte elle-même à une amie, qui étoit celle

## DE MR. L. C. D. R.

qui faisoit ce raport, les Avocats pour arrêter le cours des procedures criminelles qui se faisoient contre mon coussin & ma coussine, jugerent à propos de la faire entendre. C'étoit quelque chose que cela & il étoit facile aux Juges de connoitre que des gens de condition n'en viendroient pas à un éclaireissement qui leur devoit faire tant de peine, à moins que cene su la verité; mais cette fille qui portoit son reproche avec elle, ne pouvant pas servir de témoin selon les loix, toute ma peine su inutile, & il falut que je cherchasse un autre remede.

Cependant nos parties trionfoient, voiant nôtre embarras, & si nous eussions été dans un autre temps, je me ferois, tout vieux que j'étois, coupé la gorge mille-fois avec eux. Mais le Roi qui entre mille belles choses qu'il avoit faites, n'avoit rien fait sans doute de si beau ni de si glorieux, que d'ôter la fureur des duëls, étoit si rigide là-dessus, comme j'ai déja dit, que c'eut été vouloir se perdre absolument que d'aller contre ses ordonnances. J'avois de la peine neanmoins à me retenir, quand je les voiois au Palais, & il m'arriva plusieurs fois de les pousser, sans qu'ils sissent semblant d'y prendre garde. Cela me donna encore plus de depit, voiant que nous n'avions afaire qu'à des miserables. Cependant tout cela n'étant pas le fait, & les Juges m'avertissant, qu'à moins que d'avoir de meilleures preuves de la vie de Mademoiselle de . . . . . , son pere & sa mere étoient en grand danger de la leur, je m'en fus chez le Doien des Commissaires du Châtelet, & le priai d'avertir ses confreres que quand on leur porteroit les regitres des chambres garnies, ils s'informassent des hôtes, & des hôtesses, s'ils n'avoient point chez elles ce que je cherchois. J'y atachai cent pistolles de recompense, ce qui fut cause qu'ils firent leur devoir. En efet, ce fut par leur moien que je fus qu'il y avoir une fille, à peu prés de la maniere que

## MEMOIRES

je la defignois, dans la ruë Calande, prés de la place Maubert, & m'y en étant allé, fous pretexte de vouloir loüer une chambre, je trouvai enfin cette malheureuse, qui étoit dans un fipitoiable étas, que si jene l'eusse vûë plusieurs fois, il m'eut été

impossible de la reconnoitre.

400

Elle fut fort surprise de me voir, principalement quand l'aiant apellée par son nom , elle m'entendit lui faire des reproches. Elle crut, que jeune comme elle étoit , il lui feroit facile de le défaire d'un pauvre vieillard, c'est pourquoi, pendant qu'elle faisoit semblant de pleurer, elle prit son temps pour gagner la porte; mais comme j'avois l'œil par tout elle ne put executer son dessein, & la connoissance qu'elle m'en avoit donnée, m'aiant obligéà prendre toutes mes precautions, je la gardai à vûë jusques à ce qu'il me fût venu main forte. Son pere & sa mere avoient presenté requête qu'il leur fut permis de la faire enfermer , en cas qu'ils fulsent assez heureux pour avoir de ses nouvelles , ainsi me servant de cette permission , je la fis mener aux Madelonettes, lieu destiné pour enfermer les filles de méchante vie. Ce fut un grand bonheur pour moi, d'avoir fait cette découverte. Mr. & Madame de ..... étoient sur le point d'être jugés , & je ne sçais ce qui fut arrive de leur afaire. Cependant la representation qu'ils firent de leur fille, aiant rendu inutiles & vains, tous les éforts qu'on faisoit pour les perdre, ils curent main levée de leurs personnes , quoi que leurs parties s'éforcassent de les faire retenir, sous pretexte qu'ils avoient abusé des ceremonies de l'Eglise, en faifant enterrer comme j'ai dit une buche , & faifant faire sur elle les prieres accoutumées. En éfet, ils eurent besoin d'amis, pour se laver de cette accufation, & même cela n'empêcha pas qu'ils ne fussent condamnés à une amande. Cependant les Juges voioient bien que tout cela n'étoit qu'une recrimination, mais aiant été obligés de suivre la rigueur des

des ordonnances, aprés avoir ainsi fait leur devoir. ils rendirent justice à ma cousine. Ils condamnerent ses parties non-seulement à tous les frais du procés, qui étoient confiderables, mais encore au bannissement, ce qui fut une grande tache pour leur Maison, qui faisoit quelque figure dans la Province. Mr. & Madame de .... furent confoles de tous les maux qu'ils avoient souferts par un arrêt si équitable, & s'en étant retournés chez eux, leurs parens & leurs amis les vinrent feliciter , de les voir ainsi délivrés d'inquierude. Ils voulurent que je les accompagnasse, & tâcherent par toute forte de bon traitement de se revancher des peines que j'avois pu prendre pour eux. Mr. de .... avoit des oiseaux, & me plaisant beaucoup à cette chasse, je paslai quinze jours avec beaucoup de satisfaction, au bout desquels m'en voulant revenir, ils ne le voulurent jamais permettre. Comme je n'avois pas grande afaire à Paris, je me laissai aisément gagner, & demeurai encore deux mois entiers dans cette maison, non pas que mon dessein fut de m'y arrêter si long-temps, mais parce que sur la fin de mes jours je pensai faire une folie, dont je ne m'étois jamais cru capable. Il y avoit à cinq ou fix lieues de là , une fille parfaitement belle , & d'un esprit, dont il étoit impossible de se défendre. Elle vint chez Mr. & Madame de .... leur rendre visite, & dés que je la vis, je me sentis tellement touché, que quand je n'aurois eu que vingt-cinq ans, je n'aurois pas été plus amoureux. Je demeurai donc à ses pies, pendant deux jours qu'elle demeura dans cette maison , & comme elle n'avoit point de bien, & qu'elle jugeoit du mien, par la figure que je pouvois faire, elle crut qu'elle me devoit bien traiter, afin de m'obliger à l'épouser. Comme il n'y a personne qui ne le flate , je crus qu'étant encore assez vert & assez vigoureux, je pouvois lui avoir donné dans la vûc , & lui aiant promis de l'aller voir, à peine s'en fut elle allée que je songeai

402 à m'aquiter de ma promesse. Mr. & Madame de ..... me raillerent beaucoup, mais ne suivant que ma passion, je montai à cheval, & quoi que je leur promisse que je ne demeurerois que deux jours tout au plus, j'en demeurai quinze, fi-bien que je m'en revins si transporté d'amour, ou pour mieux dire fi fou, que quand j'y pense seulement, j'en ai de la confusion. Mr. & Madame de .... qui ne sçavoient point mes afaires , & qui au contraire . croioient qu'aiant été affez bien à la Cour, j'avois amassé quelque chose, me dirent qu'il faloit époufer cette Demoiselle, & faire sa fortune : que c'étoit une personne de qualité, & fort vertueuse, & qu'il valoit mieux lui laisser ce que j'avois, qu'à des gens que je n'aimois pas : que pour n'avoir point de bien , c'étoit dequoi je me devois le moins soucier à l'âge que j'avois ; que je ne me verrois point chargé d'un grand nombre d'enfans, & que quand même cela seroit, du moins ne les verrois-je que petits, & par conséquent ne serois-je point obligé à faire beaucoup de dépense pour eux. Il ne faloit point qu'ils me diffent tout cela, pour me rendre encore plus fou , j'avois déja eu la penfée de me contenter à quelque prix que ce fut , & quoi que je visse bien que n'aiant point de fonds , ce seroit rendre une femme miserable , toutes mes reflexions n'avoient pas été capables de me rendre ma railon. Ainsi ne me défendant de cette proposition, que comme un homme qui étoit retenu seulement par son age, ils me dirent que je me moquois de m'arrêter à si peu de chose , que je ne paroissois pas plus de quarante ans, & qu'encore une fois , fi je voulois , ils m'y rendroient fervice. Je ne leur dis ni oui, ni non, & aiant encore retourné à deux ou trois jours de là chez cette Demoiselle, je lui parlai moi-même de ce pretendu mariage, lui disant que je ne la voulois point tromper : qu'il n'avoit tenu qu'à moi d'avoir beaucoup de bien, mais que j'avois été si peu ménager,

## DE MR. L. C. D. R.

ger que j'avois mieux aimé faire la fortune des autres, que la mienne : que j'avois eu d'ailleurs une belle-mere qui m'avoit ruiné, en faifant revivre de vieilles détes de nôtre Maison, auxquelles elle s'étoit fait subroger ; qu'ainsi je ne lui ofrois pas grand' chole, en lui ofrant ma personne; que je n'avois qu'une rente viagere sur la banque de Lion , qui avoit été autrefois de mille écus, mais dont il y avoit maintenant le quart de retranché : que je n'avois dis-je que cette rente avec quatorze ou quinze mille francs, que j'avois mis entre les mains de quelques particuliers, & que c'étoit à elle à voir si elle voudroit se contenter d'un homme qui auroit voulu avoir vingt-mille livres de rente, poules lui ofrir, mais qui étoit affez malheureux pour en être bien éloigné. Je lui dis ainfi que j'avois plus de bien que je n'en avois, puis que comme on peut voir , je lui mettois en ligne de conte ce que j'avois donné à Mr. de Saillant, & à la Jonchere, qui étoit neanmoins perdu; mais je tachois à mettre seulement mon honneur à couvert, & lui aurois fait accroire en-suite que je n'étois pas cause si l'on m'avoit fait banqueroute, C'est ainsi que l'amour avoit troublé ma raison, & je puis dire que je ne me connoissois plus moimême.

Cependant ma proposition plut à la Demoiselle, à qui je promettois d'ailleurs de lui faire don de toutes choses. Ainsi comme elle ne dépendoit que d'elle-même, car elle n'avoit qu'une mere, qui faisoit tout ce qu'elle vouloit, nôtre mariage sut bientôt arrêté. Le bruits'en étant répandu dans la Province, nous en reçûmes les complimens de tout ce qu'il y avoit de personnes de qualité dans le voisnage, & la fille ne doutant plus que je ne fussile breintôt son mati, m'accorda de petites libertés, qui n'alloient point contre son honneur, & qu'ilm'arriva des choses que la bien-seance veut que, je cartiva des choses que la bien-seance veut que, je ca-

MEMOIRES che, mais qui lui firent croire que je n'étois pas si vieux que je paroissois. En éfet , il n'en fut pas arrivé davantage à un jeune homme, & encore auroit il falu qu'il cût été prevenu d'une aussi forte passion que moi. Je dis cela pour faire voir que les filles ne disent pas toujours ce qu'elles pensent, car · quoi que celle-ci se fut aperçue souvent de pareille chose, elle ne m'en témoigna jamais rien, jusques à un certain jour, & Dieu le permit afin que je ne la rendisse pas malheureuse, & que je ne me le rendisse pas moi-même. Nous étions à Vépres, & sa devotion l'aiant portée à ne s'en pas contenter, & à vouloir entendre Complies, comme ce vint à l'hymne qui s'y chante , elle me dit à l'endroit de (ne polluantur corpora) Que je prisse garde que cela nom'arrivat plus. Je fus surpris de la trouver si sçavante, & lui aiant demandé qui lui en avoit tant apris, elle commença à rougir, & fut fort embarassée. Plus je lui vis de confusion, plus je crus qu'il y avoit quelque mistere làdessous, & comme je ne voulois point qu'une fille en fût tant , & encore une fille dont je pretendois faire ma femme , je lui dis tout resolument que je voulois qu'elle m'aprît qui l'avoit fi-bien instruite. Elle me dit avec la plus grande ingenuité du monde , qu'étant un jour chez un de les parens, qu'elle me nomma, & qui étoit pourtant marié, il l'étoit venu trouver à son lit, où sa brutalité l'avoit mené si loin , qu'elle avoit apris des choses qui lui étoient inconnues auparavant. C'en étoit assez me dire pour me faire juger que cet homme en avoit été amoureux, & comme il étoit dans une grande fortune, & que je lui voiois mille égards pour lui , j'atribuai à reconnoissance , ce qu'elle avoit toujours rejetté sur la reflexion qu'elle disoit faire qu'elle en pouvoit avoir besoin. En un mot je devins jaloux , ou pour mieux dire, je crus que je n'aurois que ses restes , en quoi je dois rendre ce témoignage à la verité, que je failois un

tort prejudiciable à cette fille, qui étoit une perfonne encore plus vertueuse , qu'elle n'étoit belle. Quoi qu'il en soit , quoi que le jour fut pris pour nous marier, je montai à cheval sous pretexte d'aller donner ordre à quelque chose, & lui aiant écrit une lettre fort ample , où l'amour & la jalousie avoient tantôt le dessus l'un de l'autre, je la finissois en lui assurant que je l'aimerois toujours, mais que je ne serois jamais son mari. Mr. & Madame de .... voiant un fi grand changement , & ne sçachant pas ce qui en étoit caule , firent ce qu'ils purent pour nous raccommoder ; mais outre que son dépit ne lui permît pas d'écouter cette proposition , ma delicatesse fit le même éfet, tellement que je les priai de ne pas essaier davantage une chole à laquelle ils ne réuffiroient pas quand il n'y auroit que moi de qui elle dépendroit. Si j'eusse eu afaire à une fille fort interessée , elle m'eut demandé de grands dommages, & interêts, & sans doute j'y eusse été condamné, mais traitant la chose fierement, & comme doit faire une personne de condition , non-seulement elle s'abstint de ces vilenies, mais me renvoia encore tout ce que je lui avois donné. Je ne le voulus pas reprendre , & disà celui qui venoit de sa part, qu'il n'avoit qu'à remporter ces bagatelles , & que je les donnois de bon cœur à une personne que j'avois tant aimée. Mais quoi qu'elles valussent bien deux ou trois cens pistolles, elles ne les voulut jamais prendre, & me les renvoia pour une seconde fois, avec ordre de les laisser à Mr. & à Madame de .... en cas que je m'obstinasse à les lui renvoier.

Voilà de quelle maniere finit cette afaire, laquelle je me ferois repenti plufieurs fois d'avoir manquée, fi, j'eusse en beaucoup de bien, pour mettre cette fille à son aise. Mais ma raison venant au secours de ma jalousse, qui peut-être auroit été trop soible contre mon amour, j'envisageai toutes les suites qu'auroit eu ce mariage, & sur tout l'é-

409

nûmes bien des qu'il eut commence son compliment. Il dit à Mr. & à Madame de .... moitié jargon, moitié François, qu'il étoit leut serviteur avant que de les avoir vis , & cela seulement sur le bruit de leur reputation, mais qu'aprés avoir eu l'honneur de les saluer, comme il venoit de faire, ce seroit encore toute autre chofe, s'ils lui donnoient lieu de leur rendre fes treshumbles services. Ce compliment étoit un peu tiré aux cheveux, ou du moins il me sembla tel, neanmoins il le fit d'une maniere que je crus qu'il n'étoit pas de ceux qui avoient pris les Marionnettes de Brioché pour des diablotius, tellement que s'il en fut demeure là , j'aurois cru qu'il se seroit pu trouver des gens d'esprit parmi les Suisses, comme parmi les autres nations. Mais je ne restai pas long-temps dans cette erreur, & je fus oblige de croire du moins que s'ils avoient un esprit alcur [mode , toujours n'étoit-il accompagné de gueres d'honneur. Car celui-ci aprés le compliment que je viens de dire ; aiant demandé à entretenir Monfieur & Madame de .... en particulier , leur dit qu'aiant vû Mademoiselle leur fille, il en étoit devenu si amoureux, que s'ils lui vouloient permettre de l'épouser,il leur en auroit beaucoup d'obligation; que s'il l'en avoit voulu croire, il l'auroit fait sans le leur venir demander, mais que quoi qu'il fut étranger , il sçavoit bien à quoi son devoir l'obligeoit, principalement envers des personnes de leur qualité , & leur merite : que c'étoit aussi la premiere chose qu'il avoit voulu faire, devant que de s'engager plus avant dans cette pourfuite : qu'il ne leur demandoit point combien ils donneroient à leur fille, que quoi qu'il n'eût point de bien , il se faisoit un cas d'honneur d'épouser une femme , qui lui eût obligation de sa fortune; qu'il avoit une compagnie qui valoit du moins une bonne terre, & d'ailleurs cinquante mille francs d'argent comptant ; que quoi qu'il l'eut trouvée

MEMOIRES

dans un lien, où les François faisoient scrupule de prendre une femme, comme il n'avoit pas tant de penchant qu'eux à croire le mal , il s'étoit mis en tête que tout ce qui se pouvoit dire d'elle , n'étoit que médifance: que quand même il en feroit quelque chose, il sçavoit bien qu'une pauvre fille étoit foible d'elle-même, qu'aussi ce n'étoit pas pour rien, qu'en son païs une femme qui manquoit à fon homeur , étoit bien plus criminelle qu'une fille : qu'il ne faloit pas que l'on crût que ce fût à cause qu'aiant un mari qui pourvoioit à toutes fes necessités, il ne lui étoit pas permis d'y joindre le ragoût d'un amant, mais parce qu'aiant dû prendre une vigueur d'esprit dans la societé de l'homme, qu'elle ne pouvoit pas avoir d'elle-même, on jugeoit que la faute qu'elle avoit faite, ne venoit que d'un libertinage, auquel il ne pouvoit

y avoir d'excuse.

Il ditencore beaucoup de choses, pour prouver que tout ce que pouvoit faire une fille , devant que d'etre mariée , n'étoit qu'une bagatelle , & entr'autres que nous commencions nous-mêmes à revenir de cette erreur , témoin ce que faisoient tous les jours de fort honêtes gens , dont le nombre étoit si grand , qu'il auroit trop d'afaires , s'il les vouloit specifier par le detail : qu'il se contenteroit donc d'en nommer deux ou trois, qui étoient de leur connoissance , comme pouvoient être le Comte du Bours , Colonel de cavalerie , St. Qu'entin, & Monfabés : que le premier avoit époulé une femme qui avoit eu un enfant de son propre. pere, le second la maitresse du Duc d'Epernon, & le troisiéme une fille, dont l'avanture étoit si publique, qu'elle avoit été même jusques au Parlement; qu'on ne pouvoit disconvenir que les deux premiers ne fussent d'honêtes gens , & que si l'autre n'avoit pas cette reputation, ce n'étoit pas à cause de son mariage, mais parce que de lui-même. il ne valoit pas grand' chole : que fi des Francois, il

DE MR. L. C. D. R.

vouloit paffer à ceux de la nation, il seroit oblige des'arrêter presque fur tous ceux qui avoient des femmes : que Mr. Stoup avoit pris la fienne dans un lieu, où il avoit pu rendre témoignage par lui. même, qu'elle n'avoit pas la vertu en recommandation; que neanmoins on sçavoit bien l'estime où il étoit, non pas seulement parmi eux, mais encore parmi nous, & même auprés du Roi, qui l'avoit comblé de biens, & d'honneur : que Madame Stoup non plus n'en étoit gueres moins estimée , quoi qu'il tombat d'accord que cela étoit un peu problematique. Quoi qu'il en soit, que nos Dames ne lui en faisoient pas moins de caresses, qu'elle étoit toujours parmi un tas de Duchesses, & de femmes de la premiere qualité: que Madame Renold femme d'un Capitaine aux Gardes Suisses, étoit sur le même pic, quoi qu'elle eût fait dire la même choie d'elle, devant que d'etre mariée; qu'aiufi tout bien confideré, tant de delicateffe ,n'étoit bonne que pour les visionnaires.

Mr. & Madame de ..... furent ravis de l'enrendre discourir de la sorte, & aprés un discours si bien arrange, & fi persuafif, ils jugerent que fi le malheur lui venoit d'étre cassé, il avoit du moins affez de talent , pour devenir un habile Avocat. Ainsi n'aiant garde de refuser un gendre de sa trempe, puis qu'il ne s'en trouvoit pas tous les jours de iemblable, ils lui donnerent leur consentement, sans vouloir d'autre assurance de ce qu'il étoit, que sa parole. Comme c'étoit une grande grace qu'ils lui faisoient, il leur en fit des remercimens proporcionnés à l'opinion qu'il en avoit; cependant il se presenta une petite dificulté, avant que de pouvoir conclure la chose, il demanda qu'ils la recussent dans leur maison, afin de la pouvoir épouser dans un endroit plus honorable, que celui où elle étoit. Mais eux aiant peur que ce ne fût un pretexte pour La remettre fur leurs bras,s'en défendirent le mieux qu'ils purent, tellement que cela eut été capable

de faire tout échouer, si m'aiant communiqué cet cutretien, je ne leur eus remontré , qu'ils pouvoient prendre de certaines mesures, qui ne leur permettroient pas de douter de sa sincerité:qu'il faloit l'obliger d'acherer une terre dans leur voifinage, & que s'il faisoit ce pas-la, c'étoit une marque qu'il n'y entendoit point de finesse. Je croiois leur donner un bon expedient, mais ils me dirent qu'ils aimeroient mieux païer toute leur vie la penfion de leur fille, que d'avoir jamais de tels gens pour voifins : qu'ils allassent acherer du bien , s'ils vouloient, prés du Comte du Bourg, qui étoit à fquinze ou vingt lieucs de là , & qu'étant les uns & les autres de même confrairie, ils n'auroient rien à se reprocher. Comme je vis cela, je leur dis qu'ils ne s'amusassent donc point à faire une dificulté sur la pointe d'une aiguille, qu'il faloit risquer quelque chose dans une pateille afaire, & que quand même ce qu'ils craignoient arriveroit, il n'y avoit pas un fi grand inconvenient, qu'ils s'en dussent beaucoup mettre en peine : que quand eils auroient fait ' venir leur fille chez eux ,& que l'homme leur manqueroit de parole, ils seroient toujours les maitres de la renvoier dans le Couvent: que pour une crainte fans doute mal fondée, je ne leur conscillois pas de manquer une chole si avantageuse, qu'ils en auroient regret toute leur vie ; & qu'en un mot,ils devoient chercher à quelque prix que ce fût de se décharger d'un fardeau fi pelant.

Il n'y avoit pas le mot à dire à cela, ainsi Mr. &c Madame de .... s'étant ren lus à mes railons , ils me dirent que puis que ce n'étoit qu'à ma confideration qu'ils vouloient bien risquer quelque chose, il faloit qu'au lieu de m'en retourner à Paris, comme je failois mon compte, je demeurasse avec eux jusques à ce que l'afaire fut entierement concluë. Il ne fut pas necessaire de me faire une grande violence pour m'y faire resoudre, outre que dans une pareille occasion, on a contume entre paDE MA. L. C. D. R.

rens de s'affembler, je me failois un plaifir de voir fi nôtre Suisse seroit aussi content le lendemain de ses nôces, qu'il le paroiffoit maintenant. Ainfi leur aiant affuré que j'étois disposé à suivre leurs ordres, & qu'ils n'avoient qu'à commander, ils m'emmenerent à Paris dans leur carroffe, & nous fumes chercher l'époufée , laquelle dans l'esperance qu'elle avoit de fortir du Couvent, avoit pris rellement soin de sa personne, que nous la trouvâmes belle comme le jour. Nôtre amoureux qui avoit pris la même voiture que nous, nous fit cent contes en veuant de la même force que ceux qu'il avoit faits à Mr. & a Mad. de .... en particulier, & j'avoile que quelque connoissance que jeusse des gens de son pais, je ne les aurois jamais crus, fi je ne les eufle entendus de mes propres oreilles. Cependant pour nous faire voir qu'il éroit de bonne foi, il nous pria avant que de décendre nulle part, de vouloir le mener à son hôtellerie, & aiant fait monter son beaupere,& fa belle-mere avec lui,il leur ouvrit une caflette, de laquelle il tira un billet de cinquante mille francs fur la Caisse des emprunts, il vousut aussi que j'en custe la vue, & me l'aporta dans le carroste, d'où je n'étois pas décendu, parce qu'il m'avoit pris un certain mal, fort semblable en aparence à la goute, mais qui pourtant ne se trouva rien le lendemain.

Nois demeurâmes huit jours à Paris, devant que de mois en retouner pour conclure ce mariage, & cependant Mademoifelle de . . . . . . reqût tant de prefens de fon amoureux, que le me dis mille fois qu'il n y avoit que bonheur , & malheur dans 'le monde. En éter, une fille qui auroit véen comme une hougete fille et do bligée de faire , & qui au' roit en d'aiffears beaucoup de bien , auroit été trop heurèule detrouver le parti qu'elle rencontroit. Il n'avoit pas plus de vingt-huit à treite ans, & commeil avoit bien dit, fa compagnie au's Cardes, & il en tiroit tous lesans vingt quatre mille de compagnie au Cardes, & il en tiroit tous lesans vingt quatre mille factors.

francs. D'abord qu'il se sut fait connoître pour un homme de cette consequence, j'eus envie de lui rendre un bon service, il nous avoit redit plusieurs fois en venant, qu'il n'en auroit pas plus méchante opinion de sa femme pretendue, pour la trouver dans un lieu fi suspect. Afin de l'entretenir dans cette bonne pensée, je me ressouvins de la pommade que j'avois trouvée chez les filles de la Reine , & dont j'ai parlé ci-deffus, ainfi je fis tous mes éforts pour en avoir de pareille; mais la fortune qui avoit voulu que j'en trouvasse lors que je n'en avois point de besoin, fit que je n'en trouvai point, lors que j'en avois tant afaire. Mais Mademoiselle de . . . . avoit été, graces à Dieu, en trop bonne école, pour ignorer aucune chole. Si elle ne sçavoit pas ce seeret, elle en fçavoit un autre, qu'elle mit en ufage, & avec des coquilles d'œuf, elle repara si-bien tout le desordre qu'il pouvoit y avoir à son fait, que quand son mari l'eut épousée, il se releva tout exprés pour nous venir avertir, qu'il avoit eu raison de nous dire tout ce qu'il nous avoit dit tant de fois. Nous le congratulames sur sa bonne avanture, & il en fut fi charmé, qu'il n'y eut point de complaifance qu'il n'eut pour elle , fi-bien que nous pumes dire que s'il y avoit de bons maris, c'étoit sans doute parmi les Suisses qu'il les faloit aller chercher. Toute la Province fut fort étonnée de ce maria-

Toute la Province fut fort étonnée de ce mariage, façahant l'hiftoire de la Demoifelle, laquelle avoit trop fait de bruit pour être ignorée de perfonne. Cepeindant chacun fous pretexte de la venir congratuler, vint pour obferver la contenance du mari, mais on ne vit point que pour être cou, il fit une autre figure que les autres. Pour ce qui est de la nouvelle mariée, elle dit à celles qu'elle connoissoit feulement mediocrement, qu'il ne faloit pas qu'elles étonnassent fion mari paroissoit faitsfait, que les gens de son païs étoient des dupes, & qu'il étoit encore trop heureux pour suille. Beaucoup qui avoient peut-être besoin de

tencontrer des gens qui fussent d'aussi bonne foi que lui, envierent son bonheur, sur tout quand on lui vit un carrosse magnifique, avec un train où rien ne manquoit. La Demoiselle que j'avois pensé épouser, n'étoit point encore venue, quoi qu'elle fut des amies de la Maison, & j'entendois dire quelquefois à Mr. & à Madame de . . . . . qu'ils s'enétonnoient. Mais pour moi je ne m'en étonnois pas, j'en scavois à peu prés la raison, & comme elle avoit apris que j'avois été non-seulement des nôces, mais que j'étois encore dans le logis, elle n'y auroit jamais mis le pié, j'entens tant que j'y eufle demeuré, si une personne de qualité du pais nel'y eut amence, sans lui dire où elle l'amenoit. Elle se trouva donc tout d'un coup dans le château, fans sçavoir où elle étoit, mais n'étant pas long-temps sans se reconnoitre, elle sui témoigna le chagrin qu'elle lui faifoit. Cette Dame lui donna de méchantes excuses, & comme il étoit desormais trop tard pour reculer, elle fut obligée de la fuivre. Jamais je ne fus si surpris que quand je la vis, comme je connoissois son humeur, je jugeai bien qu'on lui avoit fait violence, cependant mes bleffures n'étant pas fi-bien gueries, qu'elles ne faignaffent encore, je ne pus jetter les yeux fur une personne que j'avois tant aimee, & que j'aimois peut-etre autant que jamais , fans me sentir le cœur tout émû. le souhaitai mille fois d'avoir été Suisse, pour ne pas avoir tant de delicatesse, & enfinj'étois fi prêt à faire de nouvelles folies , que pour peu qu'on m'y eut poussé, j'aurois succombé affurément à la tentation. Mais quelqu'un aiant été affez indifcret pour en parler en fa presence , elle se leva le visage plein de dépit, & sans répondre un seul mot , elle sortit de la chambre , & fut se promener dans le Jardin. Cela fut cause que personne n'osa plus en ouvrir la bouche, & s'en étant retournnée des le jour même , elle nous sauva à l'un & à l'autre un peu de confusion.

21

Les nôces étant achevées , je m'en retournai à Paris, & reffemblant à ces filles de joie qui ne demeurent jamais trois mois en un même endroit, je fus loger auprés de St. Paul chez un baigneur. C'étoit un petit homme fort adroit, & qui eut bien fait quelque chose s'il eut voulu , mais il étoit si débauché, qu'il n'y avoit rien de même, sur tout au jeu, où il perdoit en une heure tout ce qu'il pouvoit gagner en un mois. C'étoit à ce que je pus juger la faute de la femme, laquelle au lieu de le retirer doucement de sa débauche, ne s'amufoit qu'à crier aprés lui , fi-bien que ne haissant rien tant que sa maison, il ne s'y trouvoir que le plus rarement qui lui étoit possible. Je le connoissois pour l'avoir vû garçon de Dupin, qui demeuroit dans la ruë St. Autoine, lequel étoit du même métier, & où j'avois logé pour le moins cinq ou fix ans à diverses fois. Beaucoup de gens de qualité y demeuroientauili, & pendant que j'y étois, il y arriva une avanture laquelle furprit bien du monde, & qui à mon avis surprendra rellement le leeteur, qu'il aura peine à y ajouter foi. Mais je le prie, avant que de juger temerairement, de vouloir s'informer de la verité, Dupin est encore en vie, & les gens dont j'ai à parler, apartenoient à des personnes de si grande consideration, que leur nom n'est pas inconnu même aux étrangers; ainsi l'on peut scavoir d'eux, si j'aurai rien dit que de veritable. Cependant je ne blamerai point leur incredulité jusques-là, & la chose me paroit à moi-même si extraordinaire , que quoi que j'en aic été témoin, j'en démentirois mes yeux, s'il étoit possible. Il y avoit deux personnes de condition qui étoient extrémement amis, l'un étoit le Marquis de Rambouiller, frere aîne de Madame la Ducheffe de Montaufier, l'autre le Marquis de Preci, aîné de la Maison de Nantouillet, dont il y a eu un Chancelier , lequel étoit en si grande faveur fous le regne d'un de nos Rois, qu'il obligea 2302: " íon

fon Maitre, donril gouvernoit l'Etat avec une autorité absoluë, de demander pour lui le Chapeau de Cardinal. Ces deux hommes qui alloient à la guerre, comme y vont en France toutes les personnes de qualité, s'étant mis une fois à parler des afaires de l'autre monde, aprés plusieurs discours qui témoignoient aflez qu'ils n'étoient pas trop prevenus de tout ce qui s'en dit, se promirent l'un à l'autre que le premier qui mourroit enviendroit aporter des nouvelles à son compagnon, & s'étant touchés dans la main, pour figne qu'ils se ressouviendroient de leur parole, ils cesserent cet entretien, pour en commencer un autre , qui étoit sans doute moins serieux. Deux ou trois mois se passerent sans qu'ils fongeassent ni l'un ni l'autre à ce qu'ils avoient dit; cependant le temps qu'on va à l'armée étant venu ... le Marquis de Ramboüillet partit pour la Flandres; pendant que Preci arrêté par une fievre maligne demeura chez Dupin où il logeoir. Au bout d'un mois ou cinq femaines fur les fix heures du matin , voilà tout d'un coup qu'on vient tirer les rideaux du lit de Preci, & s'étant tourné pour voir qui ce pouvoit étre, il aperçût le Marquis de Ramboiiillet en buffe , & en botte. Il lui voulut fauter au cou pour lui témoigner la joie qu'il avoit de foir retour, mais le Marquis de Rambouillet reculant deux pas en arriere, lui dit que ces carefles n'é-1 toient plus de faison, qu'il ne venoit que pour s'aquiter de la parole qu'il lui avoit donnée, qu'il avoit été tué la veille, en telle & telle occasions qu'il n'y avoit rien de plus vrai que ce que l'on difoit ici de l'autre monde, c'est pourquoi il devoit longer à vivre d'une autre maniere qu'il ne faisoit : qu'il seroit tué à la premiere occasion, ainsi qu'il n'y avoit point de temps à perdre. Je n'ai que faire de dire que ce discours surprit le Marquis de Preci ; il estaile de se l'imaginer sans que je le die ; cependant ne pouvant croire encore ce qu'il entendoit , il s'élanca hors de fon lit pour embraffer fon

AMEMO IREST

ami , qu'il croioit le vouloit abuser. Mais il n'embrassa que du vent, & Rambouillet voiant qu'il étoit incredule lui montra l'endroit où il avoit recu le coup, qui étoit dans les reins, & d'où le sang paroissoit encore couler. Aprés celail disparut, & laissa Preci dans une ffaieur plus aisée à s'imaginer, qu'à décrite. Iffe jetta en même temps à bas de fon lit , & non content d'apeller fon valet de chambre, qui étoir couché dans une garderobe, il réveilla toute la maison par ses cris. L'aiant entendu comme les autres, je me levai pour voir ce que c'étoit, & étant monté dans la chambre avec Dupin ... il nous dit ce qu'il venoit de voir , & nous atribuamescette vision à l'ardeur de sa fievre, qui lui duroit toujours. Nous le priâmes donc de le recoucher, lui disant qu'il faloit qu'il eut révé cela, mars il fut au deselpoir de voir que nous le prenions pour un visionnaire, & pour nous delabuser nous conta toutes les circonstances que j'ai raportées. Il ent beau nous dire ce qu'il voulut, nous demeurames dans nôtre penfée, jusques à ce que la poste de Flandres fût arrivée. Mais la nouvelle étant venuë de la mort de ce Seigneur, lesquelles se raportoient à ce que nous en avions oui, nous commencâmes à nous regarder . & à croire qu'il en pouvoit bien être quelque chose. Cette nouvelle s'étant répandue. dans Paris, on crut que c'étoit un conte que l'on faisoit à plaisir, & chacun étant bien-aile de s'en éclaireir, je reçûs plus de cent billets, & autant de vifites de mes amis, qui me scachant logé dans la même maison, s'imaginoient que je serois plus capable qu'un autre de les tirer depeine. Mais quoi que je leur pusse dire, il leur reîta toujours un certain soupçon, qu'il n'y avoit que le temps qui put diffiper. Cela dépendoit de ce qui arriveroit à Preci , lequel étoit menacé, comme je viens de dire, de perir à la premiere occasion; ainsi chacun regardoit son sort comme le denouement de toute la piece, mais il confirma 1.01 bien-

.

bientot tout ce qui se disoit, les guerres civiles étant survenues suit voulut aller au combat de St. Antoine', quei que fon pere & la mere qui aprehendoient la prophetie, se jettaffent, s'il faut ainfi dire, à fes pies pour l'en empêcher, il y fut tué au grand regret de soute sa famille, qui le voioir plus propre à foutenir l'honneur de sa Maison, que celui qui lui devoit succeder. En efet, il n'eut pas époulé comme lui une femme sans naissance, & fans bien . & qui fi l'on en croit la médifance , a un peu fair parler d'elle. Mais c'est la destinée de toutes les Maifons, d'avoir des gens qui ternissent l'éclat où elles peuvent être, & il n'est pas le seul qui ait fait une folie, ce qui neanmoins ne l'excule pas.

Mais pour revenir à mon nouvel hôte, sa femme m'aiant fait des plaintes de son jeu , je lui en parlai, en me faisant la barbe, mais il étoit si incorrigible, qu'au lieu de me croire, moi qui avois affez d'experience pour lui dire ce qui lui convenoit , il me fie réponse qu'il perdoit plus qu'il ne gagnoit : qu'il ne jouoit qu'à la paume où il içavoit bien faire ses parties , & que lui qui ne beuvoir point ; il faloit bien qu'il se divertità quelque chose Je lui dis que ces discours n'étoient bons que dans la bouche d'un homme qui auroit eu dix mille livres de rente, mais que pour lui qui étoit chargé de famille, & qui étoit obligé de gagner fa vie, il ne faloit pas qu'il parlat de la forte: que quand il ne perdroit point , dont on ne convenoit pas, neanmoins toujours étoit-il fur qu'il perdoit son temps , qui étoit une chose de plus grande consequence qu'il ne pensoit pour un homme comme lui , à qui l'affiduité étoit si necessaire : que lans cela il ne devoit jamais elperer de faire fortune : que ce que je lui en difois n'étoit que pour son profit ; qu'il étoit en âge de connoitre le bien & le mal , & que c'étoit tant pis pour lui s'il n'en profitoit. Gelaen demeura la à ce coup, & aiant

MEMOIRES roujours continue à faire la même vie , sa femme vint un jour comme une desesperée me prier d'avoir pitie d'elle, qu'il étoit dans un jeu de paure : tout proche, où il perdoit beaucoup d'argent, &c qu'aprés la bonté que j'avois eut, fi je voulois encore avoir celle de lui aller dire de ne plus jouer 45 j'empêcherois qu'il n'en perdit davantage. Je n'aimois gueres à mettre le pié dans ces sortes d'endroits, fur tout depuis que j'étois d'un âge à ne plus jouir de ces sortes de plaisirs, que j'avois autrefois assez aimés; mais le jeu de paume n'étant qu'à trois pas de chez moi , je m'y en fus comme fi c'eut été lans dessein , & je vis un homme qui jouoit fi mal, que quoi qu'il y cût vingt ans que jos. n'eusse manie raquette, je lui auroisencore donné beaucoup d'avantage. Je fis ce que sa femme m'avoit dit , & n'aiant ofé m'en dedire, je le fis revenir au logis. Le lendemain étant venu à mon lever, je lui dis que je ne m'étonnois pas s'il m'avoit tant parle de son jeu, quece n'étoit qu'une mazette, &c. que je parierois bien que tout vieux que j'étois, je le gagnerois bien encore, fi je voulois m'en donnet la peine. Il me dit qu'il me donneroit demi trente, si je voulois, & aiant envie de lui fairenvoit qu'il n'étoit qu'une bête, je le pris au mot. Je, m'en fus donc dans le jeu de paume tour en robe de chambre comme j'étois , & lui aiant dit que je ne jouois pas pour peu d'argent, je l'obligeai a porter tout celui qu'il avoit dans sa maison. Nous nons mîmes donc à jouer dix pistolles en huit jeux , & n'en aiant pris que ce que je voulus bien lui laisser. prendre, il me demanda fi je vonlois bien lui don-o ner fa revanche à quinze. Je lui dis que non, parce que je serois encore trop fort, mais que s'il vous loit jouer le paroli , j'ofrois de le jouer but à but, Il fur ravi de ma propolition, & aiant mis vingt pistolles sous la corde, il en fut encore austi bon marchand que la premiere fois. Il fur bien surpris d'a- .. voir deja perdu trente pistolles, & en aiant encore autant dans sa bourse, il me pria de lut joster contout. Je lut dis que je le voulois bien, & que je
lui donnerois quinze. Il erut que c'étoit que je
ne voulois point emporter de son argent, ainst
éant tout joieux d'avoir afaire à un homme qui
avoittant de generosité, il fit plusseurs paus pardessus par de generosité, il fit plusseurs paus paudefius là corde, en quoi il excelloit beaucoupmieux qu'à la paume. Mais sa joie ne fur pas de
longue durée, comme j'avois peur de me fatiguer,
ie ne frigins plus mon jeu; & la partie s'étar,
bientôt terminée à mon avantage; je ramassa idessitemes de cousies, et le als sais de la partie s'étar.

Il me pria de n'en rien dire à sa femme , je le lui promis, mais sans dessein de lui tenir parole. Car je voulois qu'elle prît plaifir à la peine où je prevoiois bien qu'il alloitetre, pour n'avoir plus d'argent chez lui. En éfet, je ne fus pas plutôt retourné, que je lui dis que je venois de trouver le secret de rendre son mari sage à l'avenir , que j'étois bien trompé, si aprés la faute qu'il venoit de faire, il lui arrivoit de jouer de sa vie : que je l'avois dépouillé nû comme la main, que je lui avois gagné foixante Louis, & là-defins lui contant de quelle maniere la chose s'étoit passée ; j'ajoutai que mon" deffein n'étoit pas d'en faire mon profit: que ce que j'en avois fait n'étoit que pour lui faire voir qu'il n'étoit qu'une dupe , & pour le rebuter du jeu : que ic lui rendrois à elle les soixante Louis, mais que je voulois qu'elle me promît qu'elle ne lui en parleroit, que quand je lui en donnerois la permisfion. Elle me remercia , comme le fervice que je lui rendois le meritoit. Cependant ses pleurs que le commencement de mon discours avoit fait naitre , ne decherent que lors qu'elle eut vû des éfets de mes paroles par la restitution que je lui fis de fon argent. Quand elle l'eut ferré, elle commença à tire , & me dit qu'elle lui laifferoit tirer la langue d'un pié de long, devant que de lui donner aucune chofe : qu'il pouvoit chercher où il

. . . .

voudroit dequoi nourir ses enfans, qui étolent en grand nombre , & elle tint parole fi exactement , que la maison fut sans pain un jour ou deux, chacun refusant de rien prêter à son mari à cause de la débauche où il étoit. Comme je le voiois tous les jours dans un étrange embarras, je pris sujet de là de lui faire une nouvelle correction. La mifere où il étoit , la lui fit recevoir avec plus de foumission qu'il n'avoit fait la premiere fois ; cependant cela m'atira un facheux compliment, dont je me trouvai la dupe. Il me pria de lui prêter dix pistolles, & je ne les lui pus refuser aprés lui en avoir gagné soixante. Car en le faisant, il eut falu que je lui enste dir que je les avois renduës à sa femme', ce que je ne voulois pas faire. Ce compliment fut suivi d'un autre de même nature à quelques jours delà, & comme j'y étois embarqué; & que d'ailleurs c'étoit pour les necessités de la maifon, je fus encore affez fou , que de lui donner ce qu'il me demandoit. Sur quoi il faut que j'avoue que ce qui me le fit faire, fut que je confiderai qu'aiant remis un fonds entre les mains de fafemme, mon argent seroit toujours tout prêt, desle moment que je lui voudrois faire part de ce que j'avois fait. Enfin il me tira quarante Louis comme cela à quatre diverses fois , & toute la precaution que je pris avec lui , fut de lui faire faire un billet. Cependant il n'y avoit point de jour qu'il ne me promit d'etre sage toute sa vie, & en efet il y eut quelque changement dans sa conduite, soit que le besoin qu'il avoit de moi , l'obligeat à dissimuler, ou qu'éfectivement la perte qu'il avoit faite fut trop recente , pour ne la pas avoir encore devant les yeur. Quoi qu'il en foit, fa femme le trouvant tout change, m'en rendoit graces chaque jour, convenant qu'elle m'avoit une si grande obligation, qu'à moins que d'une ingratitude épouvantable, elle ne pourroit jamais l'oublier. Je lui dis la somme que je lui avois prêrée , dont je lui fis

voir l'emploi à des choses necessaires dans son ménage, à quoi elle ne me répondit rien, sinon que

j'avois trop de bonté.

Cependant comme tout le monde ne se connoit . pas à Paris dans une même maison , il se trouva que sous ma chambre, il y avoit un homme de logé, qui faisoit bonne figure, mais qui vivoit dans un fi grand desordre, que quoi qu'il eût du bien, il étoit le plus souvent sans un sou. Aiant ou'i dire à mou valet de chambre, que j'avois gagné la veille deux cens pistolles au tric trac , ce qui étoit vrai, il resolut de m'assassiner, & aiant communiqué son dessein à un valet qui étoit à luidepuis long temps, celui-ci se chargea de faire le coup. Il s'y prit fort adroitement pour y réuffir. Comme il étoit toujours avec mon valet de chambre, il épia le temps que je serois sorti, & sous pretexte de venir causer avec lui, il s'aproche de ma fenêtre, & cassa une vitre à l'endroit où elle se fermoit. Il fit semblant que cela lui étoit arrivé par mégarde, & disant qu'il n'y avoit qu'à coler du papier à la place, afin qu'il n'en vînt point de vent, il en fut querir lui-même, & tout ce qu'il faloit , fi-bien que ce fut lui qui en fut l'ouvrier. Il fit cela afin de pouvoir ouvrir ma fenêtre par dehors, toutes & quantes fois qu'il voudroit, car ce n'étoient que de simples chassis de verre, & ils n'avoient point de volets, comme les croifées. Aiant ainsi disposé son afaire, il convia le lendemain mon valet de chambre d'aller au cabaret, & faisant le genereux, il le regala depuis trois heures aprés midi jusques à dix heures du soir. Mon ordinaire étoit de me retirer toujours fort tard, cependant m'étant arrivé ce jour-là de revenir de meilleure heure que de courume, je fus lurpris de ne point voir mon valet de chambre, & demandai si on ne l'avoit point vû. On me dit qu'il étoit forti incontinent aprés moi, & aiant envie de me coucher, je me fis deshabiller par un grand laquais que j'avois. Com

Comme j'étois prêt de me mettre au lit, mon valer de chambre arriva, & je m'informai de lui d'où it venoit, & pourquoi il se retiroit fi tard. . Il me de-· manda pardon, me dit qu'un de ses amis l'étoit venu prier à souper, & que croiant que je ne me retirerois pas plutôt que de coutume, il s'éroit arrêté avec lui, mais que cela ne lui arriveroit plus. Je n'ai jamais été mechant maitre, & depuis que je fuis au monde , il ne m'est jamais arrivé de batre aucun valet, Ainfine lui aiant pas dit grand' chose, je me couchai, & m'endormis incontinent. Il en fit de même, & ce fut de si bon fomme, que j'eus de la peine à le réveiller, comme je le vais dire. nuit le valet qui avoit casse ma vitre, monte à côté de ma chambre, & comme il y avoit une fenêtre far l'escalier, qui n'étoit éloignée de la mienne que de quatre ou cinq piés tout au plus ,il mit une planche qui répondoit de l'une à l'autre, à la faveur de laquelle il vint casser le papier qu'il avoit mis. Ce papier cassé, il foura le doigt avec lequel il ouvrit ma fenêtre, & s'étant gliffé dans ma chambre, il fut pour ouvrir la porte à deux ou trois marauts. commelui, qui le suivoient. Par bonheur mon valet de chambre qui conchoit à trois pas de moi\* fur un baudet , l'avoit fermée aux verrouils, tellement qu'aiant tiré le pene, sans songer à les ouvrir auparavant , la porte fit du bruit , & me réveilla. Je crus comme nous étions beaucoup de personnes logés dans la maifon, que c'étoit quelqu'un de ma connoissance qui y aiant trouvé la clef, avoit voulu entrer pour me donner le bon foir. Ainfie demandai d'abord qui c'étoit , mais personne ne m'aiant répondu, j'apellai mon valet de chambre qui ronfloit de tout fon cœur. l'eus toutes les peines du monde à l'éveiller, cependant le bruit que je failois aiant fait peur à ceux qui étoient dehors ', & à celui qui étoit déja dedans, celui-ci qui sçavoit tous les coins , & tous les fecoins de la chambre, le cacha dans la cheminée, & les autres le fauverent

par deffus le toit de la mailon. Pour ce qui est du maitre, il le tenoit à dix pas de la porte, pour venir quand il en seroit temps, mais voiant que son coup étoit manqué, il rentra chez lui, bien inquiet comment fon valet se tireroit de cette avanture. D'ahord que i'eus réveillé mon valet de chambre, je lui dis d'aller voir à ma porte qui y étoit , car bien-loinde songer au peril que je venois de courir , j'étois toujours au contraire dans l'erreur de croire que c'etoit quelqu'un de mes amis qui avoit, voulu entrer. Mon valet s'étant levé pour obeir à mon commandement, ouvrit la porte, & m'aiant dit qu'il . n'y avoit personne, il se vint recoucher, & je me rendormis. Pour ce qui est de lui, comme j'avois interrompu fon fommeil , Dien permit qu'il ne put reposer , tellement que celui qui étoit dans ma chambre voulant se fauver , il fit du bruit , ce qui obligea mon valet de chambre de sauter en bas de fon lit ,- & il me cria que je prisse garde à moi , & qu'il avoit entendu des voleurs. Ces paroles me firent peur, me reflouvenant de ce que j'avois oui, avant que de me rendormir, & prenant mon épée que je faisois toujours mettre auprés de moi, je lui demandai ce que c'étoit. Pendant cet intervalleil s'étoit aproché de la fenêtre, qu'il avoit trouvée ouverte, & voiant la planche qui étoit encore desfus, il la jetta dans la cour, depent que quelqu'un ne s'en fervant, ne le vînt ataquer, par derriere. Il me dit ce qu'il venoit de faire, & qu'il faloit necessairement que les voleurs fusient entrés par là. Cependant il m'affura qu'il y en avoit encore quelqu'un dans la chambre, c'est pourquoi il me dit de défendre la porte , pendant qu'il défendroit la fenêtre. Je laisse à penser à tous ceux qui liront ces Memoires , si le voleur qui entendoit tout ce que nous difions, passoit bien son temps. Il fe reblotit dans la cheminée, faisant le moins de bruit qui lui étoit possible , mais il ne lui servoit de rien de le tant cacher , je dis à mon valet de chambre

MEMOIRES de crier au voleur, & comme il étoit apprés de la fenêtre, il répandit bientôt l'allarme dans la maison. Le voleur, ou plutôt l'assassin, voiant qu'il ne pouvoit manquer d'étre pris, foreit de fa cache, resolu de se faire tuer plutôt, que d'atendre qu'on aportat de la lumiere. Mais comme nous tirions des estocades à tout hazard à droit & à gauche, mon valer de chambre lui donna un coup d'épée dans la cuisse, & sentant qu'il avoit blessé quelqu'un, il me dit de prendre garde à moi, m'avertifiant de ce qui lui étoit arrivé. Le voleur ne s'étonna pas de ce que son sang se répandoit , & se precipitant plus que jamais sur son ennemi , il recût encore un coup dans le corps , mais qui ne, l'empêcha pas pourtant de joindre mon valet de chambre, avec qui il commença à en venir aux prifes. J'étois trop prés d'eux , pour ne pas entendre ce qui se passoit , cependant il ne me servoit de rien d'avoir une épée, je n'osois m'en servir, depeur de bleffer l'un an lieu de l'autre. Ainfi je me contentois d'exciter mon valet de chambre à prendre courage, lui disant que nous ne pouvions manquer d'avoir bientôt du secours. En éset , je commençois déja à entendre qu'on se remuoit dans la maison, & le bruit que l'on faisoit dans ma chambre les devoit faire sans doute encore hâter davantage. J'en avois beaucoup d'impatience, aussi mon valet avoit de la peine à être maitre de ce malheureux, à qui le desespoir donnoit plus de forces , qu'il n'en avoit d'ordinaire. Mais en atendantqu'il nous vînt quelqu'un , il mit toujours monei. prit en repos , en me disant qu'enfin il ne lui écha-

peroit pas, & qu'il le tenoit par la gorge. Il n'étoit pas necessaire qu'il me le dit, je l'entendis sousser dans le même moment comme un homme qu'on étrangle, & c'étoit déja le commencement de la peine à laquelle il se devoit atendre vrai-semblablement. Cependant le baigneuro & sa femme étant montés, commencerens à heutre à ma potte, &

étant

étant affuré que c'étoit eux , je leur ouvris. Je jettai les yeux aush-tôt sur celui que mon valet tenoit , & je fus fort étonné de voir que c'étoit un homme du logis, lequel je ne pouvois méconnoitre, puis que je l'avois vû cent & cent fois. Le baigneur & sa femme furent aussi furpris que moi , mais celui qui le fut le plus , fut mon valet de chambre qui venoit de fortir d'avec lui du cabaret. C'est pourquoi ne se souciant plus que je le susse, quoi qu'il me l'eût cache ; Comment , malheureux, lui dit-il,c'étoit donc pour assassiner mon maitre, que tu as fait tout ce que tu as pu cette aprés-dînée pour m'ennivrer, & tu croiois sans doute que je dormirois fi fort, que je ne ferois pas en état de le secourir. Ces paroles me firent voir que je l'avois évité belle, sur tout aprés qu'on m'eût dit que c'étoit lui qui avoit cassé la vitre, ce qui me fit juger que c'étoit un coup premedité de longue main. Si j'eusse été bien violent, je lui aurois passé à l'instant mon épée au travers du corps. Mais comme si ce que je voiois m'eût ôté le sentiment, je paroissois interdit ; 🗞 ne faisois que dire au baigneur & à sa femme, s'ils auroient jamais cru une telle chose. Ils levoient les épaules, & questionnant ce marant, je lui entendis dire par trois fois ces paroles, Ah! canailles, une demie heure plutôt c'en étoit fair. Je lui demandai ce que cela vouloit dire, mais il ne me voulut jamais l'expliquer. Tout ce que je pus comprendre, c'est qu'il avoir donné rendezvous plutôt à ceux qui s'en étoientenfuis par deslus les tuiles, le vestige desquels l'on trouva dans le grenier fur un fiege, où ils avoient mis les piés pour se fauver. Cependant son sang couloit le long de ma chambre, comme fi l'on eut égorgé un bœuf , & . aiant peur qu'il ne mourût entre mes mains, avant que d'étre interrogé, je dis à mon hôte d'alter querir le Commissaire. Il me fit réponse qu'il feroit oe que je voudrois, mais que je priste garde à ne me pas embarquer dans une afaire qui me couteroit bien

4.20

de l'argent , que je n'étois ni blessé , ni volé , & que quand je ferois pendre ce miferable, je n'en ferois pas mieux. Ce conseil étoit affez selon mon goût ; d'autant plus que je ne lui avois trouvé aucunes armes , & pour le justifier il alleguoit qu'il n'en vouloit qu'à mon valet de chambre, avec qui il disoit avoir eu querelle au cabaret. En éfet , comme c'étoit un rulé coquin , il avoit eu quelques paroles avec lui , avant que de fortir , afin que s'il étoit furpris en voulant faire son crime , il trouvat cette excuse. Mais la vitre rompue il y avoit deja plus de trois jours, marquoit bien le contraire, & si je l'eusse remis entre les mains de la Justice, il auroit bien falu chanter autrement. Quoi qu'il en foit, je me laissai aller aux prieres du baigneur & de la femme, qui s'étoient jettés à mes pies pour me demander sa grace, & ils en furent faches enfuite, aiant été atrapés par son maitre , qu'ils dé-

couvrirent avoir été du complot.

Cette afaire s'étant terminée de la forte, je songeai à fortir d'une maison où j'avois courn un si grand peril. Et aiant fait porter mes hardes dans un endroit où j'avois déja loge au fauxbourg St. Germain, je dis au baigneur qu'il nous faloit conter ensemble. Il me dit que le conte étoit plus aifé à faire, que de me donner de l'argent, qu'il n'en avoit point , & qu'il me prioit de me donner patience. Je lui dis en riant que je le voulois bien :. mais que je n'atendrois pas long-temps, que j'avois tendu à sa femme les soixante Louis que je lui avois gagnés, & que si nous ne lui en avions rien dit, c'est que nous avions été bien-ailes qu'il eût un peu de peine, afin qu'il se pût dégouter du jeu. Il me remercia un million de fois de cette grace, & je puis dire que je le crois de tres-bonne foi. Aussi apella-t-il la femme dans le même moment, pour lui dire de me rendre ce qu'il me devoit. Mais elle lui fit réponse qu'elle n'avoit que faire de les détes qu'elle étoit separée , & que tout ce qui étoit dans . 57 To

le logis lui apartenoit. Comme elle n'étoit point tardée , je vis bien qu'elle parloit du fonds du cœur, ce qui me surprit beaucoup, principalement aprés en avoir usé fi obligeament avec elle. Je lui dis donc qu'elle fit bien reflexion à ce qu'elle difoit, que si j'allois conter son ingratitude, j'allois la décrier tellement , que personne ne voudroit plus venir loger chez elle : qu'elle scavoit bien en conscience que l'argent que j'avois donné, avoit fervi aux necessités de sa maison, ce que je lui avois fait remarquer exprés, afin qu'elle n'en pretendit cause d'ignorance : que de me refuser une chose 6 juste, étoit bien loin d'avoir de la reconnoissance de ce que j'avois fait pour elle : que ce n'étoit pas pour le lui reprocher , mais qu'elle ne meritoit pas que j'en cusse use si honetement. Enfin je lui en dis plus que les quarante pistolles ne valoient, mais quoi que je pusse faire, je ne la pus resoudre à me paier, & son mari eut beau se mettre en colere, il n'y reuffit pas mieux que moi. Je lui rens cette juftice de croire qu'il y fit tout ce qu'il put, du moins il s'y prit comme si c'est été son dessein, car il n'en demeura pas aux paroles, il y joi-gnit quelque coups de poing, & si je ne me fuste mis entre-deux , j'aurois eu le plaisir de voir qui auroit été le plus fort. En éfet, elle ne se laissa pas batre sans se revancher, & un autre que moi le seroit sans doute donné cette comedie pour son argent. Ce mari voiant que je l'empêchois de poursuivre ce qu'il avoit commence, me dit qu'il étoit au desespoir d'avoir une si méchante femme, & si devaisonnable, que neanmoins je n'y perdrois rien, & qu'a mesure qu'il feroit de l'argent, il me l'aporteroit. Il falut bien me contenter de ces paroles , n'en pouvant pas arracher davantage. Mais comme il y a beaucoup de diference entre promettre , & tenir , non-feulement il ne s'en est pas ressouvenu, mais même toutes-les-fois qu'il me voit , il cherche à s'etquiMEMOIRES

quiver. Pai envoié deux ou trois fois ehez lui pour lui dire qu'un honéte homme n'avoit que s'a parole; mais soit qu'il ne se soucie pas de l'être, ou qu'il ne soit pas en état de me païer, tantôt il n'y est pas pour mes geus, quoi qu'il y sojt pour tous les autres, & tantôt il donne de si méchantes excuses, que c'elt vouloir predresson temps que d'y envoier davantage. Le plaistant encore de toutcela, est que se semme y voiant venir un jour mon laquais, lui dit que s'il ne sortoir, elle lui alloit arracher le visage, que j'étois cause qu'ils n'avoient plus personne, & que depuis l'accident qui m'étoit artrivé, on fuioit sa maison, comme se ceut été un

coupe gorge.

Je ne demeurai gueres dans ma nouvelle demeure du fauxbourg St. Germain, un de mes amis qui se marioit à la campagne m'aiant mandé je merendis chez lui, où je trouvai bonne compagnie. Comme c'étoit un Gentilhomme riche, qui n'avoit pas envie de se ruiner, il suivoit une certaine maxime fort en usage aujourdhui chez les gens de qualité, qui est d'aimer beaucoup à regaler les maitres, mais à n'etre point charge ni des valets, ni des chevaux. Ainsi il avoit fait bâtir une grande hôtellerie à deux cens pas de chez lui, afin que fous pretexte de n'en point trouver, on ne vînt point rompre une loi, qu'il cherchoit à établir. Outre l'utilité qu'il y trouvoit, cela lui étoit d'ailleurs fort agreable, les petits Gentilshommes vulgairement apelles houbereaux, ne le visitoient plus fi fouvent, car n'aiant pas toujours dequoi païer la dépense de leur monture , ils aimoient mieux se contenter de leur lard, que de venir faire bonne chere, & qu'il leur en coutat quelque chose. Cela les faisoir un peu gronder, mais comme on ne se soucioit pas trop de tout ce qu'ils pouvoient dire, les honêres gens n'y prenoient pas garde, & aprouvoient au contraire cette nouveaute, qu'ils trouvoient commode. Quoi qu'il en soit, n'aiant point - 210

point eu de peine à m'y conformer, j'envoiai mes chevaux & mes valets où étoient les autres, & m'en fus voir mon ami. Jamais je ne m'ennuiai moins dans un endroit, que je fis dans celui-là, j'y trouvai toutes fortes de plaifirs, & par dessus tout cela, j'y gagnai quatre cens pistolles. On a coutume de dire que la fortune n'aime que la jeunesse, & c'est une chose dont on auroit bien de la peine à détromper beaucoup de gens ; cependant , tout vieux que j'étois, je n'avois pas lieu de m'en plaindre depuis quelque temps, & fi j'avois tenu regltre des gains, & des pertes que je pouvois avoir faits, l'aurois bien encore trouvé mille pistolles de bon. Pour n'etre pas en état de les reperdre, ierefolus de les mettre à la Caiffe des emprunts, sçachant bien qu'en les mettant là, je ne courois point de risque qu'on me fit banqueroute. Pour cet éfet une personne de qualité s'en retournant à Paris, je le priai de me mettre dans son carrosse, resolu de revenir des que j'aurois fait mon afaire. Je ne menai qu'un laquais avec moi, & en laissai un autre à l'hôtellerie, avec mon valet de chambre pour avoir soin de mes chevaux. Cependant je leur donnai ordre de venir au devant de moi, un jour que je leur marquai, mais aiant dessein de m'emmener mon petit équipage, ils avancerent . leur départ de quelques jours, fi-bien que quand j'arrivai, où je croiois qu'ils se dussent rendre, il me fut force d'y demeurer, faute d'y trouver ni valets ni chevaux. Je ne sus à quoi atribuer ce manquement, & j'avoue qu'il ne me tomba pas dans l'esprit l'accident qui m'étoit arrivé. Je crus donc qu'il faloit qu'il fut survenu quelque chose à mon équipage, ou que s'étant fait peut-étre quelque partie de chasse ce jour-la, mon ami s'étost servi de mes chevaux, ou les avoit prêtés à quelqu'un, faute d'en avoir fufifament dans fon courie.

Ce sut ainsi que je raisonnai, mais avec peu de vrai-

MEMOIRES

vraisemblance, puis que pour peu de reflexion que j'y eusse fair, j'eusse bien vû que quand même mon ami en auroit manqué, il h'auroit eu garde de prendre les miens, sçachant que je devois revenir. J'aurois bien jugé de même , que s'il fut survenu quelque accident à mon perit équipage, j'en aurois eu avis, & que même on m'auroit envoie quelque voiture à la place , afin que je m'en pusse aller. Mais comme on est ingenieux à s'abuser soi-même, je n'eus pas grande inquietude jusques au lendemain. Cependant le foir étant venu, sans que j'eusse aucune nouvelle, je ne fus plus si tranquile, & commençai à me defier de mon malheur. l'avoite que ce fut ma faute, & que j'avois vû affez de choses de mon valet de chambre pour m'en défaire, C'étoit le plus grand ivrogne qui fut jamais, & fort louvent quand j'en avois afaire, il étoit à euver fon vin ou fur un lit, ou dans une écurie. l'apris même quand il fut tombé entre mes mains , comme je le vais dire, qu'il prenoit quelquefois la peine d'aller fur le grand chemin détrouffer les passans. mais comme il avoit fait son devoir dans l'accident qui m'étoit arrivé,& que j'ai raporté ci-deflus, cela faisoit que j'en soufrois plus que d'un autre, ne fçachant pas qu'il fe-melat d'un metier fi dange-Quoi qu'il en soit, voulant m'éclaireir du soupçon où je commençois d'entrer, j'envoiai un homme à l'hôtellerie où je l'avois laisse, & il me raporta qu'il y avoit déja cinq jours qu'il en étoit parti avec mon laquais, pour venir, disoit-il, au devant de moi. C'en fur affez pour ne me pas laisser lieu de douter de ce qui étoit arrivé , je retournai à Paris pour prendre conseil sur ce que j'avois à faire; cependant comme mon laquais avoit un frere qui demeuroit au fauxbourg St. Antoine, je m'en fus chez lui , & lui dis qu'il l'averifi quand il le viendroit voir, comme je nerdoutois point qu'il ne fit, que je lui pardomois moiennant qu'il -me fit prendre l'autre : que je scavois bien que de luilui-mêmeil auroit été incapable de faire une friponnerie dectre nature, fans le confeil de mon valet de chambre, qui n'étoit qu'un coquin: que c'étoit lui qui l'avoit débauché, dont j'avois regret, parce que j'avois zoujours eu de l'amitié pour lui requ'il n'avoit qu'à lui dire toutes ces chofes, que depuis cinq ou fix ans qu'il étoit à moi, il fçavoit fij'étois homme de parole, & qu'enfin c'étoir le moien de fauver fa vie, laquelle étoit en grand

danger fans cela.

Ce que je disois à celui-ci étoit veritable, je n'avois jamais trouvé un meilleur valet, ni même plus fidele, ainsi il faloit que l'autre l'eût enchanté, si cela se peut dire ainsi, pour lui faire commettre cette faute. Quoi qu'il en soit, dans une maladie qu'il avoit euë, il n'y avoit que cinq ou fix mois, j'en avois eu autant de soin que s'il eût été mon enfant, tellement que me mettant en tête qu'il se ressouviendroit de toutes mes bontés; sur tout s'il n'y avoit que le vin, qui le lui eut fait faire, je me servis de cet expedient. Peu de gens eussent été capables de réuffir par là, car il y a afsurément peu de Maitres qui traitent leurs valets · si doucement que moi ; mais chacun en use comme bon lui semble, & la meilleure methode n'eft pas toujours celle qui est le plus en usage. La confiance que mon valet eut en ma parole le fait bien voir. Etant venu chez son frere, & aiant apris que je lui pardonnois, il s'en vint me trouver, me disant qu'il ne pouvoit mieux me faire connoître, qu'il ne s'étoit porté à ce qu'il avoit fait que par un mechant conseil, qu'en se remettant, comme il faifoit, entre mes mains: qu'il ne tenoit qu'à moi de le faire mourir, qu'il scavoit bien qu'il avoit merité la mort, mais qu'il esperoit, qu'aprés avoir dit à son frere qu'il pouvoit venir en assurance, je ne voudrois pas en uler à la rigueur. Je lui dis qu'il ne devoit rien craindre pourvu qu'il fit ce que je desirois de lui, que s'il étoit vrai que mon

## MEMOIRES

valet de chambre l'eût débauché, il devoit me le faire prendre, que c'étoit le moien de faire fa paix avec moi, sans quoi il n'y avoit rien à faire. Je lui demandai où il étoit, & ce qu'il avoit fait de mes chevaux, à quoi il me répondit que pout pouvoir allet surement, il avoit pris son temps d'arriver à Paris la veille que je m'en devois retourner, qu'ainf sçachant bien que je n'y étois plus, il les avoit exposés en vente, & en avoit vendu un à un marchand de chevaux dans la ruë St. Martin sau dessitus de St. Nicolas des champs, que pour les deux autres ils étoient au cimetiere St. Jean, dans une hôtellerie où ils étoient décendus.

Aiant oui ces choses, je lui confirmai la promesse que je lui avois faite de lui pardonner, & cependant je voulus qu'il s'en retournat, afin que l'autre ne fe defiat point de ce qui se passoit Ma resolution étoit de l'aller prendre le lendemain dans son kit, c'est pourquoi je lui dis, que sans faire semblant de rien, il me vînt avertir à la pointe du jour à un endroit que je lui marquai, s'il n'y auroit point de danger de paroière dans la maifon. J'avertis les archers des le foir . & leur aiant donné rendez-vous à moitié chemin, je voulus être témoin moi même de cetre capture. Etant arrivé à l'endroit où je me devois trouver, mon laquais vint, qui me dit qu'il n'avoit pas couché au logis, qu'ainfije me donnasse bien de garde de faire paroitre le dessein que j'avois, parce que s'il survenoit dans ce temps-la je pourrois bien manquer mon coup. Je trouvai qu'il avoit raison, ainfi aiant envoir les archers dans un cabaret, je me reposai sur ses soins. Te crus que l'autre ne manqueroit pas de revenir dans deux ou trois heures, mais mon coquin qui avoit l'argent de mon cheval, étoit à faire bonne vie dans un mechant lieu , tellement que midi aiant frape, fans que j'en cufic nouvelles, j'aprehendai que mon laquaisne lui cut dit que je devois me mettre en

campagne pour le prendre. Comme il venoit ou j'étois de temps en temps, afin que je m'impatientasse moins, je lui temoignai mon soupçon, & en même temps que s'il m'avoit trompé, je le sçaurois tôt ou tard, & qu'il n'y auroit plus de mifericorde pour lui: mais il m'assura qu'il m'avoit été fidele, ce qui mit mon esprit en repos. Je crus donc qu'il reviendroit ce soir , mais j'eus beau atendre jusques à minuit, le drôle ne s'ennuioit point où il étoit, & il y fut encore tout le lendemain, pendant quoi je fis toujours le pié de gruë. Je ne doutai plus alors que mon laquais ne m'eût trompé, ce qui me mit en si grande colere contre lui, que je pensai mille fois le faire arrêter. Mais il me dit qu'il vouloit que je le fisse pendre, si cela se trouvoit veritable ; qu'il commençoit à croire auffi-bien que moi qu'il avoit pris la fuite, cependant qu'il ne concevoit pas comment il avoit pu prendre du soupçon. Enfin je crus si-bien qu'il n'y avoit plus rien a esperer, que je m'en fus moimême dans l'hôtellerie pour reprendre mes chevaux, mais comme je leur avois fait donner l'avoine avant que de les emmenet, l'on me vint demander fi ce malheureux n'avoit pas un baudrier de telle façon, & qu'on voioit venir un homme de loin , lequel ressembloit à celui que j'avois designé. J'envoiai mon laquais qui étoit auprés des chevaux, pour voir si c'étoit lui, & leur aiant dit qu'il iroit l'acoster afin qu'ils ne se méprissent pas, ce leur fut un signal, auquel ils ne se purent meprendre. En éfet, aiant reconnu que c'étoit lui-même, il courut au devant de lui sous pretexte de lui dire que s'il étoit revenu plutôt, il auroit trouvé des marchands qui auroient acheté ses chevaux. Mais pendant qu'il l'amusoit ainsi de belles paroles, les archers sauterent sur lui, & comme il tachoit de se deguerpir d'eux , j'entendis du bruit qui me fit douter de l'afaire, si-bien que je sortis pour leur prêter main forte, en cas qu'il en fût befoin. Des qu'il

24

qu'il me vit, il sembla qu'on lui eût coupé les bras, & les jambes ; tant il est vrai que quand nn homme voit en facé celui à qui il a fait quelque rort, sa conscience est la premiere à lui reprocher fon crime. Aussi ne fit-il plus de resistance, & commençant à imploter ma misericorde, mon Maitre, me dit-il, Ah! mon Maitre, je yous demande pardon. J'ai oublié de dire qu'avec mes chevaux il avoit austi emporté mes habits, mon linge, & ma toilette, & qu'il les avoit déja vendus, ou détournés, si-bien qu'étant bien-aise qu'il me dit ce qu'il en avoit fait, je le fis conduire chez un Commissaire, qui étoit de mes amis, où étant arrivé je lui dis que si je faisois mon devoir, je lui ferois faire son proces; que neanmoins je voulois bien encore avoit la bonté de lui pardonner , pourvu qu'il me restituât ce qu'il m'avoit pris : qu'il me dît donc où étoient mes hardes, & quant à mon cheval, qu'il rendît l'argent qu'il en avoit eu, afin que le marchand qui l'avoit acheté, & que je pouvois faire condamner à me le rendre, ne fût pas oblige à se porter partie contre lui. C'étoit sans doute me mettre non-seulement à la raison, mais lui faire encore une grande grace; mais par malheur pour lui, il lui étoit arrivé un petit accident pendant les deux ou trois jours qu'il avoit été absent. avoit trouvé d'honêtes filoux , qui l'avoient invité à jouer, & lui avoient gagné son argent, tellement que bien-loin d'étre en état de faire ce que je lui difois, il n'avoit pas seulement un sou. Il n'osa m'avouer ce que je viens de dire, & chercha d'autres excuses pour ne pas faire ce que je lui disois, mais n'aiant pas été d'assez bonne foi pour croire qu'il avoit été volé, comme il me vouloit faire accroire, je le fis mener en prison. Cependant pour ravoir mon cheval du marchand qui l'avoit achete, fans être oblige d'entrer en proces, je m'en fus chez lui, où lous pretexte d'en vouloir

avoir un , je me fis montrer le mien. Comme je scavois ce qu'il lui avoit couté, & le temps qu'il y avoit qu'il le gardoit, il me fut aisé de convenir de prix avec lui, en lui promettant un profit raifonnable. Je lui dis donc de l'amener chez moi , & de venir querir son argent; mais quand il y fut, je lui apris qu'il m'avoit été volé, & que lui qui étoit marchand devoit mieux prendre garde une autrefois de qui il achetoit de la marchandile. Comme c'étoit un bon homme, & qui n'entendoit point de malice, il se trouva surpris. Cependant il me dit que ne me connoissant point, il vouloir des preuves de ce que je lui disois, surquoi je lui fis réponse qu'il m'étoit fort aisé de lui en donner, puis que celui qui m'avoit volé étoit actuellement dans le grand Châtellet : que s'il doutoit de la chose, je m'ofrois de la lui faire voir à l'heure même, que nous irions ensemble à la prison, où je me faisois fort de lui faire parler au prisonnier, qui étoit mon valet de chambre. Il me prit au mot, & nous y en étant allés de ce pas, il eut le chagrin de voir que je ne lui avois dit que la verité, ce qui lui devoit bien faire connoitre qu'il n'avoit plus rien à pretendre, à moins que le prisonnier n'eût quelque chose. Neanmoins quelque chicaneur lui aiant conseille de presenter requête, par laquelle il exposoit que je lui étois venu enlever le cheval de haute lute, it eur permission de le faire saisir, aprés quoi prenant le temps que je n'étois pas au logis pour y envoier le sergent, celui ci voulut le faire sortir, fous pretexte de le mener aux faifies mobilieres , mais en éfet pour le rendre au marchaud , avec qui il s'entendoir. Ainsi je n'eusse eu recours après cela que contre un miserable , dont la femme m'auroit encore paié peut-étre d'une separation; comme avoit fait celle du baigneur. Mais mou hote ne le voulut pas permettre, & aima mieux s'en rendre gardien. Cette procedure me jetta

dans un procés, que j'avois voulu éviter , & aiant pris confeil là-deflus, on me dit qu'il faloit que je demandasse main-levée. Comme j'étois logé au fauxbourg St. Germain, je me trouvai du nouveau Châtellet, où Mr. Girardin tenoit alors le fiege, & comme il est fort obligeaut, fur tout pour les personnes de qualité, il ne me fit pas aller deux fois chez lui, pour lui demander audience. Ma caufe étoit fi juste , que j'obtins tout d'une voix ce que je demandois. Cependant je fus obligé de donner caution jusques à ce que le procés de mon valet de chambre fût fait & parfait , lequel le poursuivit à la requête du Procureur-General. Car un de mes amis qui étoit du métier, avoit fait enforte que je ne me portafle point partie, me difant que le Roi avoit meilleur moien que moi de faire pendre les voleurs. En éfet , c'étoit toujours trois ou quatre cens francs qu'il m'épargnoit, de-

quoi je lui étois obligé.

Pour satisfaire à la sentence dont je viens de parler, je presentai un marchand de ma connoissance pour caution, & aiane fair la submission au greffe, je crus cette afaire terminée, laquelle nemoins eut une étrange suite pour moi. Mon vas let de chambre avant que d'étre à mon service avoit servi le Marquis de l'Aigle Gentilhomme de Normandie, qui avoit épousé la fille du Marquis de Rarcy, personne de peu de naissance, mais qui pour s'etre alliée à une Maison de qualité, & avoir quelque merite personnel, avoit été en confideration tant qu'il avoit vécu. J'avois été de ses amis, & la fille qui m'avoit, vû chez lui pluseurs fois sçachant que j'étois le Maitre de l'ancien domestique de son mari , me vint trouver pour me prier de lui faire grace : qu'elle feroit ensorte que jen'y perdrois rien, & qu'elle m'en donnoit sa parole. Je lui fis reponie que je ne demandois pas micux, & que prevenant la priere j'avois fait moimême cette proposition au prisonnier : qu'ainsi

j'étois faché qu'elle ne me demandar qu'une choic si facile à lui accorder, que j'avois toujours été serviteur de Mr. son pere, & que n'étant pas moins le fien, elle pouvoit conter fur tout ce qui dépendroit de moi. Cependant que j'aprehendois bien que nous ne trouvassions de la dificulté dans son entreprise : que l'homme dont il étoit question , étant entre les mains de la Justice , n'en sortiroit pas comme elle voudroit : qu'il nous faloit voir des gens du métier, pour nous dire comme il nous y faloit prendre, afin que nous ne nous embarquassions point mal à propos. Elle trouva que j'avois raison, & m'aiant fait monter dans son carrosse, nous nous en fumes chez le Greffier qui était de ses amis, Il nous dit qu'à la verité, la chose étoit plus dificile qu'elle n'étoit devant que j'eusse fait mettre mon valet de chambre en prison, mais qu'elle n'étoit pas sans remede: que cela dépendoit toujours de la deposition des témoins, & que comme je n'en avois point fait encore entendre, j'étois le maitre de leur faire dire ce que je voudrois.

Madame de l'Aigle témoignant être bien-aise de cet expedient , me dit qu'il nous en faloit servir , & me reiterant les promesses qu'elle m'avoit faites, je la quitai, prevenu que j'en verrois bientôt l'execution. Mais deux ou trois jours aprés elle vint me retrouver , & me dire , qu'elle étoit au desespoir de m'avoir donné une parole qu'elle ne pouvoit me tenir : que ce qu'elle en avoit fait , n'étoit que sur celle que lui avoit donné le prisonnier , mais que maintenant il disoit qu'il ne pouvoit trouver d'argent, que pour rendre au marchand de chevaux : qu'ainsi à moins que je ne suste d'humeur à lui vouloir faire quelque grace , il y avoit aparence que c'étoit un homme perdu. Ce retour me surprit d'une femme comme elle , qui devoit avoir pris les mesures , & que d'ailleurs j'avois cru dans la volonté de lui rendre ce service, sans' qu'il cut besoin d'avoir recours à d'autres. Je ne pus

m'empêcher de le lui témoigner, furquoi elle me répondit qu'elle faisoit plus que je ne pensois pour lui, que c'étoit elle qui donnoit l'argent pour fatisfaire le marchand de chevaux , & que ne pouvant faire davantage, elle m'exhortoit à perdre auffi quelque chofe de mon côté , pour fauver un malheureux. Je vous avoiie que je ne le devois pas faire, aprés la parole qu'elle m'avoit donnée la premiere fois, mais confiderant que je n'en serois pas mieux, quand je ferois pendre un miserable, je lui dis qu'il n'y avoit rien qu'on ne fit à sa consideration , & que puis qu'elle le vouloit , c'étoit une chofe faite. Nous nous separâmes ainsi aprés qu'elle m'eût fait de grands remerciemens fur ma generosité; & comme ce n'est pas une afaire d'un jour qu'une procedure criminelle, je crus, que sans etre oblige d'en atendre l'iffue, je pouvois aller faire un voiage, que je diferois depuis quelque remps. J'ai dit ci-dessus que j'avois en le bras cassé en allant voir le Pere d'Aviano, & qu'apres etre tombé entre les mains d'un Chirurgien ignorant, j'avois été obligé d'avoir recours au boureau de Ruremonde, qui m'avoit donné quelque secours. Cependant soit qu'il manquat encore quelque cho fe au foulagement qu'il m'avoit aporté, ou comme il eft plus vrai-semblable, qu'on se ressente toujours de ces fortes d'accidens, fur tout quand on commence à devenir fur l'âge ; j'avois toujours eu depuis quelques perites douleurs, principalement quand le temps vouloit changer. J'avois affemblé là-deffus toute la Faculté de Medecine 3 & toute celle de St. Côme, & elles n'avoient point trouvé ni l'une ni l'autre de meilleur remede, que de m'en aller à Barbottans, prés des Pirennées, lieu ainsi nommé à cause des bains qu'on y va prendre, qui ne sont pas comme les autres. Car ce n'est pas une eau claire dans laquelle on se baigne , mais une es pece de boue, dont neanmoins la vertu est si grande, qu'elle fait merveilles pour ceux qui ont quelque

44

que debilité de nerfs, ou qui ont été affez malheureux comme moi d'avoir eu quelque bras, ou quelque jambe de cassés. Devant que de partir , je fus prendre congé de la Marquise de l'Aigle , à qui je dis que mon départ n'empécheroit point qu' on ne stit tout ce qu'elle voudroit , que je laisso ordre aux rémoins d'aller prendre sa volonté, a vant que de paroitre devant le Juge , & que puis que le Gréffier nous avoir dit que tout dependoit de leur de-

position, elle auroit lieu d'étre contente.

Je partis ainsi me fiant à sa parole, & étant bien éloigné de croire qu'une femme de condition , & avec qui j'en usois si honêtement , fut capable de manquer une seconde fois à ce qu'elle m'avoit promis, je m'en allai sans inquietude. Cependant comme elle avoit épousé un Normand, & que les gens de ce pais-là ne sont pas seulement habiles en chicane, mais qu'ils tiennent encore pour maxime, qu'un homme ne doit jamais être esclave de sa parole, elle ne me vit pas plutôt hors de Paris, qu'elle voulut me faire voir qu'elle avoit pris les mœurs , & les manieres de la nation qu'elle étoit allée habiter. Aprés avoir fait deposer toutes choses comme elle voulut, selon l'ordre que j'avois donné aux témoins, au lieu d'executer de bonne foi les conventions que nous avions faites ensemble, elle fit dire au prisonnier, que bien-loin de m'avoir volé, comme je l'accusois, il n'avoit fait qu'executer mes ordres : que n'aiant point d'argent à lui envoier pour paier la dépense de mes gens, & de mes chevaux , je lui avois laisse ordre de bouche de vendre mes hardes ; que s'il avoit vendu en-suite un cheval, ce n'avoit été que pour faire subsister les deux autres , ne m'aiant point trouvé à Paris. Si j'eusle été sur les lieux, il m'auroit été facile de détruire toutes ces faussetés, mais mon Procureur, & mes témoins aiant ordre, comme je viens de dire , de faire tout ce que cette femme voudroit, ils crurent que ce n'étoit que pour

rendre le prisonnier plus blanc que neige. Ainsi bien-loin de me défendre, ils melaisserent condamner aux dépens, à des interêts à l'égard du prifonnier, & en outre à rendre au marchand de chevaux la somme de quatre cens cinquante livres, qui étoit le prix du cheval, avec l'interêt du jour que je l'avois acheté. Voilà fans doute une étrange afaire pour un homme qui avoit le bon droit de son côté, & un grand trionfe pour un maraut, qui devoit être pendu. Cependant tout ce que je viens de dire n'est rien en comparaison de la suite. Le marchand de chevaux aiant levé sa sentence, fit faire commandement à ma caution de lui païer la somme à laquelle j'étois condamné, & cette procedure étant arrivée justement dans un temps qu'il venoit de païer plusieurs lettres de change, & que même on venoit d'en protester une contre lui, faute de païement , il se vit sans argent , & sans amis , pour y mettre remede. J'ai peine à parler de cela lans me sentir encore émû de colere contre Madame de l'Aigle, dont l'infidelité étoit cause de tout ce desordre, & j'avolle que quand je vins à le sçavoir , il n'y auroit en aucune confideration qui m'eut pu empêcher de me venger, fij'eusse eu afaire à un homme. Cependant pour finir le recit de cette malheureule afaire , qui m'a fait autant de peine que pas une autre, quoi qu'il m'en fût arrivé en ma vie d'affez épineuses, comme j'en fais juge le lecteur, vingt-quatre heures aprés le commandement, dont j'ai parlé ci-dessus, le marchand de chevaux fit faifir, & les delais étant expirés, fans qu'on lui donnat satisfaction, il fit transporter les meubles & la marchandise de celui qui avoit répondu pour moi, sur le lieu où l'on a coutume de vendre les choses saisses. Je laisse à penser quel fracas cela fit à un marchand, il ne sut faire autre chose que de me fommer de faire cesser cette procedure; à faute dequoi il protesta de tous dépens, dominages , & interêts.

DE MR. L. C. D. R. l'étois en chemin pendant que tout cela se passoit , & étant bien éloigné de croire qu'il me dût arriver de telles afaires, je n'avois donné ordre de m'écrire, que quand je serois arrivé à Barbottans. Ainsi quoi qu'on m'adressat diverses lettres dans les lieux de mon passage, comme je n'en étois point averti, il me fur impossible de les recevoir, & par consequent d'y faire réponse. C'est une chose étrange que parmi un nombre infini de gens, qui se tuoient de me dire tous les jours qu'ils étoient mes amis, il ne s'en trouvât pas un qui voulût donner einquante pistolles , pour arrêter le cours de toutes ces poursuites. Ils m'auroient fait sans doute un grand plaisir, & de plus auroient sauvé un grand afront à celui qui avoit répondu pour moi. Car ces sortes de gens n'étant jamais fans avoir quelques creanciers, ils lui tomberent sur les bras, & le croiant perdu sans ressource, puis qu'il n'avoit pu donner remede à si peu de chose, ils poursuivirent la vente de ses éfets, conjointement avec le marchand de chevaux. Il perdit ainfi en un seul jour tout ce qu'il avoit, & qui pis est tout fon credit, & j'en eus avis en arrivant à Barbottans par un nombre infini de lettres, qui me vinrent de tous côtés. L'avis arrivoit un peutard pour y remedier. Cependant comme ce n'étoit pas la faute de ceux qui m'écrivoient, tout mon ressentiment tomba sur la Marquise de l'Aigle. Je n'entreprendrai point de representer quelle fut ma colere, cela n'est pas possible au point où elle étoit, il ne me vint que des pensées de vengeance, & il faloit que je l'euste gravée bien avant dans mon ame, pour faire ce que je fis. Je n'avois entrepris un fi grand voiage, comme j'ai dit ci-devant, que dans l'esperance de me mieux porter: au lieu d'essaier du moins si cela me réuffiroit, puis que j'étois sur les lieux, je m'en revins sur mes pas, resolu de tout mettre en usage, plutôt que d'en avoir le démenti. J'ai dit-cidesius que l'on m'avoit dit que mon valet de chamMEMOIRES

bre avoit été voler sur le grand chemin, je m'insormai adroitement quelles preuves on en avoit, & en aiant apris plus qu'il n'en faloit pour le perdre, il ne sur plus question que de sçavoir où on le pourroit trouver. La chose ne sur pas si dificile que je le pensois, aiant donné ordre à un de mes laquais de quiter son justaucorps de couleur, & d'aller à la maison du Marquis del 'Aigle, sous pretexte de chercher condition, il sur qu'il étoit rentré avec lui, & que ce bon Normand ne se mettoit gueres en peine de qui il se stroypour à qu'il ne donnât gueres de gages. En étet, c'étoit la raison pourquoiril l'avoit repris, & il étoit homme ainsi à ne pas manquier ses avantages quand il les trouvoit.

Etant affuré où étoit le gîte, je mis les fers au feu, pour avoir un decret. Et l'aiant obtenu, je ne me resolus pas seulement de le faire mettre à execution, mais de faire prendre encore mon coquin chez lui, afin que l'afront lui en fut plus grand. Pour cet éfet , je fis tout ce qui étoit à faire pour cela, & aiant mis trente archers en campagne, depeur qu'ils ne trouvassent quelque refistance, ils entrerent dans le logis des qu'on vint à ouvrir la porte, & prirent mon conuin , qui étoit encore au lit. Le Marquis de l'Aigle enrendant un grand vacarme, se leva promptement pour voir ce que c'étoit. Sa femme en fit de même, & menaca les archers de leur faire donner des coups de bâton, pour avoir ofé entrer dans la maison d'une personne de sa qualité; mais elle auroit éprouvé bientôt que ces fortes de gens ne le loucient gueres ni de la condition, ni du fexe, il y en avoit déia un ou deux qui lui presentoient le bout du mousqueton; & qui peut-étre auroient poussé leur insolence plus avant, si un Commisfaire qui étoit à leur tête, ne les eut fait retirer. Cependant comme la diference qu'il y a d'un Commissaire à un archer n'est pas grande, il lui dit que quand ils l'auroient maltraitée, elle n'au-TOIT '

321

roit eu que ce qu'elle meritoit, qu'il ne faloit pas ainsi menacer ceux qui prêtoient main forte à la Justice, & qu'il en alloit dresser son procés verbal. Ce fut une grande mortification à une femme aussi glorieuse qu'elle l'étoit, de s'entendre parler de la forte : cependant elle fut obligéed'avaller tout cela, aufli-bien que quelques reproches que j'avois dit à un archer de lui faire, fi elle paroissoit. Cela fit qu'elle se douta aussi tôt que c'étoit moi qui faisois prendre leur domestique, & comme son mari & elle entendoient la chicane aussi-bien qu'un Procureur , ils crurent que j'en aurois encore le démenti, s'imaginant que ce n'étoit que pour la même afaire. En éfet . en matiere de crime, on ne sçauroit remettre un homme en Justice, quand il est une fois abfous , & quelques nouvelles preuves qu'il y ait contre lui, il se moque de ses ennemis. les confola de l'afront qu'ils venoient de recevoir. & s'en faisant une afaire d'honneur, ils monterent aussi-tôt en carrosse pour aller lever eux-mêmes l'écroue du prisonnier. Mais leur surprise fut grande, quandils virent qu'il y avoit bien une autre afaire lur le tapis , ainsi s'en retournans tout confus, ils n'oferent se meler ouvertement d'une chose, où il y avoit du vol de grand chemin. Ils se contenterent donc d'agir sous main, & de faire agir leurs amis , mais il auroit falu qu'ils euffent eu plus de credit qu'ils n'en avoient les uns & les autres, pour sauver un coquin , dont le crime étoit clair comme le jour. Il fut donc condamné à être rompu, & tout ce qu'ils purent faire pour lui, c'est qu'au lieu de l'étre tout vif, comme il le meritoit. car il avoit aussi assassiné , il fut étranglé auparavant.

Cette vengeance à laquelle j'avois été occupé, ne m'avoir pas empéché de fonger à terminer le diferent que j'avois avec celui, qui pour avoir réponda pour moi, avoir fouteur ce que j'ai raporté ci-del-

1

fus, il m'avoit fait condamner à tous les dépens, dommages , & interets , & il étoit juste que je lui donnaffe quelque chose , & même quelque chose de considerable. En efer, quoi que je ne fusse pas cause qu'il eut des creanciers , c'étoit moi qui l'etois de ce qu'il étoit arrivé du desordre dans les afaires. Je lui ofris donc deux mille francs, & ensuite mille écus, mais il me rebuta comme si je lui cuffe fait quelque grande injure, ne pretendant pas moins que cinq ou six fois autant. Il disoit pour ses raisons qu'on lui avoit vendu ses marchandises pour la moitié moins qu'elles ne valoient, que c'étoit moi qui étois obligé de porter cette perte, qui montoit déja à plus de quatre mille écus ; qu'outre celaj'étois caule qu'il avoit fermé la boutique, où il faisoit tous les jours un gain confiderable; qu'il faloit que j'entralle aussi en consideration, que devant qu'il pût s'établir d'un autre côte, & qu'il put reutrer en credit , il le passeroit bien du temps : que c'étoit ce que l'on apelloit dommages, & interêts, & que je ne voudrois pas que pour m'avoir voulu rendre service, il fut reduit lui, sa femme & ses enfans à aller demander l'aumône. Mais c'étoit lui qui vouloit m'y envoier, si je l'eusse voulu croire, ainsi comme ce qu'il me demandoit alloit à une somme exorbitante, ainsi que je viens de dire, je me vis obligé malgré moi d'entrer en proces avec lui. Il se termina à mon avantage, au fieu de mille écus que je lui ofrois, je ne fus condamné qu'à la moitié, mais ce qu'il avoit foufert pour moi, voulant que je me montrasse genereux, je lui donnai toujours la même Iomme.

Voilà quelle fut l'issue de cette afaire, que je continuerois d'apeller malheurense, si ce n'est qu'elle afevià me faire voir, qu'on n'est en ce monde que pour avoir de la peine. En éser, confiderant qu'il ne s'y rencontre que des chagrins, de la salictions, j'ai fair à la sin ce que je devois de la peine.

DE MR. L. C. D. R.
faire il y a bien du temps. Je me suis enfin retiré
dans une maison religieuse, où accablé d'années, & des incommodités inseparables d'une
si grande vieillesse, je n'atens plus que la dernière heure, dans laquelle il plaira à Dieu de
m'apeller.

## FIN.



ξ



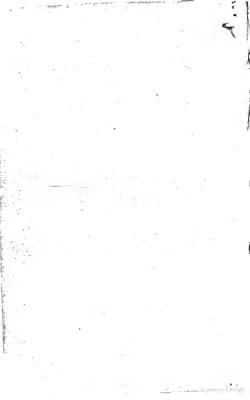





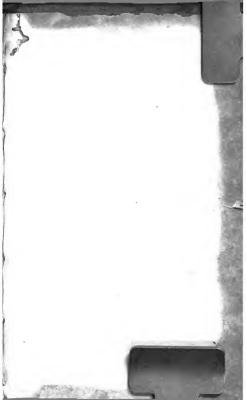

